

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

X L V I I

B

1,4





B



## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

Par Mr. FLEURY,

Prêtre, Abbé du Loc-Dieu, cy-devant Sous Precepteur du Roy d'Espagne, de Monseigneur le Duc de Bourgogne & de Monseigneur le Duc de Berry.

### TOME QUATRIÉME,

Depuis l'an 361. jusques à l'an 395.



### A BRUXELLES;

'hez Eugene Henry Fricx, Imprimeur de Sa Majesté, vis-à-vis de l'Eglise de la Magdelaine. 1713.

Avec Privilege & Approbation.



#### Approbation des Docteurs.

R len n'est plus glorieux à l'égisse que de faire voirson établissement, les combats des martys, & les ouvrages des peres qui ont soutenu sa doctine. C'est ce qu'on trouvera dans cette històrie des premiers shecles: où sans faire de longues dissertations, ni des reslexions trop frequentes: sans y mêter des faits étrangers, on representes les plus precieux monumens de l'antiquité excléssique. La lecture de cet ouvrage servina à Rédistacion de la foy & des mœurs; & les stidelles seront animez en voyant les triomphes de leurs peres. A Pais le 13, Septembre 1690. PIROT. D. LEGER.

#### Extrait du Privilege du Roy.

P A R Lettres Patentes du Roy données à Paris le vingt-deuxiéme jour de Mars 1690. fignées Boucher. Il ett permis au Sieur Fleury Prêtre, Abbé du Loc-Dieu, fous-Précepteur de Montéigneur le Duc de Bourgogne. & de Montéigneur le Duc de Bourgogne. & de Montéigneur le Duc de Anjou, de faire imprimer par tel Libraire qu'il voudra choîfir, le Livre intitulé, Hijbirs Ecclefinfliques. & ce pendant le temps & cépace de vingt années entirers & confecutives, à commencer du jour que ledit Livre fera achevé d'imprimer pour la premiere fois, avec défensés à toutes personnes d'en vendre d'autre impression, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, & de rois mille livres d'amende.

Monsieur l'Abbé Fleury a cedé son droit de Privis ge à Pierre Auboüin, & Pierre Emery.

Registré sur le Livre de la Communausé det Libraires Imprimeurs de Paris le 31, Mars 1690, suivant l'Airest Parlement du 8, Avril 1653, & celuy du Conseil privé da Majesté, du 27, Ferrier 1665, aux clauses du Privé-Signé , P. Trabbüllett, P. Adbülle, & C. IGNARD, Adjoint.

2 SOM-

#### SOMMAIRES DES LIVRES.

LIVRE QUINZIE'ME.

Ulienchange la Cour de C.P. II. Philosophes ap 4 An. 361. J pellez. 111. Rétablissement de l'Idolatrie. IV. Ra-262, pel d'Exilez. v. Per secution couverte VI. Défense d'enfeigner & d'étudier. VII. Fudien veut imiter les Chréa tiens . VIII. Confessions de Cesaire. IX. Confessions de soldats Chrétiens. X. Martyrs sous Fulien. XI. S. Basile prêtre d'Ancyre, &c. XII. Martyrs en Cappadoce. XIII. Eusebe évêque de Cesarée en Cappadoce. XIV. S. Gre. goire de Nazianze & S. Basile prêtre. xv. Julien à Antioche. XVI. Conversion du fils d'un Sacrificateur. XVII. Martyrs en Syrie. XVIII. Martyrs à Gaze. XIX.S. Hilarion persécuté.xx.Suite de la persécution generale, XXI. Lettre de Julien aux Bostriens. XXII. Martyrs à Antioche. XXXIII. Massacre de George d'Alexandrie. XXIV. Lettre de Julien. XXV. Retour de S. Athanafe. XXVI. Concile d'Alexandrie.XXVII. Doctrine sur la Trinité & l'Incarnation. XXVIII. Lettre à l'église d'Antio. che.xxix.Ordination dePaulin, schisme de Lucifer.xxx. Travaux de S. Eusebe de Verceil & de S. Hilaire, XXXI. Martyrs en Italie & enGaule. XXXII. Violences des Donatistes en Afrique. XXXIII. Confession de S. Apollonius en Egypte. XXXIV.S. Athanase chassé. XXXV.Commencement des Macedoniens. XXXVI. Superstitions de fu-363. lien.xxxvii.Translation de S. Babylas. xxxviii.Temple de Daphne brûle. XXXIX. Autres Martyrs à Antioi

che. XL. Mort du comte Julien. XLI. L'empireur odieux à Antioche. XLII. Mispogen. XLII. Miscalei au Temple de Jerusalem. XLIV. Julien marche contre les Perses. XLV Il écrit contre la religion Obrétienne. XLVII. Set autres écrits des ses pla phisolophie. XLVII. Mort de Julien. XLVIII. Revelations de ceste mort. XLIX. Jovien empereur. L. Funerailles de Julien. LLID. Journ's de S. Gregoire de Nazianze contre lui. 1.11. Jovien rend la paix à l'églie. LUI. Lettre de S. Albanasse à Jovien. LIV. Requesse de demi-Ariens. LVII. Instances des Ariens ceptres A. Chanasse (2017 Chabaide LIV. S. Pacome. LX. Monasser de la sœur de S. Pacome. LX. Monasser de la sœur de S. Pacome. LX. Monasser de la ser de S. Pacome. LX. HISS.



# HISTOIRE

ECCLESIASTIQUE.

LIVRE QUINZIÉME.



l'envoya en exil à Verceil; & ce qu'il y eut de AN. 361. plus honteux, c'étoit la datte des actes de son procés. Les interrogatoires, par exemple, commencoient ainsi : Sous le consulat de Taurus & de Florentius, Taurus étant amené par les crieurs publics. La mort d'Ursulus comte des largesses, c'est-à-dire grand tresorier, fut la plus odieuse: car il avoit foutenu Julien dans les Gaules, lui faifant fournir par les tresoriers des lieux tout l'argent qu'il demandoit : contre les ordres de Constantius, qui ne vouloit pasqu'il cût de quoy donner aux troupes. Aussi Julien voyant les reproches & les maledictions que lui attiroit cette mort, fut reduit à la défavouer. D'autres furent aprouvées de tout le monde: principalement celle de l'eunuque Eusebe prefet de la chambre de Constantius; cet Arien si passioné : car il fut aussi condamné & executé à mort.

Greg. Nax.
er. 3. p. 75.
Anm.

XXII. c. 4.
Socr. 111. c.
1. Liban.
era. 10. p.
292.

te recherche & dans la reforme des officiers du palais imperial, que Julien chassa, sous pretexte d'en bannir le luxe & de vivre en philosophe. Il demanda un jour un barbier pour lui faire les cheveux : car pour sa barbe il affectoit de la laisser croître. Le barbier de Constantius se presența vêtu, magnisiquement. Julien en fut furpris, & dit: J'ay demandé un barbier, & non pas un fenateur. Il s'informa de ce que lui valoit sa charge, & trouva qu'il avoit par jour vingt rations de pain & autant de fourage pour ses chevaux, & par an de gros gages fans les graces extraordinaires. Cela fut cause qu'il chaffa tous les barbiers , tour les cuisiniers & les autres officiers femblables, difant qu'ils ne lui étoient point necessaires; & particulièrement les eunuques, parce qu'il n'avoit plus de femme. Il est certain que la molesse étore excessive à la cour de Constantius, soit pour les habits d'or & de soye, foit pour la délicateffe des tables. Il y avoit jufqu'à

Plusieurs Chrétiens furent envelopés dans cet-

Jul. ad. Asken. p. 504. qu'à mille barbiers & autant de cuifiniers: ceux qui versoient à boire & servoient à table étoient encore en plus grand nombre. Plusieurs officiers de cette cour avoient abusé de leur fortune : mais on les accusoit entre autres choses de s'être enrichis des dépouilles des temples des idoles.

Julien ayant ainsi reduit le palais en solitude : le remplit de philosophes, de magiciens, de de-Philosovins & de charlatans de toutes fortes Un des phes appremiers qu'il manda fut le philosophe Maxime An. 362. qui étoit en Afie avec Chryfanthe. Ayant re-Esnap. in ceû la lettre qu'il leur écrivoit à tous deux, ils Max. p. 90. consulterent leurs dieux avec tout l'art & la circonspection qu'ils purent employer: mais ils ne rencontrerent que des presages funestes. Chry-

fanthe épouvanté de ce qu'il voyoit, dit à Maxime: Mon cher ami, je pretens non seulement mourir ici, mais me cacher fous terre, fi je Maxime répondit: Il me semble Chryfanthe que tu as oublic la doctrine que nous avons aprife, Les Hellenes parfaits ne doivent pasceder à ce qu'ils rencontrent d'abord, mais forcer la nature divine de venir à eux. Peut-estre, reprit Chryfanthe, est-tu assez habile & assez hardy pour le faire: pour moy je ne puis combattre de tels fignes, & ayant ainfi parle il se retira. Maxime continua d'employer tous les fecrets de fon art, jusqu'à ce qu'il eut trouvé ce qu'il desiroit. Il partit, & toutel' Afie se mit en mouvement pour lui faire honeur: les peuples accouroient en foule à son passage avec leurs magistrats à la teste : Les femmes mêmes s'empressoient de faire leur cour

J

è

i

S 9 à la sienne. Quand il arriva à C. P. l'empereur é. Amn. toit au fenat & y parloit; mais si-tôt qu'il aprit la XXII. 6.7. nouvelle que Maxime étoit venu; il oublia sa dig. 10,9,299. B. nité & la bien séance: il courut au devant de toute sa force, loin au delà du vestibule, l'embrassa & le baisa comme auroit fait un particulier,

A 4

An. 362 Ecnap. p. El e fit entret dans le fenat, quoi qu'il ne fut point fenateur. L'empereur s'appliquoit avec Maxime à confulter les dieux, y paffant non feu-lement le jour, mais la nuir. Ce philosophe Tobledoit de telle forte, qu'il fembioir le gouverner, lui & tout l'empire. Enfié de cette faveur, il commença à s'habiller plus mollement qu'il ne convenoit à fa profession, & devint plus rude & plus difficile à ceux qu'il abordoient. Mais l'empereur ne s'apercevoit pas de ce changemen.

Prifcus quel'empereur fit auffi venir de Gréce; usa plus moderément de sa fortune. Chryssanthe etant encore appelle avec de pressantes instances; consulta les dieux, & trouvant toujours d'austin mauvais presages; il tint ferme & demeulembr, bild, ra à Sardis, L'empereur le sti souverain pontife

& Chryf. p.

de Lydie & sa femme souveraine prestresse. Chryfanthe prévoyant la revolution prochaine, foit par magie, soit par prudence naturelle, usa moderément du pouvoir que lui donnoit cette charge. Il ne se pressa point comme les autres de relever les temples, il ne maltraita point les Chrétiens inutilement; mais il se conduisit si doucement. qu'on ne s'aperceut presque pas en Lydie du rétablissement des facrifices, ni de leur supression qui fuivit de prés. Julien mandoit aussi avec un grand empressement plusieurs de ceux qu'il avoit connus dans les écoles d'Afie, & leur enfloit le cœur par des promesses magnifiques : Mais quand ils étoient arrivez, il les payoit de belles paroles, les appelloit ses compagnons, les faisoit quelquefois manger à sa table, beuvoit à leur fante, & les renvoyoit fans rien faire. Il y cut toutefois plusieurs reteurs & plusieurs sophistes à qui il donna des charges & des gouvernemens. leur credit croissoit de jour en jour, & leurs esperances encore plus.

Au milieu de cette troupe de philosophes, le nouvel empereur vivoit lui-même en philosophe. & en portoit les marques exterieures, particulierement la barbe. Constantius la lui fit couper en le faisant Cesar, car les Romains se rasoient alors: mais il la reprit quand il fut le maître. On le voit par fes medailles : toutes celles où il est nommé Cesar sont sans barbe; & dans la plupart de celles qui lui donnent le titre d'Auguste, il porte la barbe longue autant que la pouvoit avoir un homme de trente ans: car il n'en Sup. Ev. avoit pas davantage quand il parvint à l'empire. XII. n. I. Il fe disoit Gree; affectoit d'imiter les Grees, Misopeg. comme plus sçavans que les Romains; & tout 106. ce que nous avons de ses écrits est en grec. Enfin il se piquoit de rétablir dans sa perfection l'Hellenisme, c'est-à-dire les mœurs des anciens Grecs; & particulierement leur religion, Car le nom d'Hellenes tignifioit alors les payens, Sup. Rv. IV. tant chés les Chrétiens que chés les payens eux- "- 7mêmes.

Le rétablissement du paganisme fut donc le Rétablispremier soin de Julien si-tôt qu'il se trouva le Retabinmaître. Il donna des ordres exprés pour ouvrir l'idolatrie. les temples, pour reparer ou rebâtir ceux qui Amm. étoient démolis. Il leur attribua de grands reve. xx11. 6- 5nus: il fit redresser les autels, il renouvella les Liban. era. facrifices & les anciennes ceremonies de chaque 290. 64. ville. On le voyoit lui-même en public offrir Sor. v. 6.3. des victimes & des libations; il honoroit tous les ministres de la religion profane: les sacrificateurs, les hierophantes, ceux qui communiquoient les mysteres, les gardiens des idoles & des temples. Il rétablit leurs pensions, & leur rendit les honeurs, les privileges & les exemptions. qui leur avoient été accordées par les anciens rois. Auss vouloit il qu'ils observassent exactement l'abstinence superstitieuse de certaines vian-

As

des\_

des, & les purifications exterieures prescrites par leur religion. PRIVAT

Ceux qui prétendoient favoir son secret, di-Greg. Naz. ... 3. 1. 70 foient qu'il avoit commencé par effacer son baptême avec le sang des victimes, opposant à nos faintes ceremonies celles que les payens croyoient leur servir d'expiation; & prenant dans ses mains

les entrailles des animaux immolés pour les purifier de l'euchariftie qu'il y avoit receuë. Comme il étoit curieux observateur des entailles des victimes: on dit qu'un jour il y wit une croix couronnée, c'est-à-dire environnée d'un cercle. Tous les affiltans en furent épouvantés: mais l'aruspice qui présidoit à cette action, dit que ce cercle qui entouroit la croix, marquoit que les Chrétlens étoient pris & enfermés de toutes fieurs vaches à Proserpine, le sacrificateur s'éeffet, & qu'elles étoient empêchées par la pre-

Pradent. abotheof. v. 450.

parts. Une autre fois comme il sacrifioit plucria que les ceremonies ne pouvoient avoir leur sence de quelque Chrétien, demandant que l'on fit retirer ceux qui avolent été lavés & oints. c'est-à dire qui avoient receu le baprême. L'empereur effrayé regarda de tous côtés, & reconaut que c'étoit un jeune homme de ses gardes. Celui-ci ne le nia pas, il jetta sa demie pique ornée de pierreries & se fe tetira, laissant l'empereur & le pontife en desordre. Iulien fit dreffer à C. P. l'idole de la fortune

Socr. III. e. 11. Sap. Hv. XI. n. 45. Sezom. Y. e. 4. Hid. c. 3.

dans la principale bafilique, & lui facrifia publiquement, comme au genie de cette ville, d'où Constantin avoit banni l'idolatrie. Comme il facrifioit à cette idole, Maris évêque de Calcedoine lui reprocha publiquement son impieté & son apostafie. Julien se contenta de lui dire qu'il étoit aveugle: car sa veuë étoit affoiblie par son grand age, & on le menoit par la main. Et ton Dieu Galiléen, ajoûta-t-il, ne te guerira pas.

Ma.

Maris répondit: je rends graces à mon Dieu de An. 362. ce que je fuis aveugle, pour ne pas voir un apostat comme toi. Julien passa outre sans rien dire, pour montrer sa moderation. Il ordonna que la coudée dont on se servoit pour mesurer l'accroissement du Nil si important à l'Egypte, Sup. liv. x1. fût raportée dans le temple de Serapis, d'où ". 3; Constantin l'avoit faite ôter pour la mettre dans l'églife. Julien honoroit particulierement Serapis, Isis & Anubis, comme l'on voit pas ses médailles. Il est souvent representé en Serapis avec le boisseau sur la teste, & à côté sa femme Helene en Isis. Il écrivit plusieurs fois aux communautés des villes pour les exciter à l'idulatrie, favorifant celles qu'il y voyoit portées, & leur offrant tout ce qu'elles demandoient. Au contraire, il témoignoit toute forte d'aversion contre les villes Chrétienes : il n'y entroit point dans ses voyages, & ne recevoit ni leurs deputations ni leurs plaintes.

Il avoit en teste deux grandes entreprises, d'abatre les Chrétiens au dedans de l'empire & les Rapel des Perses au dehors. Les Chrétiens lui tenoient exilez. plus au cœur: mals il n'osoit les attaquer ouver- or. 3. p. 75. tement, sachant leur prodigieuse multitude. D. Id. p. 30. Ellé étoit telle qu'on ne pouvoit les attaquer me. 6 4. p. 133. me en fecret, fans expofer l'empire au fiazard Di d'un renversement universel : c'est ainsi qu'en parle S. Gregoire de Nazianze. D'ailleurs Julien Soc, 112. c. 1. craignoit de passer pour tyran & de se rendre odieux: au contraire il affectoit de paroître doux & humain, comme un philosophe qui ne se gouvernoit que par raison. Il cherchoit donc tous les moyens d'attirer l'affection des peuples, en Greg. Nattrevoquant ce que Constantiusavoit fait de dur & P. 72d'injuste, rappellant les bannis, rendant les biens confisqués, donnant à tous la liberté de leur reli-Enfin il savoit que les Chrétiens ne crai-

A G

An. 362. loit pas leur procurer l'honeur du martyre: connoiflant pas l'experience des perfecutions paffées;
que plus elles étoient cruelles, plus elles fortile l'étitantique. Ce, ne font pas feuleles procure le Christiantique. Ce, ne font pas feule-

Liban. ov. fioient le Christianisme. Ce ne sont pas seule-10. 1. 290 mentles auteurs Chrétiens: c'est Libanius payen & grand admirateur de Julien qui explique ainsi ses motifs.

Il voulut donc attaquer plus finement les Chrétiens. Il rappella tous les évéques & tous les autres qui avoient été exilés fous Conflantius à caufe de la religion , fans diffinction d'heretiques & de Catholiques. Il en fit même venir quelquesuns dans fon palais, & les exhorta à fuivre haxdiment chacun fa religion avec une entirer liberté. Ce procedé avoit un bel exterieur de clemence: mais Julien en ufoit ainfi, dit Ammian Marcellin, afin qu'ayant augmenté la division par la licence, il fut délivré de la crainte qu'il avoit euë d'un peuple rétiny.

Cin. Pafe.

Les évêques Catholiques profitant de cette liberté, S. Melece revint à Antioche; Lucifer & Theod. 111.

S. Eufebe de Verceil partirent de la Thebaïde (44).

Our revenir à leurs épilies : mais S. Athanolé.

6. 4. pour revenir à leurs églifes : mais S. Athanaie n'ofa fortir encore de fa retraite, parce que Georges étoit toûjours le maître à Alexandrie. Les Ariens eurent la même liberté de tevenir. &

#6.4. lettre où il le loüoit de ce qu'il noit la divinité de J. C. & s'emportoit furicusement contre Dio-

a. c. Tarfe. Il ordonna fous groffe peine à Eleufius

de Cyzique de faire rebâtir dans deux mois, l'é-AN. 362, glife des Novatiens qu'il avoit abatué fous Confantius. Il favorifa les Donatifies en Afrique, & prit le parti de tous les heretiques, non feule-Inf. n. 31, ment contre les Catholiques, mais contre les autres heretiques.

Toutefois, ceux qui profiterent le plus de V. cette liberté, furent les Catholiques; & les A-tion couriens qui dominoient auparavant furent abaissez. verte. Julien ayant apris que les Ariens avoient maltraité les Valentiniens à Edesse, écrivit en ces termes: l'ay resolu d'user avec tous les Galiléens Ep. 43. d'une telle humanité, qu'aucun d'eux en quel- Ecebol. que lieu que ce soit ne soufre violence; qu'il ne soit ni traîné au temple ni maltraité en aucune . autre maniere contre sa religion. Mais les Ariens insolens de leurs richesses ont attaqué les Valentiniens, & ont commis à Edesse des excés qui n'arriveront jamais dans une ville bien policée. Donc pour leur aider à pratiquer leur admirable loy, & leur faciliter l'entrée du royaume des cieux, nous avons ordonné que tous les biens de l'églife d'Edesse lui soient ôtez, l'argent pour être diffribué aux foldats, les fonds de terre pour estre réunis à notre domaine : afin que devenant pauvres ils soient plus sages, & ne soient pas privez du royaume celeste qu'ils esperent. Tel fut le caractere de la persecution de Juliene la douceur apparente & la dérision de l'évangile. Il dit dans une autre lettre: Par les dieux, je ne Epip. 7 veux point que l'on fasse mourir les Galileens. Artabio. qu'en les frappe injustement, ni qu'on leur fasse soufrir aucun mal; mais je suis d'avis qu'on leur prefere les serviteurs des dieux. La folie des Gasiléens a pensé tout perdre; si la bonté des dieux ne nous avoit conservez. Et dans une autre let- Epift. 52. tre: Nous ne permettons point de les traîner aux Boffr. autels : au contraire nous leurs declarons net- Soz. v. s. s.

ii. cito aicon otto

tement, que si quelqu'un d'entre-eux veut de son bon gré participer à nos libations; il doit auparavant offrir des facrifices d'expiation & se rendre les dieux propices. Tant nous fommes é. loignez de vouloir ou de penser qu'aucun impie

Greg. Naz. or. 3.p. 8 t. B. 7n/. epift. 11. Byfant. L sc. cod. Th. de decur. I. I. ibid. de col. Infr. Sex. Y. C. j.

prenne part a nos faints facrifices, avant qu'il ait purifié son ame par les prieres addressées aux dieux, & fon corps par les purifications legitimes. Un homme qui parloit ainsi, pouvoit bient avoir cherché les moyens d'effacer son baptême. Mais en épargnant le sang des Chrétiens, il ne laissa pas de les attaquer directement. Premierement il s'efforça de leur donner un nom mé, prisable en les appellant Galiléens, & il l'ordonna même par une loy. Ensuite il revoqua tous les privileges que les empereurs Chrétiens avoient accordés en faveur de la religion: comme l'exemption des charges publiques, dont les clercs jouissoient, quoique décurions. Il ôta les pensions que Constantin leur avoitdonnées, aussi bien que celles des vierges & des veuves que

l'église nourrissoit : car Constantin en reglant

les affaires des églifes, leur avoit affigné un entretien suffisant sur le revenu de chaque ville.

Julien ôta ces pensions, ordonnant même la restitution du passé, dont l'exaction se fit avec une extreme rigueur; mais tout fut retabli apres fa Greg. Naz. mort. Il fit aufli enlever l'or, l'argent, les vaer. 3.p. 86. ses precieux & les autres richesses des églises: fous prétexte de faire pratiquer aux Chrétiens la pauvreté évangelique ; & parce que l'évangile

ordonne de toutrir les injures & de fuir les ho-Sox. V. c. 18. neurs; il défendit aux chrétiens de plaider, de se défendre en justice & d'exercer des charges VI. Défense publiques. d'enfei-

Il passa plus loin, & défendit aux Chrétiens gner & d'enseigner les lettres humaines : nous en avons Amm, xxv. encore l'ordonnance où il en rend cette raison. 6. 4. Qua

Que ceux qui enseignent doivent estre de bonnes mœurs, & conformer leurs sentimens aux An. 362. maximes publiquement recenës, & à ce qu'ils Epifl. 42. enseignent eux-mêmes. Qu'il est de mauvaise foi d'expliquer aux jeunes gens les anciens auteurs, les leur propolant comme de grands personages, & condamner en même temps leur religion. Homere, dit-il, Hesiode, Demosthéne. Herodote . Thucydide . Ifocrate & Lyfias ont reconnu les dieux pour auteurs de leur doctrine les uns ont crû eftre confacrés à Mercure, les autres aux : Mufes : Puis qu'ils vivent des écrits ce ces auteurs ! ils fe declarent bien intereffes, de trabic leur conscience pour un peu d'argent. Jusques icy il y a éu plusieurs rations de ne pas frequenter les temples ; & la terreur répandue par tout, étoit une excuse de ne pas découvrir les sentimens les plus véritables touchant les dieux: mais puis qu'ils nous ont eux-mêmes donné la liberté, il me parolt abiurde d'enleigner ce que l'on ne croit pas. Si ceux cy estiment sage la doctrine des auteurs, idont ils sont les Interpreites : qu'ils commencent par imiter leur pieté envers les dieux. S'ils croient qu'ils se sont trompes for ce du'il y a de plus important, qu'ils aillent expliquer Matthieu & Luc dans les égliscs des Galileens, Hajoute que cotte loi n'est que pour ceux qui enfeignent; &t que les jeunes gens ont la liberté d'aprendre ce qu'ils voudront. Il feroit juste, dit-il, de les guerir malgré eux comme des frénetiques: mais je leur fais grace, & : . . . . je croy qu'il faut instruire les ignorans & non pas les punir. Cecy nous explique une loi de Julien, L. r. Cod. qui porte que les professeurs doivent exceller, Theal, de premierement par les meeurs; &c qui ordonne qu'en chaque ville; celui qui veut enseigner soit examiné par le confeil; & que s'il est aprouvé le decret soit envoyé à l'empereur pour le confirmer.

An. 362. firmer. Cette loi est du quinze des calendes de Juillet sous le consulat de Mamertin & de Nevitta, c'est à dire du dix-septiéme de Juin 362.

Thou.111. Les vrais motifs de cette défense étaient les grands avantages que les Chrétiens tiroient des livres profanes, pour combattre le paganifme: foit par l'abfurdité des fables, en elles-mêmes, foit par les raifonnemens que Platon & les autres philofophes avoient employés, pour en monsurem, v. terr les fuites pernicieufes; foit par la methode

Sezom. v trer les fuites pernicieules: loit par la methode (f. 18. de parler & de raifonner que l'on aprend dans ces auteurs. Il y entroit aufit de la jaloufie, que Julien avoit conceué contre plufieurs Chrétiens favans, comme S. Bafile, S. Gregoire de Nazianze, le jeune Apollinaire & plufieurs autres na Catholiques qu'Ariens. Cette défensfe ex-

Nor. 111. tant Catnoiques qu'Ariens. Cette detenile ex
6. 16. tile se deux Appollinaire à compofer divers ouvrages utiles à la religion. Le pere qui étoit
grammairien, écrivire ne ves heroiques & à l'imitation d'Homere; l'hiltoire fainte, jufques au
regne de Saill, en vingt-quarre livres intitulés
des vingt-quarte lettres de l'alphabet gree. Il
imita Menandre par des comedies, Euripide par
des tragedies, l'indare par des odes ; prenant
des fujets de l'écriture fainte; & fuivant le caractere, & le flile de chaque poëme, afin que
les Chrétiens fe puffent paffer des auteurs profanes pour aprendre les belles lettres. Le fis
oui étoit foolière, c'età di er heteur & philo-

86.e. v.e. 18. fophe, fit des dialogues à la maniere de Pâton, pour explique les évangiles & la doctrine des apôtres. Il écrivit aufii contre l'empereur & contre les philosophes payens, un ouvrage intitulé de la Verité; où il montroit leur erreur touchant la divinité, sans employer aucua passige des saintes écritures. Car l'empereur pour se moque des livres facrez, avoit écrit aux plus selebres évédents.

que s'eces trois mots greez: Anegao, egun, cattegnon, An. 36a. c'est à dire: j'ai leu, j'ai compris, j'ai condamné: se joilant sur la rencontre des mots. On lui répondit suivant le même jeu, qu'une autre langue ne peut exprimer: Tu as leu, mais tu n'as pas compris: car si tu avois compris, tu n'aurois pas condamné. Quelques-uns attribuoient cette réponse à S. Basile. La persecution de Julien dura si peu, que les ouvrages des Apolinaites furent inutiles, & on revint à la lecture des auteurs profanes; dont les Chrétiens s'étoient fervis librement des le commencement, pour en tirer ce qu'ils ont d'utile. Aussi n'avons-nous plus ces ouvrages des Apollianires, excepté la

paraphrase des pseaumes.

it

11

n.

&

vè.

uc\$

Ecebole fameux sophiste à C. P. ceda au temps, Sorr. 111; & se rendit aux caresses de Julien, à qui il avoit " 13. enseigné la retorique. Il avoit paru Chrétien fervent fous Constantius: sous Julien il fut ardent payen: aprés sa mort il voulut revenir au Christianisme, & se prosternant à la porte de l'églife, il crioit: Foulés-moi aux pieds, comme le sel insipide. Telle sut la legereté d'Ecebole. Mais la plûpart des professeurs Chrétiens ai- 070s. VIII merent mieux abandonner leurs chaires que leur . 30. religion. On remarque entre les autres Proèrefius & Victorin. Le premier étoit un fameux Ennap. in fophiste d'Athenes, qui quitta volontairement Prares. fon école, bien que Julien qui avoit étudié sous ?. 153. lui, l'exceptât de la loi generale, & lui permit Hier. Chr. d'enseigner. An. 363.

Victorin étoit Africain, & enfeignoit à Rome la retorique depuis long-temps; il avoit veu entre fes difciples les plus illuftres fenateurs, & on Aug. VIII. lui avoit érigé pour fon meite une fatué dans sufficie la place de Trajan: mis il étoit demeuné idolà. Oc. La place de Trajan: mis il étoit demeuné idolà. Oc. La la fil le convertit. Hir. Cur. Il lifoit fécriture fainte, examinoit foigneule. Au 335.

ment

AN. 362.

ment tous les livres des Chrétiens; & disoit en fecret à un ami Chrétien qu'il avoit, nommé Simplicien: Sachés que je suis déja Chrétien. Simplicien répondoit : le n'en croirai rien, que je ne vous voye dans l'église. Victorin se moquoit de lui, en disant: Sont-ce les murailles qui font les Chrétiens ? Ils se redirent souvent la même chose de part & d'autre : Car Victorin craignoit de choquer les amis puissans qu'il avoit entre les idolâtres. Enfin s'étant fortifié par la lecture: il eut peur que J. C. ne le renonçat devant les faints anges, s'il craignoit de le confesser devant les hommes; il vint trouver Simplicien lors qu'il s'y attendoit le moins, & lui dit: Allons à l'église: je veux devenir Chrétien. Simplicien transporté de j'oye l'y conduisit. Victorin receut les ceremonies du catecumenat, & donna son nom peu aprés pour être baptisé, au grand étonnement de Rome & au grand dépit des payens. Quand se vint à l'heu e de faire la profession de foy que l'on prononçoit a Rome d'un lieu élevé, à la veuë de tous les fidelles : les prestres offrirent à Victorin de la faire en secret, comme on l'accordoit à quelques-uns que la honte pouvoit troubler: mais il aima mieux la prononcer en public. Lors qu'il monta pour reciter le symbole, comme il étoit connu de tout le monde, il s'éleva un murmure universel, chacun difant tous bas pour s'en réjouir avec fon voifin: Victorin, Victorin; un moment aprés le desir de l'entendre sit faire silence: Il prononça le symbole avec fermeté; & chacun des ailistans le mettoit dans son cœur par l'affection & la joye. Telle fut la conversion de Victorin, & peu de temps aprés, l'édit de Julien lui donna occasion de quitter son école de retorique. Il avoit traduit en latin plusieurs livers des Platonigiens; & depuis sa conversion, il écrivit de la Trinité

Trinité contre les Ariens quatre livres que nous avons, & des commentaires sur S. Paul: mais An. 362, avec peu de succez, parce qu'il sécoit appliqué Ang. blid. trop tard à l'étude des saintes lettres.

Julien ne défendit pas feulement aux Chré-fière. de tiens d'enfeigner les lettres humaines; mais en proèm in core de les apprendres ne voulant pas que leurs vifi, ad enfans étudiailent les poêtes, les orateurs & les Galababilios et de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda de la c

Mais quelque mépris qu'il témoignât pour les VII. Chrétiens, il fentoit l'avantage que leur donnoit veut inila pureté de leurs mœurs & l'éclat de leurs ver-ter les tus. Il voulut donc les imiter & profiter de leur Chrétiens, exemple, pour reformer le paganisme : qui fai- Sozom. v. foit peu de progrez, nonobstant sa puissante pro- " 16. tection. Voici comme il s'en explique, écrivant Jul. epifi à Arface souverain pontife de Galatie: L'Helle-49nisme ne va pas encore comme il devroit, & c'est par notre faute. De la part des dieux tout est grand & magnifique, au dessus de tous les souhaits & de toutes les esperances. Soit dit sans les offenser: qui eût ose, il y a quelque temps esperer un telchangement? Quoi donc, croyonsnous que cela suffise? sans regarder ce qui a le plus accrû l'atheisme, sçavoir l'hospitalité, le foin des sepultures & la feinte gravité des mœurs : nous devons pratiquer tout cela veritablement. Et il ne suffit pas que vous soyez tel, tous les Pontifes de Galatie le doivent estre. Persuadezleur d'être gens de bien par raison ou par crainAn. 362. doc: s'ils ne lervent les dieux avec leur serumes, leurs enfans & leurs domeftiques; & e'ils fouffrent que dans leurs familles il y ait des Galiléens. Avertifiez-les enfuite qu'un facrificateur ne doit point aller au theatre, ni boire dans un cabaret; ni exercer un métier vil ou honteux. Honorez ceux qui obériont; & chasse les

autres.

Etablissez en chaque ville plusieurs hôpitaux, pour exercer l'humanité envers les étrangers: non seulement d'entre les nôtres : mais envers tous, pourvû qu'ils foient pauvres. J'ai déja reglé le fonds necessaire pour cette liberalité: en commandant que l'on donnât tous les ans par toute la Galatie trente mille boisseaux de bled, & soixante mille septiers de vin : dont je veux que le cinquiéme foit employé pour les pauvres qui servent les sacrificateurs: le reste distribué aux étrangers & aux mendians. Car il est honteux qu'aucun Juif ne mendie: que les impies Galiléens, outre leurs pauvres nourrissent encore les nôtres; & que nous les laissions sans secours. Aprenez aux Hellenistes de contribuer pour ces œuvres, & à ceux de la campagne d'offrir aux dieux les prêmices des fruits. Montrez-leur que ces liberalitez font de nos anciennes maximes. Ensuite il raporte trois vers de l'Odyssée, où Homere faifant parler Eumée, represente l'obligation d'affifter les étrangers & les pauvres,

B∂∭. XIV. ¥. 56.

comme envoyez par Jupiter.
Julien continue ainfi: Voyez rarement les
gouverneurs chez eux: écrivez-leur le plus fouvent. Quand ils entrent dans la ville, qu'aucu
facrificateur n'aille au devant: mais feulement
quand ils viennent aux temples des dieux, &
qu'il demeure au dedans du veffibule: qu'aucun

foldat n'y entre devant eux; mais qui voudra les

suivre. Dés que le magistrat touche la porte du lieu sacré, il devient particulier : c'est vouscom. An. 362. me vous favez qui commandez au dedans: fuivant la loi divine, à laquelle on ne peut resister fans arrogance. Je suis prest à secourir les habitans de Pessinonte, s'ils se rendent propice la mere des dieux : s'ils la negligent, non seulement ils ne seront pas innocens; mais, j'ai peine à le dire,

ils resentiront mon indignation.

Dans un autre écrit adressé aussi à un pontife, Frag. Jali il dit qu'il lui a donne cette charge, étant per-? 545. fuadé de son merite, afin qu'il puisse instruire les autres avec plus d'autorité, non seulement dans les villes, mais à la campagne. J'agirai de concert avec vous, dit-il, moi qui par la grace des dieux porte le titre de souverain pontise: non que j'en sois digne, mais je desire de l'estre, & je les en prie continuellement. Il commence ensuite à lui donner des preceptes de morale, & dit que les pontifes doivent vivre comme étant toûjours en la presence des dieux, dans une gran- P. 5432 de pureté, s'abstenant non seulement de faire des actions deshonnestes, mais de prononcer ou d'ouir des paroles sales: qu'ils doivent éloigner d'eux les railleries insolentes, & les conversations impures : ne lire ni Archiloque ni Hipponaz ni les auteurs de l'ancienne comedie : c'est - à - dire du caractere d'Aristophane, qui en effet est trés infame. Il veut qu'ils se reduisent à l'étude de la philosophie, & encore de celle qui reconnoît les dieux pour auteurs, & qui en parle dignement : c'est - à - dire celle de Pythagore . de Platon , d'Aristote & des Stoiciens. Mais il leur défend les Epicuriens P. 550 & les Pyrroniens, regardant comme un effet de la providence des dieux, que la pluspart de leurs livres fussent déja perdus. Il leur conseille de lire les histoires veritables, non les fables

composées en forme d'histoire, principalement An. 352. celles qui traitoient d'amour, comme nos romans, parce qu'elles ne sont propres qu'à allumer les passions. Toute lecture, dit-il, ne convient pas aux personnes consacrées aux dieux: Il veut qu'ils s'apliquent principalement à purifier leurs pensées. Qu'ils aprennent les hymnes des dieux, fur tout ceux que l'on chante dans les temples. Qu'ils prient souvent en particulier &c P. 552. en public : s'il se peut trois fois le jour, du moins le matin & le foir. Qu'ils observent exactement P. 553. les ceremonies établies par les anciennes loix : qu'ils pratiquent les purifications reglées, principalement la nuit qui precede le jour de leur fervice: qu'ils viennent ensuite au temple, & y demeurent le temps prescrit par la loi, comme à Rome, de trente jours. Pendant tout ce temps ils doivent s'occuper à méditer la fagesse, à prévoir & à disposer tout ce qui regarde le service des

Dans le temple & pendant le service, il doit P. 554. porter des habits trés-magnifiques; mais au dehors des habits fimples & ordinaires, & ne pas

abuser pour la vanité de ce qui lui est accordé pour l'honneur des dieux. Qu'aucun des prestres, continuë-t-il, n'apro-P. 515. che en aucune maniere des spectacles impurs,

& ne les introduise dans sa maison. Je voudrois les banir entierement des theatres, s'il étoit posfible, & les rendre à Bacchus dans leur ancienne

dieux, fans fortir du temple pour aller chez eux, ou à la place publique, ou pour visiter le magistrat. Le temps du service étant passé, le pretre doit ceder la place à un autre; & revenant à la vie commune, il peut aller chez ses amis, & même se trouver aux repas où il sera prié, mais avec choix: il peut paroître dans la place, mais rarement; & parler au gouverneur, mais pour ceux qu'il doit raisonnablement secourir.

P. 556. pureté.

pureté. Mais ne croyant pas que cela soit possi-An. 362, ble ni expedient quant à present, je renonce à cette affectation. Sculement je veux que les prêtres laissent au peuple l'impureté des spectacles. Qu'aucun d'eux n'aille donc au theatre, & n'ait pour ami un comedien, un meneur de chariots, ou un danseur. Je leur permets seulement d'aller s'ils veulent aux combats facrez, où il est defendu aux femmes, non feulement de combatre, mais de regarder. Pour les chasses, qui se font dans les théâtres des villes: non seulement les prestres doivent s'en abstenir, mais encore leurs enfans. Aprés ces paroles de Julien, on ne doit pas s'étonner que les spectacles fussent défendus aux Chrétiens.

·S

5

2

ils

nit

les

X ,

rè.

int

is,

e,

1215

rir.

oit

de-

225

de

OIS

nne

ctć.

Il vient ensuite aux choix desprestres, & vent P. 5578 que l'on ne considere que leur affection envers les dieux & envers les hommes, sans s'arrêter aux richesses ni à la naissance. Pour les exciter à la liberalité, il dit: Les impies Galliéens ayant observé que nos prestres negligocient les pauvres, se sont en comme ceux qui veulent enlever des enfans pour les vendre, les attirent en leur donnant des gâteaux : ains il sont jetté les sidelles dans l'atheistue, en commençant par la charité, l'hospitalité & le service des tables : car ils ont plusseurs noms pour ces œuvres qu'ils pratiquent abondamment.

Julien vouloit pousser plus loin l'imitation du Greg. Nac. Christianisme, & établir dans toutes les villes er, 3, p. 101, des écoles publiques semblables aux églises: où de l'on fit des lectures & des explications, soit serme, v. pour la morale, soit pour les mysteres, que l'on y prist à certains jours, & à certaines heures à deux occurs; qu'il y eut des châtimens reglés pour les fautes: des preparations pour être initié aux ceremonies facrées. Outre les hôpis

taux.

An. 362.

taux, il vouloit bâtir des monasteres; c'eft à dire des lieux de retraite, de meditation, & de purification pour les hommes & pour les vierges. Il admiroit entre-autres l'usage des lettres eccleisatie ques que les évagues donnoient aux voyageurs, & sur lesquelles ils étoient receus par tous les Chrétiens avec toute forte de charité. Mais Julien n'eut pas le temps d'executer tous ces beaux desfieins.

VIII. Confeffion de Cefaire.

Cependant il s'efforçoit de persuader tout ce qu'il pouvoit de Chrétiens, par les bienfaits, les honneurs, les promesses, les caresses : descendant jusques à des flateries indignes de son rang. Il attaqua entre les autres Cesaire frere de S. Gregoire de Nazianze, qu'il trouva à la cour de C. P. exerçant la medecine avec une grande confideration. Il avoit étudié à Alexandrie, non seulement la medecine, mais la geometrie, l'astronomie, la philosophie & l'éloquence. tant venu à C, P, son merite & son exterieur avantageux lui attirerent l'estime de tout le monde. Pour l'y arrêter, on lui offrit des honneurs publics, une alliance noble, & la dignité de senateur. La ville envoya une deputation à l'Empereur Constantius, pour le suplier d'y arrêter Cesaire en qualité de medecin : ce que

Gra. Nax. er. 10. p. 163. 164.

> tint la verité de la religion par des discours subtils, fervents & pieux.
>
> Quand Julien sut parvenu à l'Empire, Cesaire demeura quelque temps à sa cour : ce qui causa un grand scandale. S. Gregoire son frere lui en écrivit en ces termes: Vous nous courez de

confusion. Je voudrois que vous pussiez entendre

l'Empereuraccorda Il vivoit noblement à la cour, exerçant sa profession gratuitement, cheri des grands & d'Empereur même. Toutcfois si ne se laissoit ni ébloüir par les honneurs, ni amolir par les délices, & comptoit toûjours pour soit capital d'estre Chretien. Souvent même il soû-

Id. ep. 17.

ce que disent de vous ceux de la famille, les étrangers & tous les Chrétiens qui nous con- An. 362, noissent. Voir le fils d'un évêque servir à la Cour, desirer la puissance & la gloire séculiere, se laisser vaincre à l'interest ; & ne pas compter pour toute gloire & pour toute richesse, de refister courageusement en cette occasion, & de fuir au plus loin toutes les abominations. Comment les évêques pourront-ils exhorter les autres à ne pas ceder au temps, ni se laisser entraîner dans l'idolatrie, comment pourront-ils reprendre les autres pecheurs, s'ils n'osent corriger leurs propres enfans? Mon pere est si affligé que la vie lui est insurportable; & je ne le consolois qu'en me rendant caution de vôtre foi : & l'asseurant que vous cesseriez de nous affliger. Pour ma mere on n'ose lui dire cette nouvelle, & on employe mille inventions pour la lui cacher: la foiblesse de son sexe & l'ardeur de sa pieté la lui rendroient insuportable. Profitez de cette occasion, vous n'en aurez jamais une plus belle de vous retirer.

Cette lettre ne fut pas sans effet, & Cesaire ne trompa point l'esperance de son frere. Ju. 0r. 10 20 lien qui l'estimoit pour son esprit & sa doctrine, 167. 6, fit tous ses efforts pour le gagner; & l'attaqua par des discours artificieux devant un grand nombre de temoins. Mais Cesaire repoussa tous fes artifices, comme des jeux d'enfant, & protesta à haute voix qu'il étoit Chrétien, & qu'il le seroit toûjours. Julien s'écria: O l'heureux pere! ô les malheureux enfans! fachant que Gregoire qu'il avoit connu à Athénes, ne lui étoit pas moins opposé; & reserva de s'en venger après la guerre de Perse. Cependant Cefaire quitta la cour, & se retira chez son pere en Cappadoce, par un exil volontaire & glorieux.

Iome IV.

٠.

ıt

ce

cs

n-

ıg.

S.

our

nde

100

τie,

E-

:ieur

it le

hon-

nite

on à

y arque

our,

moir

no? 11

il fou-

ai cau

ere lui ez de

CE

Julien

An. 362. IX. Confeffion de fol.lats Chretiens Chretiens Greg. Naz. er. 3. p. 83.

Julien pervertit un grand nombre de foldats & d'officiers de ses troupes. les uns ambitieux & interessez, les autres foibles dans la foi, qui n'avoient pour loi que la volonté du prince. C'étoit une anciene coûtume d'adorer non seu lement les empereurs, mais encore leurs images; & cette adoration n'étoit qu'un honeur civil, sans raport à la religion. Les images des empereurs étoient ordinairement accompagnées de victoires, de captifs ou d'autres semblables figures indifferentes: mais Julien fit joindre aux fienes des idoles, afin qu'on ne pût leur rendre les honeurs ordinaires sans idolatrie: Jupiter qui fortoit du ciel & lui présentoit la couronne & la pourpre: Mars & Mercure qui le regardoient, comme pour rendre témoignage à sa valeur &c à son éloquence. La pluspart n'y firent point de réflexion & les adorerent: quelque peu éviterent ce piege, étant mieux instruits & plus pieux; & ils en furent punis comme d'un manque de respect envers l'empereur. Il furprit encore plusieurs foldats par cet artifice. C'étoit la coûtume qu'en certaines occasions l'empereur assis sur un tribunal élevé distribuoit de sa main des largesses à ses troupes : leur donnant des pie-

Theod. 111.
c. 16. Soz.

que de respect envers l'empereur. Il suprit encore plutieurs soldats par cet attisce. C'étoit la coûtume qu'en certaines occasions l'empereur assis sir un tribunal élevé distribuoit de sa main des largestes à ses troupes; leur donnant des pieces d'or, selon leur rang & leur merite. Julien y ajoûta une ceremonie extraordinaire. Il fit mettre auprés de lui un autel avec des charbons ardens, & de l'encens sur le teu avant que de recevoir son or. Ceux qui furent aversite, éviterent le piége en feignant d'être malades quedques-uns par interest ou par crainte negligerent leur salut: la pluspart ne s'aperceurent point de l'artisse. Quelques-uns de ces derniers s'en allerent manger ensûte; & vou-lant boire, ils invoquoient à leur ordinaire le nom de J. C. levant les yeux au ciel, & fai-

foient le figne de la croix fur la coupe. Un de leurs camarades s'en étona, & leur dit: Qu'estceci? vous invoquez J. C. aprés l'avoir renoncé. Comment, répondirent les autres demi-morts d'étonement: que voulez-vous dire? Parce; ditil , que vous avez mis de l'encens sur le feu. Auffi tôt ils s'arracherent les cheveux, jettant de grands cris, se leverent de table & coururent dans la place transportez de zele, criant & difant : Nous fommes Chrétiens dans le cœur: que tout le monde l'entende, & Dieu premierement à qui nous vivons, & pour qui nous voulons mourir. Nous ne vous avons point trompé, Sauveur, Jesus: nous n'avons point renonce à la bien-heureuse confession., Si la main a failly, le cœur ne l'a pas fuivie. L'empereur nous a trompez: nous renonçons à l'impieté;

nous voulons l'expier par nôtre fang. Ils coururent jusques au palais, & jetfant aux pieds de l'empereur l'or qu'ils avoient receu, ils s'écrierent: Vous ne nous avez pas fait un prefent, vous nous avez condamnez à mort : faites nous grace, immolez-nous à J. C. jetteznous dans le feu, coupez nos mains criminelles donnez vôtre or à d'autres, qui le prendront fans regret. L'empereur fut tellement irrité de Theod. 111]

orit

104

reii

nain

pie

vol!

avant

aver.

Tainte

ercur

le cos

nire le

foica:

leur hardiesse, que dans le premier mouvement .c. 17. il commanda qu'on leur coupât la teste. On les mena hors la ville, & le peuple les fuivit, admirant leur courage. Quand ils furent arrivez au lieu de l'execution; le plus âgé de tous pria le bourreau de commencer par le plus jeune : depeur que le supplice des autres ne le décourageat. Ce jeune homme nommé Romain s'étoit déja mis à genoux: & le bourreau avoit l'épée nue à la main, quand on vint annoncer la grace, & crier de loin de ne les pas executer. En effet, Julien y ayant fait reflexion, ne voulut

pas leur donner la gloire du martyre. Le jeune An. 362. foldat en fut penetré de douleur, & dit: C'est que Romain n'étoit pas digne de porter le nomde martyr. L'empereur ne leur fit grace que de la vie, & les bannit aux extremitez de l'empire : leur défendant de demeurer dans les villes.

Entre les officiers Chrétiens qui prefererent leur religion à leur fortune: on remarque les empereurs qui succederent les premiers à Julien : sa-

Sec. 1 11. c. 13. Aug. XVIII. du. c. 52. Soz. VI. 6. 6.

voir Jovien, Valentinien & Valens. La confesfion de Valentinien fut remarquable. Comme il commandoitla compagnie des gardes de l'empereur, que l'on nommoit Joviens: il étoit de fon devoirde le suivre, & d'estre toujours le plus proche de sa personne. Julien entroit un jour en danfant dans le temple de la Fortune; & des deux co-

Theed. 111. tez de la porte étoient les gardiens du temple avec des branches trempées d'eau lustrale, pour en ars. 16. roser ceux qui entroient. Une goute de cette eau étant tombée sur le manteau de Valentinien : il donna un coup de poing au ministre du temple, difant qu'il l'avoit fouillé, de cette eau impure; &

déchira l'endroit de son manteau qu'elle avoit touché. L'empereur en fut irrité & le banit, sous pretexte qu'il ne tenoit pas sa compagnie en bon Sozom. VI. etat: ne voulant pas lui procurer l'honeur d'estre . 6. Philoft. confesseur de J. C. Il le relegua dans une gar-¥11. 6. 7. Sozomene dit à Melinison d'un pais desert.

tine en Armenie, Philostorge à Thebe dans la Sor. IV. c. 1. haute Egypte; & peut oftre fut-il transferé de l'une à l'autre. Mais il ne fut point casse pour cela; ni privé de sa charge, non plus que son frere Valens, ni Jovien : parceque Julien les jugeoit utiles au fervice de l'état.

Nonobstant sa feinte douceur & ses precaux. tions, pour priver les Chrétiens de la gloire du Marturs. martyre: ils furent persecutez ouvertement en fous Judivers lieux, & il y eut plusieurs martyrs. Les or-Theod. III. dres c. 6.

Fres que l'empereur donna pour rétablir l'idolatrie remplirent les villes de féditions. Les An. 362. payens ouvrirent leurs temples, & allumerent du feu sur leurs autels: la terre sut arroiée du sang des victimes, l'air rempli de l'odeur de la graitfe. Ils couroient par les rues comme agitez des demons qu'ils adoroient: se moquant des Chrétiens, & leur insultant avec la derniere insolence. Les Chrétiens les plus imparfaits ne pouvant fouffrir leur blasfêmes, répondoient par des injures, & leur reprochoient l'absurdité de leur religion : les payens fiers de la protection de l'empereur en venoient bien tôt aux coups; & leurs violences demeuroient impunies, l'empereur les dissimuloit, & donnoit au contraire les charges civiles & militaires aux plus eruels ennemis des Chrétiens: qui leur faisoient tous les maux possibles, hors de les contraindre ouvertement à facrifier. Ainsi Julien sous pretexte de liberté de religion, mit la confusion par tout l'empire.

Pour commencer l'histoire de ces marters, 1 heau. 11. par le voisinage de C. P. à Dorostore en Thra. pasth. an. ce, c'est-à-dire en Mesie, comprise sous le gou- 363. p. 297. Vernement general de Thrace, Emilien fut jet. Hier Chr. té au feu par les foldats, sous le vicaire Capi. an 363. tolin, pour avoir renversé des autels. A Me c. 15. Atta re ou Myre ville épiscopale de Phrygie, le sinc. p. 649. gouverneur de la province Amachius com Socom ve manda d'ouvrir le temple, d'en ôter les ordu- . 11. res; & de nétoyer les idoles. Les Chrétiens en furent sensiblement affligez: trois d'entreeux, Macedonius, Theodule & Tatien transportez de zele se jetterent de nuit dans le temple & briferent les idoles. Le gouverneur extrêmement irrité, étoit prest à faire mourir plusieurs personnes de la ville qui en étoient innocentes: mais les auteurs de l'action

B 4

6

se presenterent d'eux-mêmes, ne voulant pas An. 362. que d'autres mourussent pour eux. Le gouverneur leur offrit leur grace s'ils vouloient facrifier; ils aimerent mieux mourir, & il leur fit foufrir toutes fortes de tourmens. On les mit enfin sur des grils : & aprés y avoir été quelque temps, ils dirent: Amachius, fi tu veux manger de la chair rôtie, fait nous tourner de l'autre côté, de peur de ne nous trouver qu'à demi-cuits, & ils finirent ainsi leur vie.

Gothof. Chren. C. Theod. Amm. XXII. 6. 9.

Greg. Naz. A Pessinonte en Galatie, sur les confins de la 4.4.2.133. Phrygie; deux jeunes hommes fouffrirent le martyre en presence de Julien même. Car ayant demeuré, environ huit mois à C. P. il se mit en chemin vers le commencement de l'esté pour aller à Antioche, & se preparer à la guerre contre les Perses. Il passa d'abord à Calcedoine. puis à Nicomedie, qu'il trouva encore toute désolée du tremblement de terre, & y fit des liberalitez confiderables. Delà il vint par Nicée aux confins de la Galatie : puis prenant à la droite, il se détourna pour aller à Pes-

pynegyr. p. 447. B.

finonte voir l'ancien temple de la mere des dieux : d'où l'idole avoit été transporté à Rome par Scipion Nasica. Julien y honora la déesse par des sacrifices & des vœux: & en 21. donna le facerdoce à une femme nommée Callixéne, qui étoit déja prestresse de Ceres:

Greg Naz.

& éprouvée, comme il dit, par une longue fidelité au service des dieux. Ce fut là qu'il fit mourir ces deux jeunes Chrétiens. L'un avoit renversé l'autel de la déesse, & étant amené devant l'empereur, il se moqua de sa pourpre & de ses vains discours: l'autre se voyant tout déchiré de coups, & n'ayant plus qu'un fouffle de vie, montra aux bourreaux une jambe qui restoit entiere, se plaignant qu'ils l'eussent

épar-

épargnée. Enfin tous deux furent exposez au feu & aux bestes; & souffri ent le martyre avec An. 362.

leur mere & l'évêque de la ville.

De Pessinonte Julien revint à Ancyre capitale S. Bassie de Galatie. Là étoit un prestre nommé Baile prètre comme l'évêque, mais bien disserent. Car d'Ancyre, fous le regne de Constantius, ce prestre resista &c. toujours constamment aux Ariens : jusques-là Amm.itid. blées ecclefiastiques. Depuis le regne de Julien, le prestre Batile alloit par toute la ville, exhortant publiquement les Chrétiens à demeurer fermes, fans se souiller par les sacrifices & les libations des payens. Son zele le rendit odieux aux gentis; & un jour enfin les voyant facrifier publiquement, il s'arréta & jettant un grand foupir, il pria Dieu qu'aucun Chrétien ne tombât dans cet excés. Alors on le prit, & on le prefenta au gouverneur de la province nomme Saturnin, l'accusant de sédition, d'avoir renversé des autels & dit des injures à l'empereur. Le gouverneur l'ayant interrogé, & le trouvant ferme dans la foi, le fit suspendre & déchirer jusqu'à lasser les bourreaux, puis l'envoya en prison.

Cependant il en donna avis à l'empereur qui Theod. 111. n'étoit pas encore à Ancyre. Il envoya le com- c. 12. te Elpidius qui avoit renoncé au Christianisme par complaifance pour lui; & Pesage aussi apostat, qui n'ayant pû ébranler la constance de Basile, le firent encore interroger & tourmenter par le gouverneur. Julien vint quelque temps après à Ancyre : les facrificateurs allerent au devant de lui, portant avec eux l'idole d'Hécate; & quand il fut entré dans le palais, ii les affembla & leur distribua de l'argent. Le lendemain pendant les spectacles, Elpi-B 4 dius

dius luy fit son raport touchant Basile: & au Ak. 362. fortir du theatre, Julien commanda qu'on l'amenat au palais. Bafile luy reprocha son apostafie, & lui prédit que J. C. lui-ôteroit bientôt l'empire. Alors Julien dit: Je voulois te renvoyer, mais l'impudence avec laquelle tu rejettes mes conseils & me dis des injures, m'oblige à te maltraiter. Il laissa à un comte nommé Frumentin le foin de le tourmenter; & partit pour Antioche. Le comte ayant

encore éprouvé en vain la constance du martyr, Martyrol 7 le fit mourir dans les tourmens le vingt-huitie-Nov. me jour de Juin l'an 362. On conte trois autres martyrs qui foufrirent fous Julien à Ancy-

re, Melasippe, Antoine & Carina.

Pall. Lanf. . Philorome qui étoit aussi de Galatie, confes-113. fa le nom de 1. C. en présence de Julien, & lui parla si hardiment qu'il le sit raser, & l'exposa à des enfans pour lui donner des soufflets. Philorome lui en rendit graces, & deflors il renonça au monde & embrassa la vie ascetique, & s'y rendit si illustre, qu'il étoit honoré des personnes les plus nobles: quoiqu'il fût de condition servile, & né d'une mere esclave. Il fut ordonné prestre & vécut plus de quatre vingts Sozem. v. Busiris heretique de la secte des Encratites ou Abstinents fut aussi pris à Ancyre de Galatie, apparemment aprés le départ de Julien.

On l'accusoit d'avoir insulté aux payens; & le gouverneur le fit amener en public, & pendre au chevalet. Busiris leva les mains sur sa tête pour découvrir ses côtés, & dit au gouverneur: Il ne faloit point donner à tes officiers la peine de me pendre & de me dépendre, je me tiendrai en cette posture autant qu'il te plaira. Le gouverneur fut étoné de la promesse, & enco-

11.

re plus de l'execution. Car Busiris tint ses bras élevez tandis qu'on le déchiroit avec les ongles de fet, & demeura ferme en cette posture autant que le gouverneur voulut. Il sut mis en An. 362. prison. & delivré quelque temps après sur la nouvelle de la mort de Julien. Il vécut jusqu'au regne de Theodose, renonça à l'heresse & revint à l'épise exballaire.

à l'église catholique. De Galatie Julien continuant fon voyage, paffa en Cappadoce où il y eut aussi des martyrs, Martyrs enparticulierement à Cesarée qui en étoit la capi. Cappadoce. tale. Julien la haïssoit, parce qu'elle étoit pres co 4. D. que toute Chrétiene. Depuis long tems on Y Greg. Nan. avoit abatu les temples de Jupiter & d'Apollon, or. 3.p. 91. regardez comme les dieux tutelaires de la ville. D. or. 19. Celui de la Fortune restoit seul, & les Chrétiens 2032 venoient encore de l'abatre sous son regne. Il en punit toute la ville: il l'effaça du catalogue des cités; quoiqu'elle fût metropole de la province, & voulut qu'elle reprît son ancien nom de Mazaca, lui ôtant celui de Cesarée que l'empereur Tibere lui avoit donné. Il se plaignit Ens. Chr. que les payens ne se fussent pas exposez pour lat. an. 7fecourir leur fortune, sans considerer leur petit Tibere nombre. Il ôta aux églises de la ville & de son territoire tout ce qu'elles possedoient en meubles & en immeubles, employant les tourmens pour en faire la recherche; & les condamna en trois cens livres d'or, qu'il falut payer comptant en fon trefor. Il fit enrôler tous les clercs entre les bas officiers ministres de justice sous le gouverneur de la province: qui étoit la milice la plus méprifable & fouvent onereuse. Quant V. Voles. aux laïques, il les fit taxer avec leurs femmes hic in & leurs enfans, pour payer tribut comme dans les villages: les menaçant avec ferment, que s'ils ne rétablissoient promptement les temples, il ne cesseroit point de maltraiter la ville, & que les testes des Galiléens ne seroient pas en seureté Tous ceux qui avoient mis la main à la dé- 5000 v. a sta

molition du temple de la Fortune furent punis ? An. 362. les uns de mort, les autres d'exil; & entre ceux qui souffrirent la mort pour cette cause, on con-Martyt. te Eupsychius de noble race & nouvellement marié: que l'églife honore comme martyr le

Roma. & ibi Baron.

XIII. Eulebe évêque de Cefarée en Cappadoce. Baf. ep. 86. p. 919. D. Sap. XIV. #. 24.

Dianée évêque de la même ville de Cesarée mourut vers ce temps là. Estant tombé-mala de, il appella ses clercs, entre lesquels étoit S. Basile, & leur dit: Dieu m'est témoin, que quand j'ay consenti à la formule de foi dressée à C. P. je l'ai fait en fimplicité, sans pretendre porter préjudice à la foi de Nicée. Je n'ay dans

le cœur que ce que j'ay receu par la même tradition; & je souhaite de n'estre jamais separé des bien-heureux trois cens dix huit évêques qui ont publié cette fainte confession de foi. Tous les assistans demeurerent pleinement satisfaits: ils embrafferent sa communion, & il ne leur resta aucune peine contre lui.

neuviéme d'Ayril.

Greg. Naz. er. 19. 2. 308. C.

Aprés sa mort la ville se trouva divisée pour le choix d'un évêque: la dignité du fiege métropolitain & le zele pour la religion échaufoit les esprits: Quelques-uns même suivoient les mouvemens de l'amitié particuliere. Enfin tout le peuple s'accorda à choisir un des premiers de la ville nommé Eusebe, homme d'une vertu finguliere, mais qui n'étoit pas encore baptisé, Ils l'enleverent malgré lui avec le secours des soldats qui se trouverent presens: le mirent dans le fanctuaire, le presenterent aux évêques qui étoient assemblez pour l'élection, & les prierent de le baptiser, & l'ordonner évêgue; mêlant la persuasion & la violence. Les évêques cederent à la multitude: ils baptiserent Eusebe, l'ordonnerent évêque & l'introniserent. Mais quand ils se furent retirez & se virent en liberté, ils resolurent de declarer nul tout ce qu'ils avoient fait fait & l'ordination illegitime : comme n'étant qu'une ceremonie exterieure où leur volonté An. 362. n'avoit eu aucune part. Ils vouloient même s'en prendre à Eusebe, comme auteur de la violence.

Le S. vieillard Gregoire évêque de Nazianze, & l'un d'entre eux ne fut pas de cet avis. Car, disoit-il, puis qu'Eusebe a été forcé auffi bien que vous, il a droit de vous accuser de son côté; & vous n'estes pas plus excusables que lui. Il faloit resister alors jusques à la dernière extremité, & non pas venir ensuite attaquer Eusebe: principalement dans ce temps, où il seroit plus à propos d'appaifer les ancienes inimitez, que d'en exciter de nouvelles. En effet, l'empereur étoit present indigné de cette election. Il la traitoit de sedition, menaçant Eusebe en particulier; & c'étoit le même temps où la ville étoit en plus grand peril à cause du temple de la Fortune. Le gouverneur vouloit profiter de l'occasion pour faire sa cour aux dépens d'Eusebe, avec qui il étoit brouillé d'ailleurs. Il écrivit donc aux évêques qui l'avoient ordonné, pour les obliger à l'accufer, mêlant des menaces dans ses lettres, & ajoûtant que l'empereur le vouloit. Le vicillard Gregoire ayant receu la lettre qui s'adressoit à lui, répondit sans hesiter: Très-puissant gouverneur, nous ne reconnoissons pour censeur de notre conduite & pour maître, que celui à qui l'on fait maintenant la guerre, c'est à dire J. C. Il examinera cette ordination que nous avons faite felon les regles, & qui lui est agreable. Pour vous, il vous est trés-facile de nous faire violence en toute autre chose: mais personne ne nous empêchera de défendre ce que nous avons bien fait: fi ce n'est que vous fassiez aussi quelque loi fur ce fujet, vous à qui il n'est pas permis de prendre connoissance de nos affaires. Le gou-

verneur fut d'abord irrité de cette lettre: mais ensuite il l'admira; & elle appaisa même la colere de l'empereur. La fuite justifia la providence, qui avoit conduit l'élection d'Eusebe.

Greg. Naz. er. 19. p. 307. D.

Le vieillard Gregoire se fignala encore en défendant son église de Nazianze. On y envoya comme dans les autres villes une compagnie de foldats armez d'arcs & de fléches, pour s'emparer de l'église ou pour la ruiner: mais Gregoire resista avec un tel zele, que le capitaine sut obligé d'abandonner l'entreprise, & de se retirer au plus vite, pour se mettre en seureté. Le S. vieillard faifoit faire des prieres publiques pour obtenir la délivrance de l'église & la fin de la persecution: mais en particulier il prioit durant la nuit; couchant fur la terre, nonobstant son grandage, & arrofant le pavé de ses larmes. Ce qu'il continua pendant prés d'une année, & si secrettement, qu'il s'en seroit caché même à sa famille, fi son fils Gregoire ne l'eût découvert.

Le fils avoit été ordonné prestre vers le com-8 Gregoire mencement de cette année; mais avec une exde Nazian-ze & S. Ea- trême repugnance: car outre des raisons gene-Ele prêtres, rales de la dignité du facerdoce de la fainteté &

de la capacité qu'il demande: il voyoit des difficultez particulieres dans un temps, où l'églife étoit si cruellement déchirée au dedans par les heretiques, & attaquée au dehors par les payens. Son pere n'ignoroit pas ses sentimens, & toutefois le peuple conspirant avec lui, il l'éleva au fecond rang du facerdoce; le chargeant de l'instruction des catecumenes & du ministere de la parole, dont il ne pouvoit presque plus s'aquitter à cause de son grand âge. Le fils accablé, de ce coup inopiné, se retira peu de jours aprés Carm, t. p. dans la folitude du Pont auprés de Saint Baile : mais ayant un peu digeré son chagrin, pressé par l'affection de son pere & de tout le peuple

6. C.

fidelle, frappé de l'exemple de Jonas, & craig-gnant de resister à l'ordre de Dieu: il revint à An. 362, pâque, qui cette année 362. étoit le trente-un de Mars. Il parla dans l'église le jour de la feste, dont il prit occasion pour se pardonner reciproquement la violence qu'ils luy avoient faite en son ordination, & le chagrin qu'il leur avoit donné par sa retraite. Plusieurs de ceux qui avoient desiré Gregoire avec le plus d'empressement ne se trouverent pas à ce premier sermon. Il en fut touché, & par un fecond discours il 07.2.p. 46. leur en fit des reproches animez d'une charité fincere. Mais comme il favoit que plufieurs avoient blâmé sa retraite, l'accusant de mépriser les ordres ou d'aspirer à un plus haut rang que la prestrise: il fit quelque temps après son apologie par un grand discours, où il traite à Orat. T. fonds la dignité, les devoirs & les perils du sacerdoce, & rend de solides raisons de sa crainte & de sa fuite, de sa soumission & de son re-

S. Bafile fut ordonné prestre vers le mêmetemps. Il étoit revenu à Cesarée, & assista à la mort de l'évêque Dianée. Eusebe qui étoit neophyte voulut s'appuyer du secours d'un homme vertueux , instruit & éloquent comme Basile, & déja éprouvé dans le ministere ecclesiastique; Greg. Nazi. car il avoit l'ordre de lecteur. S. Basile écrivit or. 20. p. fur son ordination à son ami S. Gregoire, qui 336. B. luy répondit: Vous avez aussi été pris. On ep. 11. nous a mis par force au rang des prestres, que nous ne defirions pas. Car nous fommes témoins l'un & l'autre combien nous cherissions la philosophie humble & cachée. Peut-estre eust il mieux valu que cela ne fût point arrivé: mais je ne sai qu'en dire, jusques à ce que je connoisse la conduite de l'esprit. Puis que la chose est faite, il faut s'y soumettre: principa-

B 7

lement à cause du temps, qui nous attire les An. 362. langues des heretiques; & ne pas faire honte à ceux qui nous ont confié le ministere, ou au genre de vie que nous avons embraffé. On croit que le premier fermon de S. Batile fut l'explication du commencement des proverbes.

Eusebe son évêque, par un effet de la foiblesse humaine eut ensuite un differend avec lui,

Greg. Naz. er. 20. p. 336. C. 2. 337.

dont on ne fait pas le fujet. Seulement on conjecture, qu'il étoit jaloux de l'autorité que lui donnoit son éloquence & sa vertu. Les moines, qui regardoient S. Basile comme leur chef, prirent fon parti, & attirerent une grande quantité de peuple, même des plus confiderables. D'ailleurs la personne d'Eusebe étoit peu favorable, à cause de son ordination plus violente que canonique: enfin il se trouvoit alors à Cesarée des évêques d'occident, qui prenoient le parti de S. Bafile, & attiroient à eux tout ce qu'il y

Elias Cret. n. 53. inf. n. 28.

Antioche.

avoit de catholiques. On croit que c'étoit S. Eusebe de Verceil & Lucifer de Caillari: L'église de Cesarée alloit donc estre déchirée par un chisme, si la sagesse de S. Basile ne l'euit prévenu. Il se retira dans le Pont avec S. Gregoire de Nazianze, & gouverna les monasteres qui y étoient établis.

L'empereur Julien continuant son voyage, XV. Tulien à passa de Cappadoce en Cilicie: vint à Tarse &

enfin à Antioche, où il arriva à la feste d'Ado-Amm. XXII. 6.9. Hier. in nis: c'est à dire à la fin du mois de Juillet. Et viii. Exech. comme cette feste se celebroit par des chants lu-Gothoft. gubres, pour plaindre la mort d'Adonis, tué Chronol. C. par un fanglier & pleuré par Venus: elle parut aux payens d'un trifte presage, pour l'entrée de l'empereur dans la capitale de l'Orient. Il visitoit tous les temples fur les collines & fur les montagnes les plus rudes, Ainfi peu de temps

après fon arrivée à Antioche, il alla au mont An. 362, Cassien visiter un fameux temple de Jupiter; & en revint promtement pour la feste d'Apollon, qui se celebroit tous les ans au bourg de Daphné, près d'Antioche, à deux lieuës de l'autre côté du fleuve Oronte: c'étoit au dixiéme mois nommé Lous par les Macedoniens, qui répondoit au mois d'Aoust. Julien s'attendoit à voir Misores. P. dans cette occasion la richesse & la magnificen. 96.97. 60 ce d'Antioche. Il se figuroit une grande pompe, des victimes, des libations, des parfums, des danses, de jeunes hommes revêtus de robes blanches & suberbement ornez. Quand il fut entré dans le temple, il fut bien surpris de n'y trouver ni victimes, ni encens, pas même un gâteau. Il crut que tout l'appareil étoit dehors, & que l'on attendoit qu'il donnât le fignal, comme souverain pontife. Enfin, il demanda ce que la ville devoit sacrifier à cette feste? Le facrificateur lui répondit: J'aporte une oye de chés moi; la ville n'a rien preparé. Alors Julien s'adressant au senat, parla ainsi: Il est étrange qu'une si grande ville témoigne plus de mépris pour les dieux, que la moindre bourgade des extremitez du Pont, & que possedant des terres immenses, aujourd'hui que la feste de son Dieu arrive la premiere fois, depuis que les Dieux ont diffipé le nuage de l'impicté : elle n'ofre pas un oiseau : elle qui devroit immoler des bœufs par tribu, ou du moins un taureau en commun pour toute la ville. Il n'y a que le facrificateur: lui qui devroit plûtôt remporter chés lui ses portions de vos offrandes. Chacun de vous permet à fa femme d'emporter tout hors de chés lui pour donner aux Galiléens; & nourrissant les pauvres de vos biens, clles donnent credit à l'impieté. Pour celebrer fa paissance, chacun prepare deux fois le jour une

AN. 302 table magnifique à fes amis: à cette fefte folemant de la competent de

Hid.9. 100, tel procedé: bien-loin qu'il puisse estre agréable aux dieux. Ainsi parloit Julien auprès de l'autel aux pieds de l'idole: mais ni le fenat ni le peuple d'Antioche ne fut touché de sa haran-

gue.

XVI.
La feste de Daphné duroit sept jours, penconversion dant lesquels Julien sit un festin public selon la fersiscateur, coûtume. Le facrificateur avoit deux sils qui Trod 111. étoient ministres du temple, & arrosoient d'eau 4 24. lustrale les viandes que l'on servoit à l'empereur.

L'un d'eux fit cette fonction le premier jour, & aussi-tôt s'enfuit à Antioche en courant, & alla trouver une vertueuse diaconesse amie de sa mere, qui l'avoit souvent exhorté à se faire Chrétien. Aprés la mort de sa mere, il avoit continué: de la voir, & ayant profité de ses infiructions, il lui demanda enfin comment il pourroit embrasser la religion qu'elle lui enscignoit. Il faut, lui dit elle, fuir vostre pere, lui préferer celui qui vous a créés l'un & l'autre, & passer dans une ville où vous puissiez éviter les mains de l'empereur; & je vous promets d'en prendre soin. Je viendray, répondit le jeune homme, & je remettrai mon ame entre vos mains. Ce fut donc en execution de cette promesse qu'il s'enfuit de Daphné, & vint chez la diaconesse, la priant d'accomplir sa parole. Elle se leva aussi-tôt, & le mena à S. Melece. Car il étoit revenu à Antioche, sur la liberté que l'empereur avoit donnée aux exilez. Il fit demeurer quelque temps ce jeune homme dans une chambre haute. Cependant fon pere le cherchoit. Après avoir fait le tour de Dapliné, il vint à Antioche, il parcourut toutes les ruës: enfin passant devant le logis de S. Melece, il vit son fils qui regardoit par le treil- An. 362. lis de la fenestre. Il y courut, l'en tira de force, l'emmena chez lui; & premierement lui donna quantité de coups de fouets: puis ayant fait rougir au feu de grandes aiguilles, il lui en perça les mains, les pieds & le dos; ensuite il l'enferma dans sa chambre, qu'il barricada par dehors, & s'en retourna à Daphné. Le jeune homme rempli d'un zele extraordinaire brisa toutes les idoles de son pere: puis craignant sa colere, il pria J. C. de le délivrer. Car c'est pour vous, disoit-il, que j'ay soufert & que j'ay fait tout ceci. Comme il parloit ainfi, les barricades tomberent, les portes s'ouvrirent, & il courut chez la diaconesse qui l'avoit instruit. Elle l habilla en femme, le prit avec elle dans sa litiere & le remena à S. Melece: qui le mit V. Valef. hit. entre les mains de S. Cyrille de Jerusalem, avec lequel il partit la nuit & s'en alla en Palestine. Theodoret qui raporte cette histoire, l'avoit aprise de la propre bouche de celui à qui elle étoit arrivée, qui la lui raconta dans la vieillesse : ajoûtant qu'aprés la mort de Julien, il avoit même converti son pere le sacrisi. cateur.

Julien voyant Antioche toute chrétiene, la XVII.
prit en avernion ; mais il fut très content des vil- Martyrs
les voilines. Car auffit-tôt qu'il eut donné fes son Syrieordres pour rétablir l'idolatrie, elles releverent p. 93les temples, renveriferat les tombeaux des martyrs, & perfecuterent ouvertement les Chrétiens. A Arethuse en Syrie l'évêque Marc avoit 776. d. 111.
abatu du temps de Constantius un temple trée-1878. a. 7.
respecté des payens, & trés-magnisque: il a. Greg. Nosavoit bât un église, & converti grand nombre 97. p. 98.
d'infidelles. Sous Julien voyant les payens près 98x. v. 6. 10à faire éclater contre lui la haine qu'ils gardoient

An. 362. Matth. x.

depuis long-temps: il voulut d'abord s'enfuir. fuivant le precepte de l'évangile: mais fachant que l'on avoit pris à sa place quelques personnes de son troupeau, il revint & se livra aux persecuteurs. Ils le prirent, tout le peuple s'amassa autour de lui; ils le traînerent par les ruës, le prenant aux cheveux & par tout où ils pouvoient atteindre: sans avoir pitié de sa vieillesse, ni respecter sa vertu & sa doctrine: ils le dépoüillerent premierement, & le foüette. rent par tout le corps; ensuite ils le ietterent dans des cloaques infects, & l'en ayant retiré, ils l'abandonnerent à la multitude des enfans. leur commandant de le percer sans miséricorde des stilets dont ils écrivoient. On lui serra les jambes avec des cordes jusques aux os : on lui coupa les oreilles avec du fil fort & délié. Aprés cela ils le froterent de miel, & le mirent dans un panier suspendu en l'air au fort de l'été à midi au plus grand soleil, pour atri. rer fur lui les guespes & les abeilles. Ils le tourmentoient ainsi, pour l'obliger à rebâtir le temple qu'il avoit abatu, ou du moins à en paver les frais mais il soufrit tout sans jamais vouloir rien promettre. Et comme ils crurent que sa pauvreté le mettoit hors d'état de trouver une fi groffe fomme, ils lui en remirent la moitié : mais loin de leur rien accorder , il les ralloit encore suspendu, comme il étoit & percé de coups: leur difant qu'ils étoient bas & terrestres, & lui celeste & élevé. Ils se reduifirent à lui demander une petite partie de la dépense de ce bâtiment : mais il leur dit qu'il y avoit autant d'impiété à donner une obole qu'à donner tout. Enfin ils le laisserent aller, vaincus par sa patience; & dans la suite ils receurent même de sa bouche les instructions de la veritable religion. La constance de cet évêque frapfrappa tellement le preset du pretoire qui étoit An. 362. payen, qu'il dit à Julien: N'est-il pas houteux, Seigneur, que les Chrétiens soient tellement au dessus de nous, & que nous soyons vaincus par un vieillard, qu'il ne seroit pas même glorieux de vaincre?

Les temples abatus étoient un pretexte general de perfecuter les Chrétiens: car Julien avoit ordonné de les rebâtir par tout à leurs dépens : mais il sembloit que Marc d'Aréthuse deût estre épargné en particulier, puis qu'il avoit été un des évêques qui avoient sauvé Julien au commencement du regne de Constantius, en le cachant lors que toute sa famille fut en peril. Au reste, Greg. Naz. Marc d'Aréthuse avoit toûjours été du parti des c. 3. p. 90. Ariens, ou du moins des Demi-Ariens, entre Suz. liv. lesquels il s'étoit fignalé: mais les louanges que x11. n. 1. lui donne S. Gregoire de Nazianze, qui sans doute le connoissoit parfaitement, donnent sujet de croire qu'il étoit alors dans la communion de

l'église. A Heliopolis en Phenicie prés du mont Liban, étoit un diacre nommé Cyrille, qui du Theed. 1112 temps de Constantin avoit brisé plusieurs idoles. " 7. Les payens en avoient gardé un tel ressentiment, qu'ils ne se contenterent pas de le tuer, mais ils lui fendirent le ventre & mangerent de son foye. La punition divine éclata sur tous ceux qui avoient pris part à cette inhumapité. Les dents leur tomberent toutes à la fois : leur langue se corrompit; & ils perdirent la veue. En la même sozom. v. ville d'Eliopolis les vierges confacrées à Dieu, c. 10.

qui ne se laissoient voir à personne, furent produites en public déposillées, exposées nues à la veue & aux infultes de tout le peuple. Ils leur raferent la teste, leur ouvrirent le ventre & y jetterent de l'orge qu'ils firent manger à des pourceaux, pour les engager à leur dévorer les entrailAn. 362. Liv. XI.

milles avec le grain qui les couvroit. On croîtque ce qui les anima d'une telle fureur contre ces vierges, c'est que Constantin leur avoit défendu de prositiuer leurs filles, comme ils avoient accoûtumé, lors qu'il y fit bâtir la première église, aprés avoir ruiné le temple de Venus.

XVIII. Martyrs à Gaze. Theod. 111. 6. 7. Sozom. v. 4. 9.

A Gaze & à Ascalon en Palestine on exerça les mêmes cruautez sur des prestres & sur des vierges : de leur fendre le ventre & d'y faire manger de l'orge aux pourceaux. A Gaze même, trois freres, Eusebe, Nestabe & Zenon furent cruellement martyrifez. On les prit dans leurs maisons où ils s'étoient cachez, on les mit en prison, on les foüeta. Ensuite le peuple assemblé au theâtre cria que c'étoient des facrileges. qui avoient abusé de la licence des derniers tems Four ruiner la religion. Ils s'exciterent tellement par ces cris, que l'assemblée se tourna en fedition: ils coururent à la prison pleins de fureur, en tirerent les trois freres, & commencerent à les traîner, tantôt fur le ventre, tantôt fur le dos: les déchirant contre le pavé, & les frapant de pierres, de bâtons & de tout ce qu'ils rencontroient. Les femmes mêmes quittant leurs ouvrages, les piquoient de leurs fuseaux : les cuisiniers qui étoient dans la place, prenoient leurs chaudieres de dessus le feu & versoient sur eux l'eau boüillante, ou les perçoient de leurs broches. Aprés les avoir mis en pieces & leur avoir cassé la teste, ensorte que la cervelle étoit répandue par terre, ils les traîncrent hors de la ville au lieu où l'on jettoit les bestes mortes. Ils y allumerent du feu, les brûlerent, & mêlerent les os qui restoient avec ceux des chameaux & des asnes : ensorte qu'il n'étoit pas aisé de les démâler.

Avec les trois freres, fut pris un jeune hom-

me nommé Nestor, qui soufrit comme euxla prison & les fouets: mais quand on le traîna An. 362, par la ville, le peuple en eut pitié à cause de sa beauté: on le jetta hors des portes respirant encore, mais en apparence prest à mourir. Quelques-uns l'enleverent & le porterent chez Zenon cousin des martyrs, où il mourut comme on le pensoit encore de ses blessures. Zenon avoit aussi pensé estre pris & tué avec sesparens, Mais tandis que le peuple étoit occupé à les masfacrez, il trouva l'occasion de s'enfuir à Anthédon, ville épiscopale entre Gaze & Ascalon sur la mer à vingt stades de Gaze, c'est-à-dire à une lieuë. Cette ville n'étoit pas moins idolatre: & comme il y fut reconnu pour Chrétien, on le battit de verges cruellement, & on le chassa. Il se retira donc à Majume & y demeura caché. C'estoit l'arsenal de Gaze, dont Constantin avoit Soz. v. 6. 3

fait une ville separée, parce qu'elle étoit fort at-Sup. liv. XI. tachée au Christianisme: il lui avoit donné le droit de cité & le nom de Constantia, ne voulant pas qu'elle fût fujette à Gaze, où l'idolâtrie regnoit. Julien par la même raison ôta à Majume tous fes privileges, lui rendit son ancien nom, & la remit sous la dépendance de Gaze; ce qui subsista pour le gouvernement temporel. Mais pour le spirituel, Majume eut toujours fon évêque particulier, fon clergé, les fêtes de ses martyrs, la memoire de ses évêques & les bornes de son territoire distinguées.

Une femme Chrétienne établie à Gaze, connut par revelation quelle devoit retirer les reliques de trois freres Eusebe, Nestabe & Zenon. & les remettre à l'autre Zenon, dont Dieu lui fit connoître par la même voye le visage & la demeure. Elle alla donc peu de temps après leur martyre, les recueillir de nuit, & les ayant miscs dans un vase, elle les remit à Zenon, qui 46

Srz. v. c. 9. Sez. v. hift. c. 15.

Greg. Naz. or 3. p. 91.

les conserva pour lors dans sa maison; mais étant An. 362. devenu évêque de Majume sous l'Empereur Theodofe, il les enterra auprés du confesseur

Nestor, sous l'autel d'une église qu'il bâtit. Plufieurs autres Chrétiens s'enfuirent par les villes & les bourgades à l'occasion de cette persécution : & de ce nombre furent les ancestres de l'historien Sozoméne dans le même païs de Gaze. bitans de Gaze craignoient d'estre punis de cette fédition; & l'on disoit déja que l'Émpereur irrité vouloit les faire decimer. Mais c'étoit un faux bruit. Julien ne leur fit pas même une reprimande par lettres, comme il fit à d'autres en des occasions semblables. Au contraire il priva de sa charge le gouverneur & l'exila, prétendant lui faire grace en lui donnant la vie; & cela, parce qu'il avoit mis en prison les auteurs du massacre pour en faire justice, quoiqu'il eût aussi emprifonné un grand nombre de Chrétiens. Car, disoit Julien, est-ce une si grande affaire, qu'une trou-

XIX. S. Hilarton perfecuté. Sup. liv. 11. n. 17. Hier. vita Hi!ar. c. 28.

Sup. liv. XIII. c. 37.

Vita 6. 27.

pe de Grecs ait tué dix Galiléens? Les payens de Gaze conservant le ressentiment de l'affront que S. Hilarion avoit fait à leur dieu Marnas, & des conversions que ses miracles avoient opérées; prefenterent requeste à l'empereur Julien, & obtinrent qu'il fût condamné mort avec Hefychius fon cher disciple, sans Soz. v. c. 10. doute à titre de magiciens; & l'on envoya par tout des ordres pour les chercher. S. Hilarion é. toit démeuré en Egypte. Car aprés àvoir visité

le dernier monastere de S: Antoine, il revint à Aphrodite; & demeura avec deux freres seule. ment dans le desert voisin: pratiquant l'abstinence & le filence avec une telle ferveur, qu'il ne taisoit, disoit-il, que commencer à servir J. C. Le pais n'avoit point eu de pluie depuis trois ans, c'est-à-dire depuis la mort de saint Antoine ; ce qui faisoit dire au peuple que les élemens même en faisoient le deuil. La renommée de S. Hilarion les attira; & ils vinrent en foule, hom- An. 362, mes & femmes avec des visages attenuez de famine, lui demander de la pluie comme au fuccesseur de S. Antoine. Il fut sensiblement affligé de leur misere; & levant les yeux & les mains au ciel, il obtint aussi-tôt ce qu'il demandoit, Mais cette terre alterée étant arrofée de la pluie. produisit une telle multitude de serpens & d'animaux venimeux, qu'une infinité de personnes en furent piquées, & seroient-mortes à l'instant, fi elles n'avoient eu recours à S. Hilarion, Il benissoit de l'huile, dont ces laboureurs & ces paî-

tres touchant leurs playes guerissoient infailliblement.

Le Saint voyant les honeurs extrêmes qu'il 6. 28; recevoit en ce lieu-là, prit le chemin d'Alexandrie pour passer dans le desert d'Oasis. Et parce que depuis qu'il avoit embrassé la vie monastique; il n'avoit jamais demeuré dans les villes: il s'arrêta chez les moines de sa connoissance. en un lieu nommé Bruchion. Ils le receurent avec une joye extrême: mais le foir ils furent bien furpris d'appendre que ses disciples preparoient son âne, & qu'il se disposoit à partir. Ils se jettoient a ses pieds; & couchez devant la porte, ils protestoient de mourir plûtôt que d'être privez d'un tel hôte. Je me presse, dit-il, de partir, pour ne vous attirer rien de fâcheux; la fuite vous fera voir que je ne le fais pas fans fujet. En effet, le lendemain les habitans de Gaze avec les licteurs du prefet arriverent à ce monastere, où ils avoient apris la veille que S. Hilarion étoit venu; & ne le trouvant point ils se ditoient l'un à l'autre: Ne nous a t on pas dit vrai? c'est un magicien, & il connoît l'avenir. S. Hilarion étant forti de Bruchion entra dans l'Oasis par un desest inaccessible: & y demeura

An. 362. l'y avoit fuivit il refolut de passer dans les illes descrets, puis qu'il ne pouvoit plus se cacher dans l'Orient.

XX. A Sebaste en Palestine, les payens ouvrirent

Suite de la le sepulcre de S. Jean Baptiste, brûlerent ses os, perfecusion & jetterent les cendres au vent. Toutefois on generale. fauva quelque partie de ses reliques. Des moi-Theod. 11. nes de Jerufalem étant venus à Schafte faire leurs 6. 7. Ruf. 11. prieres, se mélerent parmi les impies qui rabift. c. 28. massoient ces os pour les brûler, & en ayant pris quelques uns à la dérobée, ils les porterent à leur abbé nommé Philippe. Celui-cy se crovant indigne de garder un tel tresor, l'envoya à S. Athanase par Julien son diacre, qui sut depuis Evêque en Palestine. S. Athanase enferma ces reliques, en presence de peu de témoins, dans le creux d'une muraille au fanctuaire d'une églife: difant par esprit de prophetie, que la generation suivante en profiteroit: ce qui arriva sous

l'évêque Theophile & l'Empereur Theodofe, Le Hier. 19 17. fepulcre de S. Jean-Baptiste ne laissa pas d'estre 4.8. 19. 17. toûjours honoré. à Sebaste, comme contenant

encore ses cendres.

A Peneade autrement Cefarée de Philippe é-Enf. vII. toit la statuë de J. C. que la femme guerie de sa c. 18. perte de fang lui avoit fait ériger. On voyoit Philoft. VII. d'un côté la figure d'une femme à genoux, les c. 3. mains étenduës comme suppliante, vis à-vis un bezem. v. 21. homme debout enveloppé de bonne grace d'un grand manteau, tendant la main vers la femme. Les deux statues étoient de bronze, posées devant la porte de la maison de la femme, dans la ville, auprés d'une fontaine, avec d'autres statuës qui faifoient un agreable spectacle. De la base de cette image de J. C. fortoit une certaine herbe inconnuë aux medecins, qui étant montée juiques à

la frange de son manteau guérissoit toutes sortes

de maladies. On n'en favoit point la raison, ni pour quel sujet avoit été dressée la statue, ni qui An. 362. elle representoit, parce que le temps y avoit a .. massé beaucoup de terre: mais enfin on découvrit la base, & on y trouva une inscription par où l'on aprit toute l'histoire. Julien fit abatre cette statue & mettre la sienne à la place. Mais la foudre tomba dessus avec tant de violence. qu'elle la coupa par le milieu du corps, lui abbattit la teste & l'enfonça le visage en dessous. Elle demeura ainsi noircie de la foudre, & s'v voyoit encore du temps de Sozomene foixante ans aprés. Quant à la statue de J. C. les payens la traînerent dans la ville par les pieds & la briferent: mais les Chrétiens la recueillirent & la mirent dans l'église où on la gardoit encore du même temps de Sozomene. Il est vrai qu'elle n'étoit que dans la diaconie ou facristie, & que l'on ne l'adoroit pas : parce , dit Philostorge , qu'il n'est pas permis d'adorer de la bronze ou d'autre matiere: mais on la conservoit avec la bienféance convenable, pour la montrer à ceux qui venoient la voir par devotion. Quelques particuliers conserverent soigneusement la teste; qui s'étoit separée du corps de la statue comme on la traînoit.

A Emefe en Syrie les payens profianerent l'é-Theol. 1117, glife nouvellement bâtie: la decliant à Bacchusé 7, qu'ils nommoient Gynide ou Androgyne, parce qu'ils lui donnoient les deux fexes; & y placerent fon idole. Tite totic tévêque de Boître à l'entrée de l'Arabie Petrée prés de la Paleftine. Comme l'empereur l'avoit menacé de s'en souveille prendre à lui & à fes cleres fi le peuple faifoit quelque fédition: Tite lui envoya une requefte, par laquelle il lui reprefentoit qu'il travailloit au contraire à contenir le peuple dans fon devoir ulant de ces paroles entre autres: Quoique les Toms IV.

*(1)* 6 4 7 4

An. 362. Payens, & qu'ils foient retenue par nos exhortations, afin qu'il n'arrive aucun defordre. Julien fe fervit deces paroles pour rendre, Tite odicux au peuple de Bostre, comme s'il les accusoit d'estre portez. d'eux.-mêmes à la fédition; & leur ordonna de le chassier de leur ville par un Edit qui commence ainsi

XXI.
Lettre de
Julien
aux Bostriens.
Estift. 52.

Julien aux Bostriens: Je croyois que les chefs des Galiléens reconnoîtroient qu'ils m'ont plus d'obligation qu'à mon predecesseur : puis que sous lui la plûpart d'entre eux ont été chassez emprifonez, persecutez, & que l'on a même égorgé une grande multitude deceux que l'on nomme heretiques, comme à Samosate, à Cyzique en Paphlagonie, en Bithynie, en Galatie; & en plufieurs autres païs où l'on a pillé & ruiné des bourgades, Sous mon regne au contraire, les bannis ont été rappellez, les biens confisquez ont été rendus. Cependant ils sont venus à tel point de fureur, que parce qu'il ne leur est plus permis de tyranniser les autres, ils font tous leurs efforts pour troubler · les peuples ; impies contre les dieux , & rebelles à nos commandemens fi doux. Et ensuite:

Ilest doncclair que les peuples excitez par ceux que l'on nomme clercs, au lieu de s'ettimer heureux de n'être pas punis de leurs fautes passières, regrettent leur premiere domination: & parcequ'il ne leur est plus permis de juger, de faire des testamens, de s'aproprier les heritages d'autrui de tirer tout à eux; ils excitent par tout des étéditions. C'est pourquoi je déclare à tous les peuples par cetédit; qu'ils ne doivent point se laisser personne de déclobeir aux magistrats: Qu'ils s'assemblent tant qu'illeur plaira, & qu'ils fassent pour eux mêmes les prieres qu'ils voudront. Mais que s'ils veulent les exciter à sedition pour leur interest, ils ne les faivent plus, s'ils ne veulent estre puis.

N. 362.

Il s'adresse ensuite à la ville de Bostre en particulier, & aprés avoir raporté les paroles que l'évêque lui avoit écrites, il ajoûte: Vous voyez comme il dit, que vôtre soûmission ne vient pas de vous: mais de lui, qui vous retient par ses exhortations. Chaffez le donc de la ville, comme vôtre accufateur; & pour vous, vivez en paix les uns avec les autres: que ceux qui font dans l'erreur, n'attaquent point ceux qui servent les dieux legitimement fuivant la tradition de tous les fiecles, Et vous ferviteurs des dieux, ne ruinez & ne pillez point les maisons de ceux qui s'égarent plûtôt par ignorance que par choix. Il faut instruire les hommes & les persuader par raison: non par les injures & les tourmens corporels. Je le dis encore, & je le repete plufieurs fois, que l'on ne maltraite point le peuple des Galiléens; ceux qui se trompent dans les plus grandes choses, sont plus dignes de pitié que de haine. Ceux-là se punissent eux-mêmes, qui quittent les dieux pour s'adresser aux morts & à leurs reliques. Cette lettre est dattée d'Antioche le premier d'Aoust 362.

Julien fit venir à Antioche Artemius duc d'E. XXII.
gypte, accufé par les Alexandrins de crimes a Marsyrs à
troces, c'eft-à-dire d'avoir brifé plufieurs idoles Amm, xx,
du temps de Contlantin, & d'avoir prefié maine, 11.
forte à George l'évêque Arien, pour déposiller Trèned, 111.
les temples de leurs ornemens & de leurs ri. 18.
cheffés. L'empereur ne fe contenta pas de pri. 746, 20ver Artemius de fes biens, il lui fit couper la
tefte; & l'égilé, l'honore entre les martys le

ver Artemus de 1es biens, il uit nt couper is telle; & l'égilie, l'honor, entir les martys le rietle; & l'égilie, l'honor, entre les martys le riegilie d'Octobre. Il punit aufli quelques. Theed, 1117 uins de fes gardes, que l'on nommoit Scuta- 15. riens, à caule des écus qu'ils portoient : entre-autres Juventin & Maximin, qui s'étoient plaints trop librement des pièges qu'il tendoit aux Chré-trop librement des pièges qu'il tendoit aux Chré-

tiens, pour les engager à l'idolatrie. Car il avoit

infecté les fontaines de la ville d'Antioche & du ♣N. 362. bourg de Daphné; y faisant jetter quelque liqueur offerte aux idoles; & il faisoit arroser de cette eau tout ce qui se vendoit au marché: le pain, la viande, les fruits, les herbes, tous les vivres. Les Chrétiens ne pouvoient s'empêcher d'en gemir, & ne laissoient pas d'user de ces viandes, observant le precepte de l'apôtre, qui dit: Mangez de tout ce qui se vend au

1. Cor. X.25.

Daniel. III. 32. Jec. 70.

Un jour donc dans un repas, Juventin & Maximin déplorerent avec chaleur ces profanations, & employerent ces paroles des compagnons de Daniel: Vous nous avez livrez a un roi apostat le plus injuste du monde. Quelqu'un de ceux qui mangeoient avec eux, ayant

marché, sans vous informer de rien.

raporté ces paroles à l'empereur : il fit venir devant lui Juventin & Maximin, & leur demanda ce qu'ils avoient dit. Ils profiterent de l'occasion, & répondirent hardiment : Seigneur ayant été nourris dans la pieté & dans les louables maximes de Constantin & de ses enfans, nous gemissons de voir à present tout rempli d'abominations. & toutes les viandes souillées de sacrifices profanes. Nous nous en sommes plaints en particulier, & nous nous en plaignons en vôtre presence: c'est la seule chose qui nous fait peine sous vôtre regne. L'empereur ayant oui ce discours, les sit fraper & tourmenter jusques à la mort, publiant pour cause de leur supplice, non pas la religion, mais l'infolence de leurs paroles. L'églife d'Antioche en celebra la memoire le cinquiéme de Septembre, qui fut

Roma

apparemment le jour de leur martyre: & nous les honorons encore le vingt-cinquiéme de Janvier. C'est ainsi que les soldats Chrétiens obéis.

Ang. in pf. 124. 11. 7.

soient à Julien, tout insidele & tout apostat qu'il étoit, comme témoigne S. Augustin qui vivoit alors. alors. Quand il vouloit, dit-il, leur faire adorer les idoles, il preferoient la loi de Dieu d'An. 362. fes ordonnances: quand il leur commandoit de prarcher contre les ennemis, ils obétificient momtement.

La nouvelle de la mort d'Artemius étant ve- XXIII. La nouvelle de la more u Arcentina qu'il avoit Maffacre nue à Alexandrie, le peuple idolâtre qu'il avoit Maffacre menacé de maltraiter, s'il revenoit avec la mê-de Alexanme puissance étant délivré de cette crainte, tour-drie. na fa furie contre le faux évêque George. Il Amm. s'étoit rendu odieux à tout le monde. Aux Ca-xxII. 6. 11. tholiques par la persécution qu'il leur avoit fait sozom, v. foutfrir fous Constantius : aux Ariens , en les Philoft. vii. forçant de souscrire à la condamnation d'Aëtius : c. 2. Sup. liv. aux payens par le pillage de leurs temples, & par x111.n.34. les vexations qu'il exerçoit indifferemment contre toutes sortes de personnes. La derniere fois qu'il revint de la cour , passant piés d'un beau temple du Genie, accompagné à son ordinaire d'une grande multitude, il tournales yeux vers ce temple, & dit: Combien ce sepulchre durera -t-il? Ces paroles furent un coup de foudre pour les payens, qui craignirent qu'il ne ruinat encore cet édifice.

Il y avoit à Alexandrie un lieu abandonné de-867. III. puis long-temps & plein d'immondices, où les 'a 585.0.0. payens avoient autreiois immolé des hommes, 'a 7. dans les ceremonies de Mithra. Conflantius l'avoit donné à l'égifie d'Aksandrie, comme une place inutile; & George la fit netoyer, y voulant bâtri une égifie. En y travaillant, on trouva fort avant fous terre un lieu secret, où les myferes des payens étoient cachez: c'età dite des idoles & des instrumens pour leurs ceremonies, qui parurent étranges & ridicules à ceux qui les virent. On y trouva aufi quantité de crânes d'hommes & d'enfans, que l'on difoit avoir été tucz, pour connoître l'avenir par leurs

Mais voicy ce qui mit le comble à leur fureur.

An. 362.

entrailles, & pour forcer les ames à revenir par des ceremonies magiques. Les Chrétiens ayant fait cette découverte, prirent foin d'exposér en public les mysiteres ridicules des payens & les marques de leur cruauté. Mais les payens ne pouvant souffiri cet affront, & transportez de colere, s'arment de tout ce qui leur tomba fous la main, se jetterent sur les Chrétiens, en blesserent & en hierent mourir pluseurs en different est manieres; les uns à coups d'épée, les autres à coups de pierre ou de bâton: ils en étranglement avec des cordes, ils en crucisierent, au

ches ne furent pas épargnées, le frère s'arma contre son frère. le pere contre ses enfans. Les Chrétiens cesserent de purifier le temple de Mithra; mais les payens se jetterent sur Geor-

mépris de la croix: les personnes les plus pro-

Amm. XXII. II.

ge, & le tirerent de l'église avec de grands cris. Ils fembloient le devoir tuer fur le champ : toutefois ils se contenterent de l'emprisonner. Peu de tems aprés, ils accoururent un matin à la prison, & l'en ayant tiré, le traînerent par la v.lle, les jambes écartées, le foulant aux pieds, & lui faifant divers outrages. Ils prirent avec lui Draconce maître de la monoye, & Diodore qui avoit le rang de comte; & les traînerent aussi par les pieds avec des cordes : l'un pour avoir renversé dans la maison de la monoye un autel dresse depuis peu : l'autre , parce qu'il se donnoit la liberté de couper les cheveux longs des enfans, à qui on les laissoit croître par une fuperstition payenne, pour les consacrer ensuite aux faux Deux, en les coupant. Après que George, Draconce & Diodore eurent été ainsi tourmentez tout le jour, on mit leurs cadavres déchirez fur des chameaux, & on les me-

na au bord de la mer; où les ayant brûlez à la haste, on jetta les cendres dans l'eau de peur

Theodoret. in Levit. XXVIII. que les Chrétiens ne les honorallent comme martyrs. Mais il n'y avoit rien de femblable à craindre, du moins pour George, il n'étoit que trop 26 m. 1. notoire que la religion n'étoit pas la cause de sa mort, & que ses crimes l'avoient rendu execut-sexem, v. 6, ble à tout le monde. Toutefois les Arins trou 7, Phings, verent dans cette mort dequoi calomnier S. A. VII. 6, 1.

thanase & les catholiques. Julien ayant apris cette sédition, entra en XXIV. grande colere, & témoigna la vouloir punir a- Julien. vec la derniere rigueur: mais il fut appaise par Anm. fes proches, particulierement par le comte Ju-xxII. 6.11. lien ion oncle, qui avoit été prefet d'Egypte. Il Soz. v. 6. 7. se contenta donc de leur faire une severe reprimande, par une lettre qu'il leur écrivit en ces termes: Quand vous n'auriez pas de respect pour Epift. 10. Alexandre vôtre fondateur, ou plûtôt pour le grand dieu Serapis: comment n'avez vous point eu d'égard au devoir commun de l'humanité, & a ce que vous me devez; à moi, dis-je, à qui tous les dieux & principalement le grand Serapis, ont donné l'empire de l'univers? Au lieu de me reserver la connoissance de vos injures, vous vous êtes laissé surprendre à la colere; & vous n'avez pas eu honte de commettre les mê-. mes excés, qui vous rendoient vos ennemis fi justement odieux. Il raporte les sujets de plaintes qu'ils avoient contre George, & ajoûte. Etant donc irrité contre cet ennemi des dieux , au lieu de le poursuivre en justice, vous avez profané vôtre ville sacrée. Et ensuite: Des citoyens osent déchirer un homme comme des chiens, & ne craignent point d'étendre vers les dieux leurs mains souillées de son sang? Mais George méritoit d'être ainsi traité l'ajoûterois peutestre, qu'il meritoit un châtiment plus rigoureux: mais vous n'en deviez pas estre les executeurs. Vous avez des loix, que vous devez

honorer, du moins en public. Vous êtes biens An. 362. heureux d'avoir commiscette faute sous mon regne: car j'ay pour vous une affection fraternelle, · par le respect du dieu & la consideration de mon on le. Sous un gouvernement severe on aporteroit à un tel mai des remedes amers: je me contente du flus doux, qui est la parole; persuadé que vous en terez touchez, fi vous estes veritablement Grecs d'origine, & fi vous conservez le caractere de cette ancienne noblesse.

Comme on avoit pillé les biens de Georgeaprés

V. Liban. paneg. 12. 34. B.

te de conferver les livres. C'est, dit-il, ma curiofité dés l'enfance, & je sai que George en avoit beaucoup, de philosophie, de retorique & de la doctrine imp edes Gal léens. Je voudrois pouvoir abolir entierement ces derniers : mais pour ne pas en perdre avec ceux là d'autres plus utiles; qu'on recherche tout trés exactement, & que l'on se ferve pour cet effet du secretaire de George. S'il s'en ac uite fidellement, qu'il ait la liberté pour recompense; sinon qu'on le metre à la torture, le connois les livres de George, parce que quand j'étois en Cappadoce, il m'en a preste plusieurs pour faire transcrire, que je lui ai rendus. Julien en écrivitaussi à Prophyre treforier general d'Egypte, le chargeant de raffembler cette bibliotheque par toutes fortes de moyens, & de la lui envoyer à Antioche.

fa mort: Julien écrivit à Ecdicius prefet d'Egyp-

Epift. 36.

XXV. Retour de S. Athanase. Sup. liv. XIII. n. 28 Greg. Naz. 07 21. p 391. C.

Aprés la mort de George, S. Athanase ne voyant plus d'obstacle à son retour, rentra dans-Aléxandrie, il avoit été caché prés de sept ans, depuis le neuvième de Février 356. jusques à cette année 362, environ le mois d'Aoust. Son entrée fut un triomphe, mais convenable à un disciple de J C. Il etoit monté sur un âne, au milieu d'une foule innombrable de peuple, qui venoit au

Zbid. p. 390. devant de lui, remontant depuis Alexandrie jusques à Cherée, à une journée & plus. Toute l'Egypte

te sembloit y estre acouruë; on montoit sur tou-An. 362. de sa voix; on croyoit se sanctifier par son ombre. Le peuple d'Alexandrie étoit separé en platieurs troupes, distinguées par le sex p. 13ge & p. 321, E. les prosessions, comme on avoit acostrume dans les entrées solemnelles. Les differentes nations qui se trouvoient en cette grande ville, formoient un concert de loitanges & de cris de joie en diverses langues; on répandit des parfums, on alluma des fiambeaux par toute h ville, on fit des sessions en public des de poie de sur se sanctifieres; on passa les nuits entières en réjouis-sance.

Alors les catholiques rentrerent dans toutes.Ser. III. les égilfes: & en chafferent les Ariens, qui fu.r. 4. rent reduirs à s'affembler dans les maifons particulieres. Leur chef étoit un prefire nommé Lucius; & on dit que désiors ils l'ordonnerent évêque à la place de George. S. Athanafe traita fiore. Necca deucement ceux qui l'avoient perfecuté, qu'ils s'. 21. p. n'eurent aucun fujet de paindre de son retour. Il soulagea les opprimez, fans distinguer ceux de fon parti, de ceux du parti contraire: il releva la predication de la fainte doctrine sur la Trinité: il purgea le fanctuaire, en éloignant ceux qui partiquient des choses s'aintes; il attivoit tous les esprits, & les conduisoit par la seu-le volonné

Comme S. Eufebe de Verceil & Lucifer de XXXI. Cailari revenoient de la Thebaïde où ils avoient Concile été releguez, S. Eufebe proposa à Lucifer d'al-drie. let eufemble trouver S. Athanase, pour délibe. Per avec lui sur les affaires de la religion, parti-Ref. 1.1.27. culierement sur la rétinion de l'église d'Antioche, Sc. 111. Lucifer aima mieux aller lui-même à Antioche; 5. 6. 6. 8. se contenta d'envoyer à Alexandrie deux de Treed, 111. ses diacres, avec ordre de consentir à tout ce. 4. 5.

٠,

qui se feroit dans le concile qu'on y devoit teRnf.1.6.28. se, de concert avec lui assemble en effet un consor. 111.
cite, qui ne sut pas nombreux, mais tout comde r. de confessers. Les premiers étoient S. Ad Antiob. thanase & S. Eurlebe de Verceil: Ensuite S. Aste-

ad Antiols. Inanaic & S. Eutere de Verceni; Enutire S. Arte.

374-6750. rius de Petra en Arabie & plufieurs évêques d'Exgypte, favoir Caius, Ammonius, Draconce, Adelphius, Paphnuce; qui tous avoient été chaffez ou bannis, & plufieurs autres: vingt en tout, fans ceux qui ne font pas nommez. Outre les évêques prefens, il y avoit des députez de quelques abfens: les deux diacres de Lucifer, Herennius & Agapet: deux autres diacres Maxime & Calimere; envoyez par le prefire Paulin chef des Euflathiens d'Antioche; & quelques moines de la part de l'évêque Apollinaire. L'on croit que c'étoit l'herefiarque, qu'in rétoit pas encore

Connu pour tel.

Le concile s'appliqua premierement à rendre

Ruf. 1.c. 28. Sup. XIV. vs. 24. Hier. in Lucifer. 4. 7.

à l'églife fa tranquilité, aprés la tempette que les Ariens venoient d'exciter fous Conflantius, en faifant foufcrire la formule de Rimini. Tout le monde s'étoit trouvé Arien fans y penfer. C'eft à dire que les évêques catholiques etoient furpris du mauvais feris, que les -Ariens donnoient aux paroles qu'ils avoient approuvées dans un autre fens, & qui avoient fervi d'appat, pour les engager dans leur communion. Ils avoient dit anathème à quiconque foûtiendroit que le Fils de Dieu eft créature comme les autres créatures: entendant par là, qu'il n'eft créature en aucune manière; au lieu que les Ariens entendoient qu'il eft créature; mais différente des

autres. Ils paroiffoient donc heretiques contre le témoignage de leur conscience, ne voyant

Enp. XIV. 4- 14-

> dans leur cœur que la verité catholique, qu'ils y avoient toûjours confervée. Ils protestoient par le

le corps 'du Seigneur, & par tout ce qu'il y a de plus saint dans l'église, qu'ils n'avoient soup- An. 362. conné aucun mal dans cette profession de foi. Nous avons cru, disoient-ils, que le sens s'accordoit aux paro & dans l'église de Dieu, où regne la simpliene & la sincerité, nous n'avons pas craint que l'on enfermât dans le cœur autre

chose, que ce que l'on montroit sur les levres: la bonne opinion que nous avions des méchans nous a trompez: nous n'avons pas cru que des pontifes de J. C. combatissent contre lui. parloient ainli en pleurant, & protestant, qu'ils étoient prests à condamner leur souscription & tous les blasphêmes des Ariens. Ils disoient encore pour s'excuser, qu'ils avoient cedé pour un temps à la violence, de peur que l'on ne mît à leur place des heretiques, qui corrompissent les églifes; & qu'ils avoient mieux aimé fe charger de ce fardeau, que de laisser perir les peu-

ples.

Quelques-uns de ceux qui n'avoient point souscrit, faisoient scrupule de les recevoir, ils refusoient de reconnoître pour évêque, aucun de ceux qui s'étoient souillez par la communion des heretiques, en quelque maniere que ce fût. Et par une severité excessive, ils vouloient qu'on les déposât, & que l'on ordonnât de nouveaux évêques. On l'avoit tenté en quelques lieux : mais ceux à qui leur conscience ne reprochoit rien, avoient peine à se laisser déposer; & ils étoient tellement aimez de leur peuple, qu'il étoit prest à prendre des pierres, & à lapider ceux qui l'auroient entrepris. Les plus severes vouloient du moins qu'ilsse contentassent de la communion de leur eglise, comme quelques-uns avoient fait depuis leur chute: mais de les laisser toûjours en cet état, c'étoit diviser léglise, & exposer ces évêques si maltraitez à devenir effecti-

vement Ariens. On opposoit donc à ce zele trop An. 362. Ruf.1. c. 28. I. Cor. X. ' 53. Aug. epift. 50. ad Benif. c. 10.

ardent la maxime de l'apôtre, de chercher, non ce qui nous est utile, mais ce qui est salutaire au plus grand nombre. Car c'est ainsi que l'église avoit coûtume de secourir la multitude preste à perir par le schisme & l'heresie. Il vaut mieux, disoit-on, nous abaisser un peu, pour relever ceux qui font tombez, & entrer dans le royaume des cieux en grande compagnie, que d'en estre jaloux, comme si nous devions seuls y pretendre.

Athan. ad Ruf. to. 2. p. 41. Hier. in Lucif. c. 7.

B. 47.

Le concile d'Alexandrie fuivit cet avis le plus doux, & ordonna premierement que l'on pardonneroit aux chefs du parti heretique; s'ils renonçoient à l'erreur: mais sans leur donner place dans le clergé, parce qu'ils ne pouvoient s'excuser sur la surprise. Que ceux qui avoient été entraînez par violence, obtiendroient aussi le pardon; & de plus conserveroient leur rang dans le clergé, en renonçant à l'erreur & à la communion des heretiques. Non que l'on crût, dit S. Jerôme, que ceux qui avoient été heretiques, pussent estre évêques: mais, parce qu'il étoit constant, que ceux que l'on recevoit n'avoient jamais été heretiques. Ces paroles de S. Jerôme ne fignifient pas que l'herefie fasse perdre le caractere & la puissance de l'ordre: mais seulement qu'elle empêche d'en exercer legitimement les fonctions, sans dispense de l'église.

XXVII. Doarine for la Trinité & l'Incarnation. So. 3. c. 7. Atran. ad Antioch p. 575. D. Ruf 1. c. 29. Ath. od Antioch.

Quant à la doctrine, on traita dans le concile d'Alexandrie de la divinité du S. Esprit; & on condamna ceux qui le disoient créature, pretendant toutefois professer la foi de Nicée, & renoncer à l'Arianisme. On declara donc qu'il ne falloit point separer le S. Esprit de la substance de J. C. ni diviser la Trinité, en y mettantrien de creé, d'inferieur, ou de posterieur. On traita auffi du mot d'hypoffafe, parce que quelques uns

2. 375. D. .

fé plaignoient de ceux qui en admettoient trois, disiain que ces mots ne se trouvoient point dans An. 362, l'écriture. Le concile les pria de ne riendemander outre la foi de Nicée: & toutefois il examina les sentimens de ceux qui parloient de trois

na les fentimens de ceux qui parloient de trois hypostases. On leur demanda, s'ils les employoient dans le sens des Ariens, comme divifées, étrangeres, de diverse substance, & chacune fubfiftant par elle-même: tels que les enfans des hommes & les productions des autres créatures. S'ils vouloient dire trois substances differentes, comme sont l'or, l'argent & le cuivre: ou comme d'autres heretiques, trois principes, ou trois dieux. Ils affurerent qu'ils ne difoient rien de tout cela; & qu'ils n'en avoient jamais eu la penfée. Le concile leur dit: Comment done l'entendez-vous, & pourquoy enfin vous servez-vous de ces paroles? Ils répondirent : Parce que nous croyons que la fainte Trinité n'est pas seulement trinité de nom, mais qu'elle est & subsiste veritablement: Noussavons que le Pere est & subsiste veritablement; que le Fils est & Subsiste veritablement dans la substance du Pere; & que le S. Esprit subsiste & existe. Nous n'avons point dit trois dieux ou trois principes; & nous ne fouffririons pas qu'on le dit ou qu'on le pensât. Nous connoissons la fainte Trinité, mais une seule divinité; un principe: le Fils confubstantiel au Pere, comme nos peres ont dit: le S. Esprit ni créature ni étranger, mais propre & inféparable de la substance du Fils

Le concile ayant aprouvé cette explication des trois hypoftales, examina ceux que l'on accu-foit de n'en admettre qu'une: pour voir s'ilsn'é-toient point dans les fentimens de Sabellius, anéantillant le Fils & le S. Efprit; & pretendant que le Fils étoit fags fubdiance, ou le S. Efprit dans de l'apprendant que le Fils étoit fags fubdiance, ou le S. Efprit dans de l'apprendant de

fans substance. Ils assurerent qu'ils ne le diso ent An. 362 point, & ne l'avoient jamais penfé. Mais, ajoûterent-ils, nous prenons le mot d'hypostase, dans le même sens que celui de substance; & nous croyons qu'il n'y en a qu'une, parce que le Fils est de la substance du Pere, & à cause de l'identité de nature. Car nous croyons qu'il n'y a qu'une divinité & une nature divine: & non pas une nature du Pere, à laquelle celle du Fils & du S. Esprit soit étrangere. Ceux qui admettoient trois hypostases s'accorderent avec ceuxci; & ceux qui n'en admettoient qu'une, convinrent de l'explication des premiers; tous les deux partis anathematiserent Arius, Sabellius; Paul de Samofate, Valentin, Bafilide & Manes, Tous convinrent que la confession de foi de Nicée étoit la meilleure & la plus exacte: qu'il fa-Socr. III. loit à l'avenir s'en contenter, & se se servir de ses 6. 7. paroles. Au reste le mot hypostasis étoit inconnu

aux anciens philosophes, & aux autres bons auteurs de la langue greque, du moins en ce sens: les nouveaux philotophes l'avoient introduit, & Sub. Hv. X. s'en servoient frequemment au lieu deufia, qui fignifie essence ou substance. Osius avoit traité cette question dans le concile qu'il tint à Alexandrie, du temps du grand Constantin: mais le concile de Nicée qui vint incontinent après,

7. 43.

n'en fit aucune mention. Ad Antioch. P. 478. B.

On traita aussi du mystere de l'Incarnation dans le concile d'Alexandrie; on interrogea ceux qui disputoient sur ce sujet, & on les sit convenir de part & d'autre, qu'il ne faut pas mettre J. C. feulement au rang des prophetes; & ne le regarder que comme un faint homme, venu à la fin des fiecles. Car il est dit fimplement des prophetes, que la parole de Dieu leur a été adressée: mais il est dit de J. C. que la parole ou le verbe lui-même a été fait chair; & qu'étent

dans

dans la forme de Dieu, il a pris la forme d'esclave: qu'il s'est fait homme, & est né de Marie. An. 362. felon la chair à cause de nous; & qu'ainsi le genre humain, entierement & parfaitement delivré du peché, par lui, & affranchi de la mort, est introduit dans le royaume des cieux. Ils confesserent aussi que le Sauveur n'avoit pas un corps fans ame, fans sentiment ou fans pensée; & que cela n'est pas possible, puis qu'il ne nous a pas seulement procuré le falut du corps, mais aussi de l'ame. Etant vrayement Fils de Dieu, il est devenu auffi fils de l'homme; & étant le Fils unique de Dieu, lui-même est devenu le premier né entre plusieurs freres. C'est pourquoi le Fils J. vitt. de Dieu qui étoit devant Abraham, n'est pas un 70.x1.34. autre que celui qui est venu aprés Abraham; & celui qui a ressuscité Lazare, n'étoit pas un autre que celui qui demandoit où on l'avoit mis: C'é- Jo. 1x. 6. toit le même, qui demandoit comme un homme où il étoit. & qui le ressuscitoit comme Dieu. C'étoit le même qui crachoit par le corps comme homme, & qui par l'esprit, comme Fils de Dieu, guerifioit l'aveugle né: qui fouffroit en fa chair, comme dit S. Pierre; & qui comme Dieu 1. Pet. IV. 1. ouvroit les fepulcres & reffuscitoit les morts. Ceux qui disputoient au sujet de l'Incarnation, convinrent d'expliquer ainsi tout ce qui en est dit dans l'évangile.

An. 362. Ap. Athan. to. I. p. 5. to. 2. conc. p. 810.

avoit écrite long-temps auparavant, pour juftifier fia fuite contre les calomnies de Leonce d'Anme tioche & des autres Ariens Enfin le concile écrivit à Lucifer, à Cymacius de Palte en Syrie, & a Anatolius d'Eubée qui étoient à Antioche, pour leur rendre compte de ce qui s'étoit pafié; à & cette lettre qui et connué fous le nom delettre de S. Athanafe à l'églife d'Antioche, fut envoyée par S. Afterius de Petra, & S. Eufébe de pour leur rendre de Petra, & S. Eufébe de

Verceil.

8 les recevez avec une affection paternelle, les uniffant à nos chers freres qui fuivent Paulin;
fans leur demander autre choie, que d'anathematifer l'herefie Ariene, & de confesser la foi de Nicée. Qu'ils 'condamnent aussi ceux qui disent que le S. Espriit est créature; & les erreurs de Sabellius : de Paul de Samosate, de Valentin, de Bassilide & de Manés. Et enfuite. Empéchez absolument qu'on life, ou qu'on montre l'écrit que que queques uns font valoir, comméciant une exposition de foi du concile de Sarcique: car ce conficie le n'aire fait de sémblable. Il est vari que quel-

2. 35.

ques-uns demanderent, que l'on écrivit touchant la foi, & entreprirent temerairement de le faire: mais le faint concile en fui ridigné, & ordona de fe contenter de la définition de Nicée. Les peres d'Alexandrie naporten enfuite ce qu'ils ont fait touchant les questions de l'hypostase & de l'incarnation, & comment en faisant expliquer ceux qui paròlent differemment, ils les ont trouvez dans les mêmes sentimens. Ils exhortent ceux à qui sik écrivent d'en user de même: de recevoir à la paix tous ceux qui donneront les mêmes.

explications à ces paroles, de rejetter les autres comme suspects; & en general, d'exhorter tous AN. 362. les catholiques à fuir les jugemens temeraires & les disputes de mots, & a conserver l'union par tous les moyens possibles. Ils ajoûtent à la fin : Lisez ceci publiquement dans le licu où vous avez accoûtumé de vous assembler; car il est juste que l'on y fasse la réunion de ceux qui voudront accepter la paix : ensuite on tiendra les assemblées dans le lieu dont tout le peuple conviendra en vôtre presence. Cette lettre fut souscrite par S. Athanase, par les autres Evêques presens, par les deux diacres de Lucifer, & les deux de Paulin. S. Eusebe de Verceil y souscrivit en latin, comprenant dans la souscription a substance de la lettre. Outre les trois absens, Lucifer, Cymatius & Anatolius, la lettre étoit aussi adressée à Eusebe & à Astere, quoique prefens, parce qu'elle leur servoit d'instruction & de commission.

S. Athanase écrivit aussi en son particulier à plusieurs Evêques, ce qui s'étoit passe en ce concile: principalement ce qui regardoit la reconciliation de ceux qui avoient fouscrit au concile de Rimini Nous avons la lettre qu'il en écrivit To. 2. p. 40. à Rusinien: où il marque que les autres évêques To. 7. concil. avoient ordonné la même chose dans toutes les p. 76. C. provinces: nommément en Grece, c'est à dire en Achaïe, en Espagne, en Gaule & à Rome, & que l'Eglise Romaine avoit approuvé cette conduite. S. Athanase demande en cette lettre, que ceux qui reviennent anathematisent nommement Euzoius & Eudoxe, qui faisoient le Fils B.fil. ep. 75. de Dieu creature. Il écrivit aussi à S. Batile, de 382. D. se contenter de la profession de foi de Nicée, pour recevoir ceux qui revenoient de l'Arianisme, lui marquant que tous les évêques de Macedoine & d'Achaie en usoient ainsi. On void

Lib. ep. 11. ap. Hilar. fragm. 12.

comme cette discipline étoit receuë à Rome par une lettre du Pape Libere aux Evêques d'Italie, qui fait mention de ce qui avoit été reglé en Egypte & en Achaïe: & ordonne de recevoir ceux qui sont tombez à Rimini, pourveu qu'ils fassent profession de la foi de Nicée; & de condamner les chefs de parti.

XXIX. Ordination de Paulin. Schifme de Lucifer. Martyrol. Rom. 10. Jain. Rufin. I. c. 30. Soc. 111. 6. 9. Sozom. v. c. 13. Theodor. 111. 6. 5.

S. Eusebe de Verceil partit d'Alexandrie aussitôt aprés le concile, & se rendit a Antioche: mais pour S Aftere de Petra, nous n'en trouvons plus rien depuis ce concile, finon que l'église l'honore entre les saints confesseurs S. Eulebe étant arrivé à Antioche, y trouva une nouvelle cause de division. Lucifer avoit essaie de réunir les deux partis catholiques, fous un même évêque; & il eût pû réuffir s'il l'eût choisi agreable aux uns & aux autres. Mais voyant que ceux qui refissoient le plus à la paix étoient les Eustathiens, il voulut les contenter en leur donnant pour évêque le prêtre Paulin, qu'ils reconnoissoient deja pour chef; & il espera que les Meleciens plus pacifiques pourroient se refoudre à l'accepter. Il ordonna donc Paulin évêque d'Antioche, & fut affifté en cette action par

Hier. chr. an. 363. 6 ibid. Scalige

deux confesseurs, Gorgonius évêque de Germanicie & Cymatius de Palte. Paulin étoit digne de l'épiscopat : il avoit été ordonné prêtre par S. Eustathe, & n'avoit jamais communiqué avec les heretiques: mais les Meleciens ne voulurent point le reconnoître. Ainsi cette ordination ne fit que fortifier le schisme dans l'église d'Antioche, où il se trouva trois évêques: Melece & Theod, 111. Paulin catholiques, & Euzoïus Arien Ce ichifme dura quatre-vingt cinq ans; depuis la dépo-Sup. liv. XI. fition de S. Eustathe en 330. jusques à la réunion des Eustathiens en 415. sous l'évêque Alexandre. Comme les Ariens étoient en possession de toutes les églises, S. Melece revenu depuis peu de

6. 5. P. 43. son exil, fut obligé de se contenter de la Palée hors des murs de la ville, dont ceux de sa com- An. 362. munion étoient en possession. Euzoïus en laissa à Paulin une petite dans la ville ne l'en voulant pas chasser, par respect pour son grand age, sa douceur & fa fainte vie. Outre que Melece lui Sap. xIV. étoit beaucoup plus odieux, à cause de ce qui n. 32. s'étoit passe en son ordination. S. Eusebe de Verceil trouvant l'église d'Antioche en cet état, ne voulut communiquer avec aucun des deux partis catholiques: pour ne pas augmenter, en se declarant, la division, qu'il venoit appaiser, s'abstint austi de blamer publiquement Lucifer, en confideration des grands fervices qu'il avoit rendus à l'église; il se contenta de s'affliger en fecret de sa précipitation indiscrete, & de promettre que l'on redresseroit dans un concile ce qui s'étoit passé. Mais quelque soin qu'il prit ensuite de réunir l'église, il ne pût y réissir, car la presence de S. Melecetortifioit son parti. S. Eufece le retira donc fans rien faire,

Lucifer se tint offensé qu'Eusebe n'eût pas approuvé l'ordination de Paulin : il rompit la communion avec lui, & par confequent avec l'églife catholique. Il vouloit même rejetter les decrets du concile d'Alexandrie : mais se trouvant engagé, par le pouvoir qu'il avoit donné à ses diacres de l'approuver, il vouloit desavouer fes diacres & les déposer. Après avoir bien deliberé, il resolut de conserver ses diacres, & de rejetter le concile d'Alexandrie, se contredisant lui-même. Mais il ne pouvoit se resoudre à recevoir ceux qui avoient souscrit au concile de Rimini. & l'aversion qu'il en avoit, l'engagea à se separer même de ceux qui les recevoient aprés la latisfaction convenable. 'Ce fut l'origine d'un Aug. de nouveau schisme: car il eut quelques sectateurs, hares. quoiqu'en petit nombre, que l'on nomma Lu-

ciferiens; & qui s'étendoient principalement en Sardaigne & en Espagne. On ne fait autrereproche à Lucifer que la dureté inflexible, & on ne Hier. Chr. l'accuse d'aucune erreur dans la foi. Il partit d'An-Ruf. 1. hift. tioche aprés y avoir fait un long féjour, & re-

vint en Sardaigne en son église de Calliari, où 1. 30. il mourut huit ans aprés en 370.

Hilaire diacre de l'églife Romaine qui étoit de Sardaigne, & qui avoit accompagné Lucifer dans Sup. liv. fa legation vers l'Empereur Constantius, & souf-XIII. n. 14. fert l'exil, les foiiets & les tourmens apiès le п. 16. concile de Milan, poussa le schisme jusques à re-Hier. in Lucif. c 8. baptifer ceux qui avoient été baptifez par les Ariens; ce que Lucifer ne faifoit pas. Mais comme Hilaire n'étoit que diacre, & n'avoit ni prê-

tres ni évêques, il ne pouvoit confacrer l'eucharistie, ni par consequent donner le baptême solemnel, qui fuivanti'usage de ces temps là ne se donnoit point fans l'eucharistie. Il pouvoit encore moins ordonner des clercs; ainti sa secte perit bien tôt avec lui. Saint Eusebe de Verceil emmena en Occident

XXX. le prêtre Evagre, fils de Pompeien d'Antioche, Travaux de S. Eufe- qui fut depuis successeur de Paulin, dans un des be de Verfieges de cette églife. S. Eusebe parcourut l'Oceil &c de rient, secourant ceux dont la foi étoit foible, S. Hilaire. Bafil. ep. 8. les instruisant & les ramenant à l'unité catholi-Ruf. t.c 30. que. Delà il passa en Illyrie; & revint enfin en Socr. 111. Italie, où il fut receu avec une extrême joye. f. 10. Il y trouva S. Hilaire de Poitiers, qui de ion Sizom. 5. côté travailloit au rétablissement de la foi catho-6. 13.

lique, avec autant de zele & encore plus de fuc-Snp. Sev. Il étoit du même auis que S. Athanaie, leb. 2 p. touchant ceux qui avoient souscrit à la formule 433. 66. de Rimini; & contre le sentiment de plusieurs. qui ne vouloient point communiquer avec eux, il les appelloit tous à la penitence. Il assembla pour ce sujet plusieurs conciles dans les Gaules:

entre

entre lesquels on peut conter celui de Paris, que J'ay déja rapporté. Dans ces conciles, on con- Sup. fivr. damna ce qui s'étoit fait à Rimini, & on réta-xiv.n. 27. blit la foi des églises en son premier lustre. Saturnin d'Arles, homme méchant & d'un esprit pervers s'y opposoit. Mais ayant été convaincu de plusieurs crimes énormes, outre l'heresie dont il étoit soupçonné, il fut chassé de l'église, & Paterne de Perigueux, qui n'étoit pas plus fenfé, & ne cacho:t pas fes mauvais fentimens fur la foi, fut dépose de l'épiscopat : on pardonna à tout le reste, & tout le monde reconnut, que faint Hilaire feul avoit purifié la Gaule de la tache de l'herefie.

Il paffa enfuite en Italie, & S. Eufebe de Verceil eut une grande joye de l'y trouver. Ils y travaillerent conjointement au rétablissement de Ruf. 1. 6. la paix: mais S. Hilaire réiislissoit mieux par la 31. douceur de son naturel, la reputation de sa do-Ctrine & son adresse à persuader. Les évêques d'Italie écrivirent alors à ceux d'Illyrie , pour Ap. Hilst. les téliciter d'être rentrez dans les bons fenti-Fragm. 12, mens. Nous fommes tous d'accord, disent-ils; n. 3. de garder les decrets de Nicée contre Arius & Sabellius, dont Photin est heritier én partie: nous avons casse d'un consentement unanime de toutes les Provinces les decrets de Rimini, corrompus par les chicanes de quelques particuliers.

Nous vous envoyons les copies de nos fouscriptions: afin que quiconque veut avoir la paix avec nous, nous envoye la fienne en diligence, portant qu'il approuve la foi de Nicée, & condamne le concile de Rimini. On void par cette lettre l'effet des travaux de S. Eusebe dans l'Ilyrie, où l'heresie avoit dominé sous Photin, Germinius, Urface & Valens.

On trouve plufieurs Martyrs à Rome sous Ju- Martyrs lien dans les anciens martyrologes. Jean & Paul & en Ganfreres, le.

AN. 362.

Bar an.
362. ex.

Martyr

AAT.

Nart. Rom.
2. De.emb.
10. May.
26 Juin.

Amm. XXVI.

6. 3.

freres, que l'on dit avoir été en des charges coniderables à la cour, dés le temps de Conflantin: Pigmenius, Prifcus, Jean & Janvier prêtres. Bibiane vierge, fa mere Dafrofe & fon pere Flavien, que l'on dit avoir été préte. Gordien vicaire du prefet & quelques autres. Les plus illultres de tous ces martyrs, font S. Jean & S. Paul: Ce qui est certain, est que Julien sit preset de Rome en 363. Apronien payen & ennemi des Chrétens. Celui-ci en venant à Rome, perdit un œil, & crut que c'écoit par quelque malesse. ce qui l'excita à rechercher severement les empossonnesses un magiciens. Or c'étoit un des pretextes, sous lesquels on persecutoit les Chrétiens.

Panlin.
spift. 28. ad
Victrice 2.
Martyrol.
7. Aug.

En gaule un foldat nomme Victrice se prefenta devant le tribun un jour folemnel, où les troupes étoient assemblées, & se dépouilla de ses armes, déclarant qu'il renonçoit au service. Le tribun le fit fraper à coups de bâton, & déchirer avec des tests de pots cassez; & il le renvoya au comte, qui le condamna à perdre la teste. Le bourreau en le menant au supplice, marquoit de la main l'endroit où il devoit le fraper, quand il perd t subitement la veuë. Victrice sut mis en prison avec des fers aux mains, qu'on lui serra jusques aux os, il pria les ministres de la prison de le relâcher un peu; & comme ils le lui refuferent, il adressa sa priere à J. C. & ils virent les chaines tomber d'elles mêmes. Ils n'oferent les remettre, mais ils coururent épouvantez raconter cette merveille au comte, qui se convertit lui-même, & il laissa Victrice en liberté: Il fut depuis Evêque de Rouen, & travailla puisfamment à la propagation de la foi dans toute la côte de l'Ocean, qu'habitoient les Morins & les Nerviens. On conte aussi entre les martyrs de Gaule Eliphius de Toul, qui est honoré à Cologue. Sallulte ami de Julien, étotit alors prefet de Gaules. Celt à lui à qui il adrelle l'Oraiton M. 363... à la lollange du folcil, où il déploie les ornemens 16. Odeb. de la retorique & les mylferes de fa theologie Amm xxt. payenne; il le fit conful avec lui l'an 163. S. Hi. 6. 38. laire écrivit un petit traité contre ce prefet Sal l'allore, & contre un medecin nommé Dioforce, t. d. apparemment pour la défenié de la religion ChréEp. 48.p.

En Afrique les Donatistes profiterent de l'oc-310 casion. Ils presenterent requeste à Julien, pour violences lui demander le rapel de leurs Eveques bannis des Donafous l'Empereur Constant, quand il envoya Paultistes en 8 Macaire en Afrique. Julien leur accorda fa. Afrique. cilement ce qu'ils demandoient, & ordonna qu'ils Oprat. Ilb. 2. rentreroient dans les églises. Ils vinrent à main n. 48. armée en prendre possession, & commirent en Aug. ad divers lieux des meurtres & des violences si a- Donat. troces, que les juges se crurent obligez d'en en- Ep. 103. 46 voyer la relation à l'Empereur. Felix évêque de 166. Zabe & Janvier de Flumenpisce vinrent à Lemelle ; où trouvant l'église fermée , ils firent monter sur le toit & ôter les tuiles; & comme les diacres catholiques défendoient l'autel, il y en cut plusieurs de blessez & deux de tuez. Primose Évêque catholique de Lemelle, se plaignit de cette violence, dans un concile que les Donatistes tenoient à Thebeste; mais ils n'eurent point d'égard à sa plainte. A Thipase ville de la Mauritanie Cesariene, deux Evêques Donatistes de Numidie, Urbain de Formes & Felix d'Idicre, accoururent accompagnez de quelques officiers & du gouverneur Athenius, avec des enseignes militaires. Ils chasserent le peuple catholique : blesserent des hommes, traînerent des femmes, en firent avorter quelques - unes, tuerent des enfans. Ils firent même jetter l'euchariftie aux chiens : mais le chiens devenus en

36-22 dechierent à belles dents. On jetta par une fenètre la fiole du falin Chrême, qui tomba entre des pierres fans fe caffer; des religieufes furent corrompués en cette occasion , une entre-autres par l'Evêque Feix , qui lui avoit lui même impofé la mitre, comme fon pere fpirituel. Cette mitre étoit un bonnet de laine blanche orné de pourpre, que l'on donnoit en Afrique aux vierges confacrées à Dieu , pour marque de leur

Opo. No. 6. Profession, comme ailleurs le voile.

Les Donatistes ôtoient à celles qu'ils attiroient à leur parti, les mitres qu'elles avoient receues des Evêçues catholiques, & leur en donnoient d'autres. Ils éxorcifoient les fidelles pour les baptifer de nouveau : ils l'avoient les murailles des églifes, brisoient les autels & en faisoient du feu : car la plûpart en Afrique n'étoient que de bois: ils rompoient les calices facrez & les fondoient, pour les convertir à d'autres usages. En un mot, ils tenoient pour profane tout ce que les Evêques catholiques avoient confacré; & c'est pour cette raison qu'ils jettoient aux chiens leur eucharistie. Ils remettoient les diacres, les prêtres & les évêques au rang des hiques: ils imposoient la penitenceaux vierges & aux enfans les plus innocens Mais comme ces penitences n'étoient que pour la forme, ils n'y observoient point les temps reglez par les canons, l'un la faisoit pendant un an, l'autre un mois, l'autre à peine un jour.

XXXIII. Confeftion de S. Apollonius en Egypte. Sor III.

Par toutes les provinces, les gouverneurs payens prenoient avantage de l'indignation de l'Empereur, pour maltraiter les Chrétiens, pour exiger d'eux de groffes fommes, & leur faire fouffir des tourmens : fachant bien qu'encore qu'ils excedaffent leurs ordres, ils n'en feroient pas repris. En effet, si les Chrétiens e/ca plaignolent, l'Empereur leur répondoit:

-2

La soufrance est vôtre partage: c'est ce que vô-An. 362. tre Dieu vous recommande. En Egypte S. A- Ref. vit. pollonius vivoit depuis quarante ans dans le de-patr. lib. 11. ert, avec un grand nombre de disciples. Ayant . 7. Pallad. sceu que l'un deux avoit été pris pour lui faire Lauf. 6. 520. porter les armes malgré lui : car Julien faifoit enroller les clercs & les moines; il alla dans la prison le consoler. Le centurion survint, & indigné qu'Appollonius cût ofé entrer: il l'enferma dans la prison avec ceux qui l'avoient accompagné a cette visite, voulant les enroller tous: & fit renforcer la garde. Mais au milieu de la nuit, un ange éclatant d'une grande lumiere vint, & ouvrit les portes de la prison. Les gardes se jetterent aux pieds des Saints, les priant de se retirer, & difant qu'ils aimoient mieux mourir pour eux, que de relister à la puissance divine qui les protegeoit. Le matin le centurion lui-même. avec les personnes les plus confiderables, vint en haste à la prison, les priant tous de sortir; parce que la nuit un tremblement de terre avoit renverié sa maison, & tué ses plus chers domesti. ques. Les faints se retirerent chantant les louanges de Dieu, & retournerent a leur desert. S. A. pollonius vêcut encore long-temps, & fit plufieurs autres miracles: il demeuroit en Thebaide prés d'Hermopole, & avoit sous sa conduite prés de cinq cens moines.

Les payens d'Alexandrie ne laisferent paslong. XXXIV.
temps S. Athanase en repos. Cette ville passot s'Athanase
pour sacrée parmi eux, & dédiée au grand Sei Emage, in
rapis: toutes sortes de facrificateurs & de ma- Audol. P. 72.
giciens s'y alfembloients, & y exercojent toures leurs impietez sous la protection de l'empereur: jusques à égorger des ensans innocens, de
l'un & de l'autre iexe, pour regarder leurs entrailles, & manger de leur chair: ce qui se fit aussi sous
ce regne à Athenes, autre siège de l'idolière. Les <sup>30</sup>7. 1112

regne à Athenes, autre fiege de l'idolâtrie. Les sor. 11.

6: 9.

se, & representerent à l'empereur qu'il rendoit Ruf. 1.c. 33 inutile tout leur art: qu'il corrompoit la ville &c Theod. 1111 toute l'Egypte, & que s'il y demeuroit, il n'y refleroit pas un payen. Sur cet avis, Julien

Jul. epift. 26.

leur écrivit en ces termes: Celui qui avoit été chassé par les ordres de plusieurs empéreurs, devoit au moins en attendre un nouveau avant que de revenir. Car j'ay bien accordé aux Galiléens bannis par Constantius d'heureuse memoire, le retour dans leurs pais, mais non pas dans leurs églises. Cependant j'apprens que l'audacieux Athanase a repris avec sa hardisse accoutumée le siège qu'ils nomment épiscopal : au grand deplaitir du peuple pieux d'Alexandrie. C'est pourquoi je lui ordonne de fortir de la ville à l'instant qu'il aura receu ma lettre: sous peine. s'il y demeure, d'un châtiment plus grand & plus rigoureux.

Le peuple Chrétien d'Alexandrie écrivit à Julien, au nom de toute la ville, pour obtenir la confervation de S. Athanase; & l'on voit com

bien Julien en fut irrité par sa réponse: Quand vous auriez, dit-il, pour fondateur quelqu'un de ceux qui ont violé leur propre loi, & fouffert la peine qu'ils meritoient; pour avoir introduit une doctrine nouvelle; vous ne devriez pas demander Athanase. Mais ayant pour fondateur Alexandre, & pour dieu tutelaire le roi Serapis, avec sa compagne Isis la reine de toute l'Egypte: Il est étonant que vous ne suiviez pas la plus faine partie de la ville, & que la partie corrompue ofe prendre le nom de la communauté. J'ay grande honte par les dieux, que quelqu'un de vous autres Alexandrins le confesse Galiléen. Les peres des vrais Hebreux ont autrefors été elclaves des Egyptiens; & vous qui avez foumis les Egyptiens, vous vous rendez eschwes de

CCUX

ceux qui ont méprifé les loix de leurs peres. C'est un reproche que les payens faisoient sou. An. 362, vent aux Chrétiens, de n'estre que des luifs de-

Lerteurs & revoltez contre leur loi. Julien continue: Vous ne vous souvenez point de vôtre ancienne felicité, lors que l'Egypte étoit en commerce avec les dieux & comblée de biens. Mais, dites moi, quel bien vous ont apporté les auteurs de cette nouvelle doctrine? Vous avez pour fondateur Alexandre de Macedoine Cerviteur des dieux, qui par Jupiter étoit bien au desfus de tous ceux-cy. & de tous les Hebreux, qui valoient mieux qu'eux. Les Ptolomées qui ont ensuite élevé vôtre ville comme leur chera fille, ne l'ont pas conduite à cette grandeur & à cette heureuse abondance, par les discours de Jesus, ni par la doctrine des maudits Galiléens.

Auguste ayant ôté les Ptolomées qui ne gouvernoient pas bien, vous pardonna vos fautes par le respect du grand dieu Serapis, & en faveur du philosophe Arius son amy. Voilà les graces particulieres que vôtre ville a receues des dieux. Ignorez-vous celles qu'ils répandent sur tout le genre humain? eftes-vous feuls infenfibles à la splendeur du soleil? ne savez-vous pas qu'il fait l'esté & l'hyver, qu'il produit tous les animaux & toutes les plantes? Ne voyez-vous pas que la lune tire de lui la vertu de produire toutes choles? Cependant yous n'ofez adorer aucun des dieux, & vous reconnaissez pour Dieu verbe, Jesus, que ni vous ni vos peres n'avez vu: au mépris de celui que tout-le genre humain regarde & adore pour fon bonheur je dis le grand foleil, l'image vivante, animée, raisonable, bienfaifante du pere intelligible. Croyez-moi, & revenez à la verité : j'ai marché jusques à vingt ans dans vôtre voye, & voicy la douzième année, qu'avec l'aide des dieax, je marche dans D 2

Sup. Hu. xII. n. I.

celle cy. Ces paroles montrent que la lettre est An. 362. écrite aprés le fixiéme de Novembre de l'année 362. car Julien étant né le fixiéme de Novembre 331. ne fut qu'alors dans sa trente-deuxième année; & nous aprenons icy qu'il avoit renoncé au Christianisme dés l'âge de vingt ans. Il continue ainsi sa lettre aux Alexandrins:

Si vous voulez demeurer dans la doctrine de ces imposteurs: accordez-vous ensemble, & ne desirez point Athanase. Il y a plusieurs de ses disciples capables de contenter par leurs discours impies, la demangeaison de vos oreilles. Que fi vôtre affection pour lui a pour fondement son habileté dans les autres choses; car j'aprens que c'est un grand fourbe : sachez que c'est pour cela même que je le chasse de vôtre ville:un petit homme de rien, comme celui-cy, qui se mêle de beaucoup d'affaires, & fait gloire d'exposer La vie, n'est propre qu'à causer du désordre.

Iulien écrivit ensuite à Ecdicius prefet d'Egypte, pour presser l'execution de cet ordre; Esif. 6. Quand vous n'auriez, dit-il, autre chose à me mander, vous devriez au moins m'écrire touchant Athanase l'ennemi des dieux. Je jure le grand Serapis, que si avant les calendes de Decembre, il ne sort d'Alexandrie, ou plûtôt de toute l'Egypte, je ferai payer à la compagnie de vos officiers une amande de cent livres d'or. Il ajoûta de sa main: le suissensiblementaffligé du mépris des dieux; & jamais vous ne me donnerez de plus agreable nouvelle, qued'avoir chassé d'Egypte ce sclerat, qui a osé sous mon regne baptiser des femmes greques & nobles.

Il falut donc encore faire marcher des trou-Ruf. 1. c. 34. pes contre S. Athanase, attaquer l'église & en venir aux violences. La grande église d'Alexandrie, qui étoit la Cesarée, fut brûlée par les payens & par les Juifs: Julien avoit même donné ordre de tuer 1. 1

tuer S. Athanase: tous les fidelles allarmez l'environnoient avec larmes; mais il leur dit; Ce Theod III. n'est qu'un nuage qui se dissipera bien-tôt Il prit . 9. congé d'eux, recommanda l'églife aux plus ca. Sor. 111. pables d'entre fes amis; & fachant que ceux que c. 14. l'on avoit envoyez contre lui étoient arrivez, il Sozom. v. entra dans un bateau qu'il trouva fur le bord du 6, 15. Nil, & remonta vers la Thebaibe. Cclui qui avoit ordre de le tuer, ayant apris sa fuite, le poursuivit en diligence: mais il fut prévenu, & un ami avertit S. Athanase qu'on le suivoit à grande force. Ceux qui l'accompagnoient, lui conseillerent de s'enfuir dans le desert : lui au contraire, fit tourner le bateau & redescendre promptement vers Alexandrie: pour montrer, disoit il, que celui qui nous protege est plus grand que celui qui nous persecute. Quand ils rencontrerent les meurtriers, il demanda fi Athanase étoit bien loin, & où ils l'avoient laissé? ceux qui l'accompagnoient, répondirent: Il est proche; & vous le joindrez bien tôt, si vous vous pressez. Le meurtrier passa outre, se pressant en vain; & S. Athanase rentra dans Alexandrie, où il demeura caché jusques à la mort de Julien.

Eleufius Evêque de Cyfique étoit un deschefs XXXV. des Macedoniens, qui commencerent sous le re-Comgne de Julien à porter ce nom, & à faire un mence. corps à part. Eustathe de Sebaste en Armenie, Macedo-& Sophronius de Pompeiopolis en Paphlagonieniens. étoient avec Eleufius à la teste de ce parti. Se Sozom. v. trouvant en liberté à la mort de Constantius, 6. 14ils rassemblerent ceux qui avoient été dans leurs sentimens à Seleucie, & tinrent quelques con. Sup. liv. ciles: où ils condamnerent le parti d'Acace avec xiv. #. 15. la formule de Rimini, & confirmerent celle d'Antioche, qu'ils avoient déja confirmée à Seleucie. Comme on leur demandoit, ce qui les divisoit alors des Acaciens, avec qui ils avoient été auparavant u-D 3 nia

nis de communion : ils répondirent ainsi par la bou-An. 362. che de Sophronius: Les Occidentaux tenant le consubstantiel, confondent mal à propos les deux

hypoftafes du pere & du fils; en Orient Aëtius qui tient le dissemblable en substance, separe trop le Philoft. VII. fils de la nature du pere: pour nous, nous disons que le fils est semblable au pere en substance, prenant un juste milieu entre ces deux extremitez.

Sex VII. 5. An

6. 5. 6.

Les purs Ariens avoient toûjours pour évêques à C. P. Eudoxe, & Euzoius à Antioche; Aëtius & Eunomius les chefs du parti étoient à C. P. & ce fut ence temps là qu'ils ordonnerent évêque Aëtius Euzoïus de son côté tint un concile à Antioche, pour casser ce qui avoit été fait à C. P. fous l'empereur Constantius, contre Aëtius & contre les autres. Au reste, les disputes & divisions entre les évêques n'eurent pas grand cours fous le regne de Julien, la persecution generale les tenoit en crainte & en filence.

]d, v, c. 15.

La ville de Cyzique députa à l'empereur Julien pour quelques affaires particulieres, & pour le rétablissement des temples d'idoles: il loua leur pieté, accorda leurs demandes, & prit cette occasion pour chasser de la ville l'évêque Eleusius, comme ayant profané les temples, établi des retraites pour les veuves & des communautez de vierges, & persuadé aux payens de mépriser les coûtumes de leurs peres. Il défendit aussi aux Chrétiens étrangers, qui étoient avec Eleufius, d'entrer dans Cyzique : sous prétexte qu'ils se joignoient aux Chrétiens de la ville, pour exciter des séditions à cause de la religion. Car quelque desir que Julien eut de rétablir le paganisme, il voyoit bien qu'il y eût eu de la folie, à vouloir forcer les peuples entiers, & punir ceux qui refuseroient de sacrifier, Le nombre en étoit fi grand, qu'à peine les magistrats de chaque ville cussent pû les compter. Il n'osoit pas même leur dé-

An. 362.

défendre de s'affembler; mais il s'appliquoit à chasser des villes les évêques & les clercs : croyant voir tomber en peu de temps la religion, quand les peuples n'auroient plus personne pour les instruire & leur administrer les sacremens pretexte étoit, que les ecclefiastiques excitoient le peuple à fédition. C'est ainsi qu'il fit sortir de Cyzique Eleufius & ceux de sa suite, quoiqu'il n'y eût pas la moindre apparence de trouble. C'est ainsi qu'il chassa Titus de Boitre, comme sur, n. 20.

j'ai dit.

Julien étoit toûjours à Antioche, où il passa XXXVI. l'hyver : c'est à dire le reste de l'an 362. & le Supersticommencement de 363. Il fe preparoit à la guer-tions de re contre les Perses qu'il méditoit depuis longtemps: esperant reparer les pertes que les Ro- xxII. c. 12. mains avoient faites de ce côté là depuis environ Greg Naz. foixante ans; c'est à dire depuis le regne de Dio- orat. 4. cletien. Son naturel inquiet ne lui permettoit ?. 113. C. pas de demeurer en repos; & les victoires qu'il avoit remportées en Gaule, dans sa premiere jeunesse, lui enfloient le cœur, & lui faisoient desirer d'ajoûter à ses titres celui de vainqueur des Perses. Les gens sages, particulierement les Chrétiens, voyant les preparatifs qu'il faisoit, discient qu'il se pressoit trop, qu'il n'étoit pas temps d'attaquer les Perses avant que l'empire fût bien paifible au dedans; & que Julien abufant de sa prosperité, couroit hazard de tout perdre. Ils parloient ainsi devant ceux qui pouvoient le

redire à l'empereur: mais il ne s'en pressoit pas moins, & faisoit gloire de mépriser ces avis, comme venant de personnes timides & mali-

gnes. Entre les preparatifs de cette entreprise. il faifoit un grand nombre de facrifices: les autels étoient toujours arrolez de sang: il immoloit quelquefois cent bœufs à la fois, & une in Liban. finite de menu bétail: il faisoit chercher par mer Panegy. & P. 246. A.

D 4

127. C.

& par terre des oiseaux rares, qu'il déchiroit de AN. 362. ses propres mains : les festins de ces facrifices donnoient occasion aux foldats de se remplir de vin & de viandes; enforte que fouvent il faloit. les emporter sur les épaules, depuis les temples jusques à leurs logis au travers des ruës: principalement les Gaulois, qui étoient en grand credit. La dépense de ces ceremonies étoit excessive, au jugement des payens mêmes.

Les devins avoient pleine liberté d'exercer leur

art, qui sous Constantius étoit défendu sous pei-Liben de ne de la vie: Julien faisoit consulter tous les ovita |na f: 11.p. 41. racles: on regardoit les entrailles des bestes, on Grat. n. 23. observoit le chant & le vol des oiseaux, on emplovoit avec affectation tous les moyens de re-

chercher l'avenir. Il y avoit au bourg de Da-Soz. v.c. 19, phné prés d'Antioche, une fontaine Castalie de même nom & de même vertu, à ce que l'on pre-Greg. Naz. erar. 4. p.

tendoit, que celles de Delphes. On disoit que l'empereur Adrien y avoit apris qu'il devoit regner; & que de peur qu'un autre n'en tirast la même connoissance, il l'avoit fait boucher de grandes pierres. Julien voulut la faire ouvrir, & ne manqua pas de confulter le fameux oracle de ce lieu là. Le temple de Daphné étoit environné d'un bois

Sox. v. c. 19. Strab. lib. facré de quatre-vingt stades de tour, qui font 16. p. 750. plus de troislieues & demie, composé de cyprez, D. Chryfoft. de lauriers & d'autres arbres, dont le feuillage in S. Babyl. 2. to. 5. p. épais faisoit une ombre impenetrable. Le ter-456. sd. Gr. rain au dessous étoit arrosé d'eaux claires & a-

bondantes, & orné de toutes fortes de fleurs, selon les saisons; on y respiroit un air frais & parfumé. Les Grecs disoient que c'étoit le lieu où la nymphe Daphné fuïant d'Arcadie Apollon qui la poursuivoit, avoit été changée en laurier, qu'il cherissoit ce lieu & l'honoroit de sa presence: aussi y étoit-il particulierement adoré. Le tem-

ple

ple lui étoit confacré & à sa sœur Diane: il v avoit droit d'Afyle: le peuple d'Antioche & du An. 362. voisinage s'y assembloit tous les ans pour celebrer une feste solemnelle. Il est vrai que le bourg . étoit petit & peu frequenté des gens vertueux. La fituation du lieu excitoit à la molesse; & la fable amoureuse sur laquelle étoit fondée toute cette superstition, étoit un pretexte assés plausible pour exciter les passions des jeunes gens. L'exemple du dieu ne leur permettoit pas d'estre fages, ni de souffrir que les autres le fussent : quiconque demeuroit à Daphné sans avoir d'amourette, passoit pour un stupide & un insensible; on. le fuïoit comme un impie, dont la rencontre étoit de mauvais présage.

Pour sanctifier ce lieu si profane, le Cesar XXXVII. Gallus frere de Julien, y avoit fait aporter d'An- Tranflation tioche les reliques de S. Babylas onze ans aupa-de de S. ravant, & depuis ce temps l'oracle ne parloit Sup. live. plus. Les payens s'en prenoient à la cessation x 1 11. s. 4. des facrifices & du culte d'Apollon: mais quoique Julien n'épargnât ni les victimes ni les libations, il ne parla pas davantage: seulement à la fin il rendit raison de son silence; & dit qu'il ne pouvoit plus rendre d'oracles; parce que le lieu étoit plein de corps morts. Julien l'entendit bien: & quoiqu'il y cût plusieurs autres morts enterrez à Daphné, il comprit que son dieu ne se plaignoit que du martyr Babylas; & comman-Ref. 1. c. da que les Galileens enlevassent son cercueil, 35. Les Chrétiens y vinrent en foule, de tout âgeThoed, 115. & de tout fexe; & ayant mis le coffre precieux. 10. fur un chariot, ils le transporterent à Antioche, dont Daphné étoit éloigné de quarante stades.

c'est à dire prés de deux lieues. Ils regardoient cette translation comme un triomphe du martyr, vainqueur des demons; & témoignoient lager, dificient-ils, dans la fatigue d'un fi long chemin. Ceux qui fivoient le mieux chanter, commençoient, & tout le peuple repondoit, repetant à chaque verfet ces paroless : Que tour F/al.96.7. ceux-là foient confondus , qui adorent les fla-

Pfd. 96.7. ceux-là foient confondus, qui adorent les ftatuës & qui se glorisent en leurs idoles: leurs voix s'élevoient jusques au ciel. L'empereur extremement irrité de ces chants & de cette

kw v. a. 20. pompe, refolut d'en punir les Chrétiens. Satlufte prefet du pretoire d'orient, autre que celui des Gaules, tout payen qu'il étoit, n'en fut pas d'avis, & reprefenta à l'empereur qu'il leur donneroit la gloire du martyre Mais Julien s'opiniatra, & pour lui obéir, Sallufte dés le lendemain fit prendre & mettre en prifon plufeurs Chrétiens. Il s'en fit amener un, qui fe

Ref. tid.

ieurs Chrétiens. Il s'en tit amener un, qui fe trouva eftre un jeune homme nommé Théodore, & le fit tourmenter depuis le matin jusques au foir par plusieurs bourreaux tour à tour, avec tant de cruauté, qu'il n'étoit memoire de rien de semblable. Cependant Theodore attaché au chevalet avec deux bourreaux à ses deux côtez, ne faisoit que repeter d'un visage trânquille & gai, le même pseaume que l'église

Ang, xviit, avoit chanté le jour precedent. Silluste le rencivit. s. 52. voya en prison; & ala rendre compte à l'empereur de ce qu'il avoit fait, lui conseillant d'abandonner une entreprise, qui ne lui attireroit que de la confusion. Rusin qui rapporte cette histoi-

Theed. 111. re, dit avoir vû hii même à Antioche ce Theodore; & comme il lui demandoit s'il avoit fenti la douleur, il répondit; qu'il en avoit un peu fenti d'abord: mais qu'enfuite il voyoit aupres de lui un jeune homme, qui lui effuiorita fueur du vifige avec un linge trés blanc, & lui donnoit fouvent de l'eau frache; que cette eau le confoloit à tel point, qu'il fut plus trifte quand on le détacha du cheralet.

Julien receut un pareil affront d'une veuve AN 362. nommée Publie, celebre par fa vertu. De son Theed, 11.1, mariage qui avoit peu duré, elle avoit un fils 10. nommé Jean, qui fut long-temps le premier des 6-19prestres de l'église d'Antioche, & qui eut souvent des sufrages pour en estre élû évêque, mais il évita toûjours cette charge. Sa mere Publie gouvernoit une communauté de vierges, avec lesquelles elle chantoit les louanges de Dieu. Quand l'empereur passoit, elles élevoient leurs voix toutes ensemble, & chantoient principalement les pleaumes qui relevent la foiblesse des idoles, comme celui cy: Les idoles des gentils Pf. 117. font or & argent, ouvrages des mains des hommes. Puissent leur ressembler ceux qui les font & qui se confient en elles. Julien fort irrité commanda à ces filles de se taire, dans le temps qu'il passeroit. Publie méprisant sa désense, los encouragea, & leur fit chanter comme il paffoit une autre fois: Que Dieu se leve, & que ses en-Pfal. 67nemis se dissipent. Julien en colere, ie fit amener Publie, & fans respect pour son grand age ni pour sa vertu, il lui fit donner par un de ses gardes des soussets des deux côtés, qui lui rougirent toutes les joues. Elle le tint à grand honneur, & retournant à fa chambre, elle continua fes cantiques spirituels.

Les reliques de S. Babylas furent remifés à XXXVIII.
Antioche, dans le lieu faint où elles étoient, Daphné avant la randlation que fir faire le Cefa Gallus Prifé.
Mais peu de temps après le feu prit au temple Chriff.
Mais peu de temps après le feu prit au temple Chriff.
de Daphné, & conduma le toit tout entier, les?, 463arnemens & l'idole d'Apollon, qui n'étant que Thod. Ibrache lois ducé, quoique très-belle, fut reduite enc. 11cendre, depuis la tête jufques aux pieds. Lesamurailles & les colomnes reflerent il entieres,
qu'il fembloit que ce fit une démoltion faire de
amin d'hommé, phitôt qu'un effec du seu. Cer

An. 362. Anm.

accident arriva l'onziéme des calendes de Novembre, c'est à dire le vingt-deuxieme d'Octobre 362. Le comte Julien y courut auffi-tôt, \*x11. 6.13 quoiqu'il fût nuit. C'étoit l'oncle de l'empereur, apostat comme lui, qu'il avoit fait comte d'Orient; & qui en cette qualité refidoit à Antioche. Il ne pût remedier à l'incendie; & l'empereur l'ayant apris, entra en telle fureur, qu'il fit mettre à la question les ministres du temple & le facrificateur même, pour favoir qui avoit allumé ce feu; car il vouloit que ce fussent les Chrétiens. Mais quelques tourmens que l'on fit fouffrir à ces idolâtres, ils dirent que ce feu

n'avoit point commencé par en bas, mais par en haut; & des païsans du voisinage assuroient avoir veu la foudre tomber du Ciel. Quelques payens disoient qu'un philosophe cynique nommé Asclepiade, étant venu de loin à Daphné pour voir Julien, avoit mis devant les pieds d'Apollon une petite idole d'argent de la déesse Celeste, qu'il portoit toûjours avec lui; & qu'aprés avoir allumé des cierges, suivant la coûtume, il s'étoit retiré : qu'au milieu de la nuit quelques étincelles avoient volé vers le toit, dont la matiere étoit trés-seche, & que personne ne s'étant trouvé à propos pour arrester le feu, on n'avoit pû l'éteindre ensuite. Ainsi, il étoit constant que le seu avoit pris par en haut, & que les Chretiens ne l'avoient pas mis. Pour eux ils ne doutoient point, que Dieu ne l'eût envoyé à la priere du martyr. S. Babylas.

Chryf. ibid.

Milopog. p. 96. Hier. Chr. an. 364. Soz. v. c. 8. Theod. 111. f. 12.

Julien voulut toûjours s'en prendre aux Chrétiens, & pretendit que c'étoit une vengeance de la translation des reliques. Il fit fermer pour la seconde fois la grande église d'Antioche, aprés en avoir fait tirer les vasez sacrez pour les porter à fon trefor. Ce fut le Comte Julien fon oncle qui executa cet ordre; avec Felix comte des lar-

geffes

gesses ou grand tresorier, & Elpidius comte des affaires privées, c'est à dire intendant des domaines: ils étoient tous trois apostats. Felix admirant la richesses de ces vases : car Constantin le grand & Constantius avoient crû qu'il étoit de leur gloire de les faire magnifiques : Felix donc disoit en les regardant : Voyez en quelle vaisselle est servi le fils de Marie. Le comte Julien pour montrer qu'il n'y avoit point de providence divine, qui prît soin 'des Chrétiens, jetta de ces vases par terre, s'assit dessus, fit de l'eau fur la fainte table, & donna un fouflet à l'évêque Euzoius, qui voulut l'en empêcher; car les Ariens étoient en possession de la grande église. Aprés l'avoir ainsi pillée & profanée, il en sit condamner les portes, & fit fermer les autres églises. Tous les eccleliastiques s'enfuirent: il n'y cut qu'un prestre catholique nommé Theo- Soz. v. c. f. dore ou Theodoret, qui ne sortit point de la ville. Le comte Julien pretendant que ce prestre avoit la garde des tresors de l'église, & pouvoit lui en donner la connoissance, le fit prendre & tourmenter cruellement; & comme il perfitta courageusement dans la confession de la foi, il lui fit

couper la teste. L'empereur avoit fait ôter du Labarum la XXXIX. croix & le nom de J. C. que Constantin y avoit Autres

mis; & l'avoit reduit à l'ancienne forme, qu'il martyrs à avoit sous les empereurs payens, comme l'on Antioche.
void par ses médailles. Le comte Julien s'a- Greg. Nax.

Perceut que Bonose & Maximilien officiers des or. 3-9-71. perceut que Bonose & Maximilien officiers des D. troupes, que l'on nommoit Herculiens anciens. n'avoient point changé le Labarum. Car depuis Alla fino. le regne de Diocletien, il y avoit certaines com-p. 664.

pagnies que l'on nommoit Joviens de son nom & Herculiens du nom de Maximilien. Le com-. te Julien leur commanda donc de changer leur enseigne, & d'adorer les dieux que l'empereur

D 7

- & lui adoroient. Ils le refuserent, disant qu'ils An. 362. vouloient garder la loi qu'ils avoient receue de leurs parens. Le comte fit attacher Bonose, &c lui fit donner plus de trois cens coups de lanieres plombées: mais Bonose ne fit que sourire, sans rien répondre à ses interrogations. Le comte fit ensuite aprocher Maximilien, qui dit; Que vos dieux vous entendent auparavant, &c qu'ils vous parlent, & puis nous les adorerons. Vous favez vous-même qu'il nous est défendu d'adorer des idoles sourdes & muettes. Ce qu'il disoit, parce que le comte Julien avoit été.Chrétien. Il les fit attacher tous deux: & battre jusques à trois fois de balles de plomb, mais ils ne sentoient point la douleur : il les fit tremper dans de la poix boiiillante, qui ne leur fit non. plus aucun mal : enforte que les Juifs & les Gentils disoient qu'ils étoient magiciens. Le comte Julien les fit remettre en prison, & leur envoyoit du pain marqué de son seau, apparemament avec quelque figure d'idole : aussi n'en mangerent-ils point. Ils furent visitez dans la prison par le Comte Hormisdas qui étoit Chrétien, & qui les trouvant pleins de fanté & de Zofim. Ilv. 2. joie : se recommanda à leurs prieres. C'étoie un frere de Sapor Roi de Perse, qui s'étant re-

9. 684. Amm. liv. 3VI. c. II.

tiré chez les Romains, passa la plus grande partie de sa vie à la cour de Constantin & de Constantius. Le comte Julien les interrogea encore avec le prefet Salluste, qui refusa de les faire tourmenter; & comme Julien les pressoit toû jours de changer le Labarum, ils répondirent : Nous fommes Chretiens, nous nous fouvenous de ce que nous avons promis à nôtre pere Confantin, quand il receutla fainte alliance à Achyron prés de Nicomedie à la fin de ses jours, &c nous fit jurer de ne jamais rien faire contre la pourpre de ses enfans ou contre l'église. Alors Julien

Julien les condamna à mourir par le glaive, avec tous les autres qui étoient en prifon. S. Malece & d'autres évêques les accompagnement jufques au lieu du martyre, qu'ils receurent avec joic.

No. 362.

On compte entre les martyrs d'Antioche fous Martyr. 20. Julien deux prestres de la même église, Eugene Desemp. & Macaire, qu'il fit releguer dans l'Oasis, avec ordre secret de les faire mourir. Il est certain qu'il fit tuer plusieurs personnes de nuit, & que I'on jetta des corps dans l'Oronte en fi grand Greg. Name. nombre, que son lit en fut reserré. On trouva B. depuis dans les lieux les plus secrets du palais, dans des puits & dans des fosses des corps de petits enfans de l'un & de l'autre sene dissequez pour des operations magiques, & de plusieurs personnes persecutées pour la religion. L'empereur porta plus loin la vengeance de l'incendie de Daphné. Car ayant apris que l'on avoit bâti des églifes en l'honneur des martyrs, auprés du temple d'Apollon de Dydime, devant la ville de Millet: Il écrivit au gouverneur de Carie, que s'ils étoient couverts & avoient la table facrée, il les fit brûler; s'ils n'étoient qu'à demibâtis, qu'il les fit démolir par les fondemens. Ce que l'on crut qu'il avoit fait à cause de l'aceident d'Antioche. Il y eut quelques apostats Chr. pasch. dans cette persecution, comme Theotecne prê- an. 369. tre de l'églife d'Antioche, & un évêque nommé philog. #11. Heron natif de Thebes d'Egypte. Tous deux pai- c. 13.

tre de l'églife d'Amioche, & un évêque nommé philide, via. Heron natif de Thebesd'Egypte. Tous deux paí. 6. 13. ferent volontairement à l'idolatrie, & tous deux fentirent la main de Dieu. Theotecae fut rongé des vers, perdit la veuie. 8 mourut en le mos-dant la langue. Heron tomba dans une maladie de Sex. v.c. 29. coruption, & abandonné de tout le monde, ex-prira publiquement dans la rué.

Le comte Julien ne porta pas loin la peine de XL. Son impieté. Il fut frappé d'une maladie, où le comte Ju-

fon-lien-

An. 362. fondement & les parties voisines & corromption.

Third. 1111.
c, 13.
c, 13.
du'on ne pouvoit l'épuiser. Il tenta toutes sors.

Sox. v. & tes de remedes. On tuoit des oiseaux recherchers, in a chez à grands frais, dont on appliquoit la graiffe 

Babyla.

for les parties malades, pour attirer les vers au
s. 5.9.462. depors mais ils & carchourt dans le fonds. & c

dehors mais ils se cachoient dans le fonds, &c rongeoient jusques à la chair vive. Cependant les excremens sortoient par la bouche, n'ayant plus leur cours ordinaire. Sa femme qui etoit Chrétiene & illustre pour sa pieté, lui disoit : Il faut louer le Sauveur J. C. de ce qu'il vous montre sa puissance par ce châtiment . vous n'auriez pas connu qui est celui que vous avez attaqué, s'il avoit usé de la patience ordinaire. Le comte Julien touché des discours de sa femme & de ses propres souffrances, pria l'empereur de rendre l'église aux Chrétiens, mais il ne le perfuada pas, & mourut en cet état. Le tresorier Felix fut aussi frappé de Dieu, & mourutsubitement un peu avant le comte Julien, jettant jour & nuit le sang par la bouche. Ces deux morts

XXIII.6. I.

XLI.

L'empe-

Renti the fang par la bouche. Ces deux morts parurent de mauvais augure au peuple idolâtre; & voyant dans les inderiptions publiques faires à l'honeur de l'empereur, ces trois mots latins Felix Julianus Auguffar: ils concluoient que l'empereur marqué par le dernier mot fuivroit bientôt les deux autres, & lui-même en étoit épouvanté. C'étoit au commencement de l'an 363.0ù il de fit conful pour la quatriéme fois, & avec

dieux à il se fit consul pour la quatr Antioche. lui Salluste prefet des Gaules.

Amm. Julien sétoit tendu odieux au peuple d'Antio-XXII. 6.14 che, à force de vouloir eftre populaire. Incon-Milipse, p. 108. 109. le theatre, se plaignant de la cherté des vivres: Liban-orse. les officiers de la ville lui montrerent clarement fondrs. p. 306. Sucr. que sa cour & les troupes qui le suivoient, S.R.V. e. 19. des

11.1 000

devoient plûtot faire encherir les denrées. Mais il étoit opiniatre, & ne demordoit point de ce An. 362. qu'il avoit entrepris. Il fixa donc le prix du bled à un fol d'or pour quinze boiffeaux; & commença le premier à faire porter au marché le bled, que l'on avoit aporté d'Egypte pour sa provision. Les principaux de la ville pour profiter de l'occasion, acheterent ce bled, & au lieu d'apporter le leur à Antioche, le vendirent à la campagne à plus haut prix: les marchands se retirerent: & en peu de temps la disette & la cherté fut plus grande que devant. L'Empereur irrité, fit venir dans son palais tous les officiers de ville, leur fit des reproches vehemens, & les mit en prison: mais incontinent aprés il les renvoya chacun chez eux. Ainsi il mit toute la ville contre lui: les riches qu'il avoit maltraitez, & le peuple qui soufroit la disette.

Comme ils étoient railleurs, ils se vengerent en se moquant de son exterieur affecté & de ses superstitions. Ils disoient que l'on pouvoit filer sa barbe & en faire des cordes: qu'il s'efforçoit d'élargir les épaules, & de marcher à grands pas pour imiter les heros d'Homere, malgré sa petite taille : que c'étoit un facrificateur & un victimaire plutôt qu'un prince. Enfin ils se plai Jnl. Milop. gnoient qu'il faisoit la guerre au Chi, c'est à p. 88, p. 95. dire à Christ; & ils regrettoient le Cappa, c'est à dire Constantius: marquant ces noms par les p. 101. premieres lettres. Ils faisoient ces railleries dans les maisons & dans les places publiques, & en composerent des chansons en vers anapestes.

Julien ne leur donnoit que trop de prife. Il 7nl Mijop. sacrifia une fois dans le temple de Jupiter. puis?. 70. dans celui de la Fortune, & dans celui de Cerés : Liban. paplusieurs fois à Daphné. A la feste des Syriens. negy. p. 243. il retourna au temple de Jupiter Philien, c'est

An. 362, à dire protecteur de l'amitié. La fefte qu'ils nommoient commune étant arrivée, il retourna au
temple de la fortune; & ayant laiffe paffer un
jour malheureux, il retourna faire des vœux
folemnels à jupiter Philien. Il ne prifoit pas
moins le titre de Pontife que celui d'Empereur.
Il faifoit tous les jours, ce que les autres faifoient tous les mois; il faluoit le lever & le coucher du foleil par le fang des vickimes: la nuit
il offroit encore des facrifices aux demons nocturnes. Ne pouvant aller au temple tous les jours,
caufé de les occupations, il faifoit un temple

Greg. Nos. 4 caute de ses occuparions, il fanoit un temple no. 4-p. 121. fifter aux facrifices, il les officit de fa main, allant & venant, fendant le bois, foulfant le feu de fa bouche: portant les victimes, prenant le

couteau pour les égorger, maniant leurs entrailles pour les confiderer; enforte qu'il en avoit in S. Babyl. les doigts enfanglantez. On voyoit accourir de 4-5.9.459. tous côtez à fa cour des magiciens, des devins

& des impoficurs de toutes fortes: le palais étoit rempli d'artifans des métiers les plus fordides , d'efclaves fugitifs, de miferables , qui aprés avoir été convaincus d'empoilonnemens & de malefices , avoient lagui long-temps dans les prifons ou dans le travail des mines. C'étoit tout d'un coup des hierophantes & des pontifes venerables. L'Empereur renvoyoit des gouverneurs de province & des magificats fains leur donner audience; & paroiffioit dans les rués au milleu d'une troupe d'hommes effemines, & de femmes profituées : fon cheval & se gardes marchoient loin derriere; & ces infames environnoient l'Empereur éclatant de rire, & teaant des dificours convenables à leurs mœurs. S. Chry-

ronnoient l'Empereur éclatant de rire, & tenant.

11.14. p. 469 des difcoursconvenables à leurs mœurs. S. Chryfostome qui rapostoit ceci vingt ansaprés, voyoit
bien qu'on auroit peine à le croire: mais il en
prend à témoin tous ses auditeurs. Au reste,
étoit

e'étoit le culte de Venus, de Cybele & des autres divinitez semblables, qui attiroit autour de An. 362. Julien tant de personnes infames: il ne souffroit la débauche dans les autres que par religion; car Amm. xxv. pour sa personne les Chrétiens ne l'en accusent Miso, p. 69. pas & les payens l'en justifient. Il est vrai qu'il fait affez entendre qu'il avoit quelque concubine, en disant qu'il couche seul la plûpart des nuits, car il n'avoit plus de femme: mais chez les payens ce n'étoît pas un reproche. Il mangeoit & dormoit trés-peu, passant la plus grande partie des nuits à étudier. Il faisoit profession d'une philosophie austere qui méprisoit les délices & le foin du corps: il blamoit les spectacles, & n'y

affistoit que pour la forme, autant que sa reli-

à son éloignement des plaisirs l'aversion qu'elle

gion & sa dignité l'y obligeoient; & comme 60.

Antioche étoit une ville delcieuse, il attribuoit

avoit pour lui.

Il tut extrêmement irrité de ses railleries. Car Misoposa philosophie ne l'avoit pas encore délivré des gonpassions: particulierement de la colere. En ren. Greg. Naz. dant la justice, il remplissoit le palais de ses cris, 4.9.121.A. comme s'il eût été la partie plûtôt que le juge. Quelquefois des gens de campagne l'ayant abor- Sot, 114. de en public pour lui faire quelque priere, cho-c. 17. qué de leur rusticité, il les maltraitoit à coups de poing & de pied, ensorte qu'ils s'estimoient heureux de sauver leur vie. D'abord il menaça la ville d'Antioche de toutes sortes de mauvais. traitemens: il dit qu'il n'y reviendroit plus, & qu'au retour de sa campagne, il établiroit sa residence à Tarse en Cilicie. Cependant il se contenta d'une vengeance plus philosophique, & publia contre la ville d'Antioche une fatyre fous le nom de Misopogon: qui veut dire en grec ennemi de la barbe. C'est une ironie perpetuelle, où faifant femblant de se railler lui-même &

An. 363. de convenir de se défauts, il se moque en effet du peuple d'Antioche, 8t lui reproche tous ses vices: mais ajoûtant beaucoup à la verité, Pagian. 66 comme dit Ammian lul-même., Il composa con 30a. n. 6, discours en 363. sept mois après son arrivée à

Antioche.

On ne peut nier que l'esprit n'y brille de tous côtez: mais la pluspart de ses railleries ne sont pas de nôtre goût, & en s'accusant d'estre mauvais plaisant, il disoit peut-estre plus vrai qu'il ne pensoit. D'abord il attaque sa barbe, & les petits animaux qui s'y promenent: puis sa les les, sa poitrine velue. Il passe à se tres mains sa-les, sa poitrine velue. Il passe à se vie dure, son éloignement des spectacles, ses veilles, sa son le diognement des spectacles, ses veilles, sa son il dit qu'il avoit plus de farceurs que de ci-toyens. Il leur reproche l'amour excessif de la liberté, jusques à ne vouloir obérin i aux loix y ni aux magistrats, ni aux dieux : enforte que

P. 88. liberté, jusques à ne vouloir obéir ni aux loix, 2/162-2-67 ni aux magistrats, ni aux dieux : ensorte que leur ville est pleine de gens qui ne les connoissent point; que ceux qui par complassance viennent

modestie. Au contraire il rend témoignage aux P. 71. Atheniens, comme étant de tous les hommes P. 74. les plus religieux envers les dieux, & les plus P. 89. 90. honestes aux étrangers. Il reproche à Antioche

les plus religieux envers les dieux, & les plus honestes aux étrangers. Il reproche à Antioche d'aimer ], C. & de le prendre pour Dieu tute-laire, au lieu de Jupiter, d'Apollon & de Calliope. Il se plaint que leurs vieilles seprostrement auprés des sepukres, & font des vœux pour être delivrées de lui: par où il marque le culte des martyrs. Vôtre peuple, dit-il, me hait, parce qu'il a membrisse l'atheissen, & qu'il me voit attaché à Mi religion de nos peres, les riches, parce que je les empêche de vendre trop cher: tous, à caus des dans furs & des tretses, non que j'en prive les autres, mais parce que je m'en que j'en prive les autres, mais parce que je m'en

aux temples avec lui, n'y gardent ni filence ni

AN. 362. P. 95.

soucie moins, que des grenouilles d'un marais. Et ensuite : Vous avez calomnié les villes voisines qui font sacrées, & servent les dieux avec moi, les accusant d'avoir composé ce que l'on a fait contre moi. Mais je sai qu'elles m'aiment plus que leurs propres enfans. Car elles ont rétabli les temples des dieux, & renversé tous les sepulcres des empies, si-tôt que j'en ay donné le fignal; & par grandeur d'ame, ils ont fait contre les ennemis des dieux, plus même que je ne voulois. Il se plaint de l'embrasement du temple de Daphné, dont il charge les Chrétiens, & ajoûte: Mais des avant cet incendie, j'ai crû que le dieu avoit abandonné ce temple : la ftatue me le fit savoir la premiere fois que j'y entray; & j'en prens à témoin le grand soleil contre les Sup. #. 15. incredules.

En haine des Chrétiens, Julien favorisa les Miracle au Juifs. Il leur remit des tributs que l'on avoitac-temple de coûtumé d'exiger d'eux, & en brûla les memoi- Jerusalem. res; il en rejetta la haine sur les Chrétiens do-Jul. epist. mestiques de Constantius. Il exhorta même leur 25. patriarche Jule, qu'il traite de frere trés-venerable, d'empêcher que leurs apôtres n'exigeaffent certains droits sur le peuple. Tout cela pour Sup. Hv. xt. les mettre plus en état d'offrir tranquillement ". 35. leurs prieres au Dieu auteur de l'univers, pour la prosperité de son regne : afin qu'à son retour de la guerre de Perse, il puisse habiter avec eux la fainte cité de Jerusalem qu'il desire depuis long temps de rebâtir, & y rendre gloire avec eux à l'Estre souverain. C'est la substance d'une lettre qu'il adressa à la communauté des Juifs.

Il leur avoit en effet promis de rétablir Jeru-Chrysoft. in falem. Car comme il aimoit les facrifices, ayant 20.6.9, 334assemblé leurs chefs, il leur demanda pourquoi ils n'en faisoient point, puis que leur loi l'or-

d'onnoit? Ils répondirent qu'ils n'en pouvoient faire qu'à Jerufalem, & il leur offirit de rebâtir leur temple, ce qu'ils accepterent avec grande joye, croyant avoir trouvé l'octaion favorable. Ref. 1. hilf- de leur rétabilifement. Mais Julien avoir encore

Ref. 1. blf. de leur vétabilitement. Mais Julien avoit encore 6.37.
Theodor une autre veuë, il vouloit dementir les propheties: tant celle de Daniel qui porte que la dé6.20. folation durera jusques à la fin, que celle de J. 6.
4.20. gu'il n'y demeureroit pas pierre sur pierre l. Il fit

6. 20. donc venir de toutes parts les plus excellens ou8. 22. viters , & donna l'intendance de ce grand ou9. Dan. 17. 27. viage à Alypius un de fes meilleurs amis: le
Matth.
22. viter , viage à Alypius un de fes meilleurs amis: le
Matth.
22. vier de d'épenile. Les Juifs accouroient de
d'émm.
22. vious parts à l'eursalem, insultoient aux Chrécoutes parts à l'eursalem, insultoient aux Chré-

XXIII.6.1. toutes parts à Jerufalem, infultoient aux Chré-Gres, Naz. tiens, & les menaçoient avec une infolence exer.4.9.111. trême: comme fi le temps étoit venu où leur royaume devoit être rétabli. Leurs femmes se dépotilloient de leurs ornemens les plus précieux, pour contribuer aux frais de l'ouvrage, y tra-

pour contribuer aux trais de l'ouvrage, y tra-Theed. 161d. vailloient de leurs mains, & portoient la terre dans les pans de leurs robes. On dit même qu'ils firent faire pour ce pieux travail de pics, des

Ref. ibid.

pelles & des corbeilles d'argent. S. Cyrille Evêsec. ibid.

que de Jerufalem, revenu de fon exil, voyoit
tranquillement tous ces preparatifs, fe confiant en la verité infaillible des propheties, &

fiant en la verité infaillible des propheties, & il asseura qu'on en alloit voir l'accomplissement.

Philoft. VII. En

En travall'ant aux fondemens une pierre du premier rang se déplaça, & découvrit l'ouver-ture d'une caverne creusée dans le roc. On y descendit un ouvrier attaché à une corde, & quand il fut dans la caverne, il sentit de l'eau jusques à mi jambe. Il porta les mains de tous côtez; & sur une coloimne qui s'élevoit un peu destits de l'eau, il trouva un livre enveloppé d'un linge trés sin: il le prit & sit signe qu'on le

le retirât. Tous ceux qui virent ce livre furent surpris qu'il n'eût point été gâté. Mais leur éton. An. 363. nement fut bien plus grand; particulierement des payens & des Juifs, quand l'ayant ouvert, ils y leurent d'abord en grandes lettres ces paroles : Au commencement étoit le verbe & le verbe étoit en Dieu, & le reste; car c'étoit l'évan-

gile de Saint lean tout entier.

Comme Alypius pressoit fortement l'ouvrage: Amm. étant aidé par le gouverneur de la province, des globes terribles de flammes fortant auprés des fondemens par des élancemens frequens rendirent le lieu inaccessible, ayant plusieurs fois brûle les ouvriers : ainsi cet élement s'obstinant à les repouffer, on abandonna l'entreprise. Ce sont les paroles d'Ammian Marcellin historien payen de même temps, autant ennemi des Chrétiens, qu'admirateur de Julien. Les auteurs Chrétiens Ambr. et. témoignent la même chose, & ajoûtent les cir- 40. n. 12. constances suivantes: Ce prodige arriva la nuit, Ruf. 1.6.38.
qui precedoit le jour auquel après avoir nettoyé 5007.

11. & prepare la place on devoit commencer l'ou-Sozom, v. vrage. Il furvint un grand tremblement de terre . c. alt. qui jetta au loin de tous cotez les pierres des fondemens, & renversa presque tous les bâtimens du lieu : entre-autres des galeries publiques où s'étoient logez quantité de Juifs destinez à ce travail; & tous ceux qui s'y trouverent en furent accablez, ou du moins estropiez. Des tour- Theoder. billons de vent emporterent tout d'un coup le sa. 111, 20. ble, la chaux & les autres materiaux, dont on avoit amassé des monceaux immenses. Le feu confuma même les martéaux, les cifeaux, les fies, & les autres outils que l'on avoit serrezdans un bâtiment enfoncé au bas du temple. Le jour venu, comme les Juifs étoient accourus pour voir le desordre de la nuit : il sortit de ce bêtiment un torrent de feu qui s'étendit par le

milieu de la place, & continus de courir ça & An. 363. là, aprésavoir brûlé & tué les Juifs qui s'y trouverent. Ce feu recommença pluficurs fois pendant toute la journée. La nuit fuivante, ils virtent tous fur leurs habits des croix lumineuses qu'ils ne pouvoient effacer, quelque moyen qu'ils employassent. Il parut aussi une croix de lumieré dans le ciel. Les Juifs ne haisserent pas de revenir au travail: pressex tant par leur inclination que par les ordres de l'Empereur; mais ils furent toûjours repousser par ce feu minaculeux. Nous ne connoissons point de miracle mieux attessé que celui-ci. Aussi plusseurs payens & plufieurs luiss en furent touchez, & reconnoisser.

XLIV.
Julien
marche
contre les
Perfes.
Thead. 111.

tême. Julien avoit fait pendant tout l'hyver les preparatifs de la guerre de Perse. Il avoit consulté tous les oracles, entre-autres ceux de Delphes, de Delos & de Dodone; & tous lui avoient promis la victoire. Il y en avoit un entre-autres: où tous les dieux ensemble l'assuroient qu'ils partoient ayant Mars à leur teste, pour lui preparer des trofées prés du fleuve, qui porte le nom d'une beste farouche, c'est à dire du Tigre. Toutesois les livres de la Sibylle qu'il avoit fait confulter à Rome, lui défendoient de fortir de ses terres; & il y eut un grand nombre de mauvais presages, qu'il méprisa contre les regles de sa religion, & qui continuerent pendant tout le voyage. Mais les philosophes qui le gouvernoient l'emporterent fur les devins. Plufieurs nations lui envoyerent offrir du fecours : il receut civilement leurs ambassadeurs, mais il refusa leurs offres: disant; qu'il n'étoit pas de la dignité de l'empire Romain, d'être soutenu par les étrangers, mais de les fecourir. Il rebuta plus rudement les Sarrafins, Car comme ils se plaignoient

fant la divinité de J. C. demanderent le bap-

de n'estre pas payez de leurs pensions. il dit: qu'un empereur belliqueux avoit du fer & non An. 362. pas de l'or. Ce qui les obligea de prendre parti pour les Perses. Il écrivit toutefois à Arsa-Sexom. VE. ce roi d'Armenie allié des Romains, lui man-6. 1. dant de se tenir prest à marcher au premier ordre. Dans la lettre il se vantoit excessivement comme grand capitaine & ami des dieux : blâmant au contraire Constantius son predecesseur de lâcheté & d'impieté, & comme il savoit qu'Arsace etoit Chrétien, il affectoit de blasfemer contre J C. dont le secours, disoit-il, ne vous servira de rien, si vous méprilez mes ordres. On faisoit par tout des vœux pour la prosperité de ses armes, & ce qu'il promettoit le plus à ses dieux, c'étoit d'exterminer les Chrétiens à son retour. Il se hâtoit de finir la guerre étrangere, pour n'avoir plus que cette affaire: se propoiant entre-autres choses de placer l'idole de Venus dans les églifes; & d'éle-0rof, 116. ver un amphiteatre à Jerusalem pour y exposer vii 6 30. aux bestes les évêques & les moines. Cependant sorre 1116. pour fournir aux frais de la guerre, il fit taxer . 13. tous ceux qui ne vouloient pas facrifier aux idoles; & l'exaction en fut rigoureuse.

Il vouoit surprendre les ennemis accoutumez 507. 111; à se mettre tard en campagne, & prevenir mê 6.21. me le bruit de sa marche. Il partit donc d'Antioche des le cinquiéme jour de Mars de l'an 363, & y laitila pour gouverneur un nommé Alexandre, homme turbulent & cruel: disant, qu'il ne meritoit pas ce gouvernement: mais qu'il ne meritoit pas ce gouvernement: mais qu'il ne meritoit un tel gouverneur. Une grande multi ful. 9, 27; tude de peuple le conduitoit, & la plus grande partie du senar vint jusques à Litarbe, distant de 50mm. Quinze lieués, lui souhatter un heureux voyage, xXIII. 6.1; & un retour glorieux. Il leur pala rudement, & leur dit qu'ils ne le verroient plus, & qu'il avoit resou de sanche propose de consenue de consenue de consenue se co

Tome IV.

na ordre que l'on preparât toutes choses: mais An. 363.il n'y revint que mort.

297.

En passant prés de Cyr, il vit une troupe de an. 363. p. peuple affemblée à l'entrée d'une caverne. Il demanda ce que c'étoit, & on lui dit que c'étoit la retraite d'un faint moine nommé Domitius, que le peuple venoit trouver en foule, pour recevoir fa benediction, & la guerison de diverses maladies. Julien lui envoya dire par un de ses referendaires: Si tu es entré dans cette caverne pour plaire à ton Dieu, ne cherche point à plaire aux hommes, mais demeure seul. Domitius répondit: Ayant consacré à Dieu mon corps & mon ame, je me fuis enfermé dans cette caverne depuis long-temps; mais je ne puis chasser le peuple qui vient avec foi. Alors Julien com-

Niceph. X. c. 9. Marty-manda de boucher la caverne, où le faint demeurol. 5. Jul. ra enfermé & finit ainfi fa vie. L'église l'ho-6 7. Aug. nore entre les martyrs. abi & Me-

Julien ayant passel'Eufrate, laissa Edesse à gauno'eg.

che sans y entrer, parce qu'elle étoit Chrétien-Theed. 111. c. 26. ne: mais il s'arrêta à Carres, & y facrifia à la Amm. lune qui y étoit particulierement adorée. Là il fit venir devant l'autel Procope son parent; & sans témoins il le revêtit de sa pourpre, avec ordre de prendre hardiment l'empire, s'il aprenoit qu'il fût mort en Perse. Etant sorti du temple, il en fit fermer & féeller les portes & y mit des gardes, afin que personne n'y entrât jusques à son retour. On l'ouvrit aprés sa mort. & on y trouva une femme penduë par les cheveux, les mains étendues, à qui on avoit ouvert le ventre, pour chercher dans son foye des signes de la victoire. Etant entré à Nisibe, il en fit ôter les Gennad. reliques de S. Jacques évêque de cette ville, que Constantius y avoit fait apporter, suivant l'or-

dre de son pere Constantin, & que les habitans

sutolog 12. I. Sup. XIII. n. 2.

> regardoient comme leur sauvegarde, Aussi attribue

buerent-ils à cette perte celle de leur ville, qui fut abandonnée aux Perses incontinent aprés la AN. 363.

mort de Julien.

Pendant ce voyage Julien écrivit fon grand XLV. ouvrage contre la religion Chrétiene, profitant Julien des nuits encore longues, & Libanius mettort tre la relicet ouvrage au dessus de ce que Porphyre avoit é-gion crit sur le même sujet. Il étoit divisé en sept li-Chrétiene vres , ou selon d'autres en trois ; & S. Cyrille d'A. Socr. 111. c. exandrie nous en a conservé une grande partie, 23. Hierere. qu'il a inferée à la réponse qu'il y fit depuis Il est ad Magn. vrai-semblable que Maxime & les autres philoso- Cyrill. praf. phes, qui accompagnoient Julien, avoient misin Jalian. la main à cet ouvrage; & qu'ils avoient recueilli?. 2. E. leurs plus fortes objections contre la religion Chrétiene, pour les faire valoir sous le nom de Pempereur. Aussi y trouve-t'on la piuspart de Sup. Ilucelles de Celfe, à qui Origene avoit si bien répon- vi 1. n. 16. du, & cellesqu'Eusebe avoit refutées dans la pre- n. 4. Ap. paration évangelique. L'ouvrage de Julien com- Cyril. te. 6. mençoit aînsi: Je crois qu'il est bon d'exposer à lev. 11. 21 tous les hommes les raisons qui m'ont persuadé; 39. que la secte des Galileens est une invention humaine, qu'elle n'a rien de divin; & qu'elle est composée malicieusement pour abuser de la partie credule & puerile de l'ame, en faisant croire comme veritez des fables prodigieuses. J'avertis Ilid. p. 413 d'abord les lecteurs, s'ils veulent répondre, de ne rien dire hors de la cause, mais d'agir comme en justice reglée, & de ne pretendre point recriminer, jusques à ce qu'ils se soient défendus fur mes premieres accusations. Ce qui lui faifoit prendre cette precaution, c'est qu'il savoit avec quelle force les Chrétiens avoient accoûtumé de relever les absurdités du paganisme.

Après cette preface, il entre en matiere. & Ibid. p. 421 dit qu'il veut premierement comparer les sentimens des Grees, touchant la divinité, avec ceux

E a

An. 363. Lib. V1. p. 202. P. 238.

pourquoi ils ont preferé la doctrine des Hebreux à celle des Grecs; & pourquoi ne s'en tenant pas à celle des Hebreux, ils ont suivi un chemin particulier; prenant le plus mauvais des uns & des autres: des Hebreux le mépris des dieux, des Grecs le mépris des ceremonies: c'est a dire des distinctions de viandes & des purifications. C'est en

Lib. VII. 231.

effet l'objection qu'il presse le plus dans la suite de l'ouvrage; & il reproche fouvent aux Chrétiens d'avoir rejetté la circoncision & les autres ceremonies de la loi Mosaique, pour lesquelles il temoigne une grande estime, parce qu'elles avoient du raport à celles des Egyptiens & des Pythagoriciens qu'il admiroit. Par la même raison, il leur reproche de ne point offrir de sacrifices d'animaux, qu'oiqu'ordonnez par la loi de

Lib. Ix. p. 305 314. Liv. x. p. 351.

P. 354.356. Dieu & pratiquez auparavant par les patriarches. 358.

Lib. VI. p.

1.91.

En cet ouvrage de Julien on peut remarquer quelques témoignages favorables à la foi catholique, d'autant plus forts qu'ils font moins sufpects. Aprés avoir relevé les grandes choies, qu'il pretend avoir été faites depuis plusieurs fiecles par ses dieux & par ses heros, il ajoûte: Il y a trois cens ans que Jesus est renommé pour avoir perfuadé quelques miracles, fans avoir rien fait digne de memoire pendant le temps qu'il a vêcu; fi ce n'est que l'on compte pour de grandes. actions, d'avoir gueri les boiteux & les aveugles, & conjuré les possedez dans les bourgades de Betfaïde & de Bethanie. Il reconnoît manifestement la verité de ces faits ; aprés quoi il importe peu qu'il les juge merveilleux ou mépritables moigne aussi que les Chrétiensadoroient le fils de Dieu: puis qu'il leur en fait un repro he; comme s'ils contre-venoient a la défente d'adorer un autre

Dieu que le Pere : quoiqu'il avoue, qu'ils ne conve-

Lib. v. p. Lib Ix. p.

262 B. Ibid. D.

400

noient pas d'adorer deux ou trois dieux. Ence même

me endroit il témoigne que les Chrétiens ne cesfoient point d'appeller Marie mere de Dieu Tried. An. 3632. portant pour a suite del'histoire. Il pretend que Lib. vi. ?. S. Jean l'évangeliste est le premier qui ait parlé clai-213. rement de la divinité de J. C. & s'explique ainfi : Lib. x. p. Vous estes si miserables, que vous ne vous en estes 327. pastenusà ce que les apôtres vous avoient enseigné; mais ceux qui ont fuivi l'ont encore pouffé à une plus grande impieté. Car ni Paul, ni Matthieu, ni Luc, ni Marc n'ont ofé dire que lesus fût Dieu: mais le bon homme Jean voyant que cette maladie avoit déja gagné une grande multitude en plutieurs villes de Grece & d'Italie, apprenant aush, comme je croi, que l'on reveroit, quoiqu'en cachette : les sepulcres de Pierre & de Paul:a osé l'avancer le premier; & ayant un peu parle de Jean-baptiste, il revient au verbe qu'il annonce, & dit: Le verbe a eté fait chair & a habité parmi nous. Julien reconnoît donc ici que S. Jean à enseigné clairement la divinité de J.C. & il le dit encore expressement ensuite. Il reconoît de plus, que dés le temps de S. Jean P. 333. on honoroit les fepulcres des autres apôtres, & il se plaint en plusieurs endroits de ce culte que les Chrétiens rendoient aux morts, c'est-à-dire aux

Ilreconoît de plus, que des le temps de S. Jean f. 333 on honoroit les lépuleres des autres apbres, & il de plaint en pluficurs endroits de ce culte que les Chrécines rendoient aux monts, c'eft-à-dire aux martyrs. Encore, dit-il, si vous nous aviez. Lib. v1. p. quitrez pour suivre les Hebreux, cela feroit plus 201, supportable: vous n'adorence qu'un Dieu, au lieu de pluneurs, & non pas un homme, ou plûtôt plusieurs miterables hommes. Et ailleurs parlant de l'adoration de J. C. Ce mal a commencé par Ub. x. p. Jean: mais qui pourroit affez détefter ce que vous 335 avez invente depuis, ajoutant plusfeurs nouveaux morts à cetancien mort; Vous avez tout rempil de sipulchres & de monumens: quoiqu'il ne foit dit nulle part chez vous, que l'on doi. 7 et frequenter les sepuires & s'y, prostemer. Il P. 339-

Ľ3

194.

AN. 363. noit des apôtres : pretendant que le culte des morts avoit pour but quelque opération magique; parce qu'en effet il étoit tel chez les payens. Enfin il demeure constant, que les Chrétiens rendoient. aux morts qu'ils estimoient saints, des honneurs. fi grands, qu'ils paroissoient aux payens une espece d'adoration. Iulien reproche aussi aux Chrétiens le culte de la croix Car en parlant de ce bouclier que les Romains nommoient Ancile, & qu'ils prétendoient avoir été envoyé du ciel à Lib. VI. p. Numa, il s'écrie: Aprés cela, miterables que vous estes, ayant chez vous cette arme celeste que le grand Jupiter ou Mars vôtre pere vous a envoyée, pour estre un gage réel de sa protection perpetuelle sur votre ville: au lieu de l'honorer & l'adorer, vous adorez le bois de la croix, & vous en representez l'image sur voire front & au devant de vos maisons. Doit on hair les plus fages d'entre vous, ou avoir pitié des plus simples, que vous avez conduits à cet abi-

> Ce qui choquoit le plus les payens dans le culte des martyrs & de leurs reliques; c'est qu'ils regardoient les corps morts & leurs tombeaux . comme des choses immondes & malheureuses. quoi qu'apartenant à une partie de leur religion, par laquelle ils honoroient les Manes & les dieux infernaux. C'est pourquoi il étoit de leurs maximes, de ne faire les funerailles que de nuit. Julien l'ordonna par une loi expresse cette même année 363, avant que de partir d'Antioche le douzieme Février. Il défend d'abord de toucher aux sepulcres, dont plusieurs ôtoient les ornemens pour enrichir leurs fales & leurs ga-

leries: car il pretend que la religion des Manes y est offensée. Il ajoûte comme un autre abus

me d'erreur, de quitter les dieux éternels pour yous attacher à ce mort des Juifs?

L. 5. God. Theod. de fepaler. viol. v. ibi. Gothofr.

dan-

dangereux, que l'on porte les morts en plein jour au milieu de la plus grande foule du peu-AN. 363. ple: ce qui souille, dit-il, les yeux par des regards malheureux. Car peut on bien commencer une journée par des funerailles? & comment pourra-t-on s'aprocher des dieux & des temples? La douleur aime le fecret, & il n'importe aux morts que leurs funerailles se fassent de jour ou de nuit: il faut donc les dérober à la veue du peuple, & que la douleur y paroisse plûtôt que la pompe & l'ostentation. Il estaisé de voir combien Antioche toute Chrétienne donnoit lieu à de tels reproches.

Outre les fragmens de l'ouvrage contre la re- XLVI. ligion Chrétienne, nous avons plusieurs discours Autres & plusieurs lettres de Julien, qui font voir le écrits de caractere de son esprit & de sa philosophie. Une sa Philosodes plus longues lettres est adressée à un nom-phie. mé Serapion, en lui envoyant un cent de figues Epif. 24feches de Damas. La moitié de la lettre est une louange des figues. par tous les lieux communs de la retorique, avec des autoritez d'Aristophane, d'Herodote, d'Homere, d'Hippocrate, d'Aristote & de Theophraste: l'autre partie est la louange du nombre centenaire, par ses proprietez arithmetiques & par les exemples des poëtes. La plupart de ses lettres commencent par quelque citation ou quelque fable: celles qui s'adressent à des sophistes sont pleines de louanges outrées, & d'un empressement qui marque plus de legereté que d'affection: tous ses ouvrages ne respirent que la vanité, la pedenterie & la fuperflition. J'ai parlé du Misopogon. Il y a deux discours à la louange de Constantius, où les flatteries sont autant prodiguées qu'en aucun autre panegyrique, la conduite de Julien en a fait voir la fincerité; & il se dédit asses lui-me- Liban. orat. me dans la grande lettre aux Atheniens , qui est 10. p. 238.

l'apo- B.

E 4.

Liban. orat. 10 \$ 100. Orat. 6. **p.** 36. Oras. 7.

l'apologie de sa revolte. Il y a un panegyrique An. 363. du soleil, & un de la mere des dieux, remplis des vains mysteres de sa theologie payenne. Ce dernier discours fut composé en une nuit; & en deux jours, il en écivit un contre un Cynique relâché, qui vouloit vivre commodement . & osoit blâmer Diogene. Il y en a un contre un autre Cynique nommé Hermogene, qui avoit parlé devant lui avec peu de ref. ect des dieux & de la fable. Enfin son chef-d'œuvre le discours des Cesars, est une satyre des empereurs precedens, particulierement de Constantin.

Quant à la philosophie, Julien étoit passionné

pour tout ce qui en portoit le nom, comme font voir ses discours sur les Cyniques : mais il Miforog. p. 80. 82.

failoit particulierement profession d'estre Platonicien. Il avoit eu pour pedagogue un eunuque nommé Mardonius, Scythe de nation, qui l'avoit élevé depuis l'âge de fept ans, & lui avoit inspiré une grande estime de Platon & d'Aristo. te, l'accoûtumant déslors au mépris des plaisirs, à la frugalité & à la gravité philosophique. Il x111. n. 16. eut ensuite pour maîtres, Maxime & Priscus, disciples d'Edesius, qui avoit succedé à Iamblique le plus fameux de ceux qui avoient recüeilli la tradition de Plotin & de Porphyre. Or Plotin, comme j'ay marqué, en son temps faisoit profession de suivre principalement la doctrine de Platon; mais il y joignoit celle de Pythagore & les mysteres des anciens Egyptiens: ensorte que cette philosophie étoit melée d'une theologie superstitieuse & fabuleuse, qui venoit au secours de l'idolatrie chancelante. On la peut voir expliquée au long dans le traité d'Iamblique, qui fert de réponse aux puissantes objections que Por-

phyre lui-même avoit propofées contre la religion payenne qu'il professoit, dans sa lettre à

Anebo Egyptien.

Sup. liv. VII. n. 59.

P. 93.

P. 78.

Sup. liv.

Enviap. in L.mbl.

Ang. X. civit. c. 11.

Iam-

TOP

Iamblique dans ce traité suppose, sans le prouver, qu'il y a quatre sortes d'esprits: les An. 363. dieux, les demons, les heros & les ames. Il di-myster. ftingue deux fortes de demons, les uns bons, sed. Le les autres mauvais; & reconnoît des anges, des arcanges, des princes du monde & des puissances qui gouvernent la matiere : tout cela femble estre compris sous le genre des demons. Il suppole que tous ces differens esprits apparoissent sed. 23 aux hommes, & donne les marques pour les distinguer. Il suppose encore qu'il y a une divination furnaturelle, par les oracles, les augures. & les autres moyens que l'idolatrie autoritoit , sea. 3. dont il rend des raisons de convenance asses in-c. 315 genieuses. Mais il pretend bien distinguer les operations religieuses que les Grecs nommoient v. Ang. E. theourgia, d'avec les operations magiques qu'ilscivit. nommoient goëtia, & qu'ils attribuoient à l'arte. q. des hommes, & aux impostures des mauvais de sea, s. mons. Iamblique explique de même les facrifices, & prouve contre Porphyre qu'ils ne servent point de pâture aux demons. Il supposeque chaque homme a fon demon particulier : mais il ne sea. 9. convient pas qu'il foit attiré par l'influence de la nativité, comme pretendoient les faiseurs d'horoscopes : au reste il tient l'astrologie pour une science trés-certaine. Enfin cet ouvrage d'Iamblique confiste à rendre de belles raisons des chofes qui ne font point.

C'est la doctrine que Julien avoit aprise si avidement & si serieusement embrassée: la legereté de son esprit & sa curiosité lui avoient fait admirer les discours pompeux de ces philosophes, leurs rêveries & leurs prestiges : car ils pretendoient avoir commerce avec les dieux & faire des prodiges: comme on void par Eunapius auteur payen du même temps, disciple de Chry- Aug V. fanthe, qui nous a laissé leurs vies. L'ambition tivit, s. 21.

avoit fait defirer à Julien de connoître l'avenir. AN. 363. Son élevation au dessus de ses esperances lui parut une preuve solide de la verité des predictions & de la protection des dieux. & voilà ce qui lui donna un tel mépris du Christianisme. Sa pre-

Fragm. **2**. 529. vention alloit jusques à attribuer à la seduction des mauvais demons ce qui paroissoit manifestement au dessus de l'humanité : comme la constance des martyrs & l'austerité des moines. De Carres il y avoit deux chemins pour en-

TLVII. Mort de Julien. Amm.

trer sur les terres des Perses; l'un à gauche par l'Adiabene en passant le Tigre, l'autre à droit Exist. 6. 3. par l'Affyrie en repassant l'Eufrate. Julien avoit fait preparer des vivres fur les deux routes; & aprés avoir fait une fausse marche vers le Tigre. il tourna à droit, vint sur l'Eufrate, où arriva fa flotte composée de mille bâtimens chargez de soutes sortes de munitions de guerre & de bouche. Cette marche fut troublée par plusieurs ac-

Think to 5.

cidens, que les devins jugeoient finistres, suivant les regles de leur art; & soûtenoient que l'empereur ne devoit point passer outre; mais les philosophes, dont l'autorité étoit souveraine auprés de Julien, rendoient des raisons naturelles de ces accidens: ou s'ils convenoient que ce fussent des prodiges, ils leur donnoient, par un tour d'esprit, des explications favorables. Julien étant entré dans l'Affyrie prit quelques places; & eut quelque avantage dans un combat contre un parti des Perses. En action de gra-

\$,2.6.6.6.ces, il voulut facrifier à Mars dix taureaux: mais neuf tomberent d'eux-mêmes avant que d'être presentés à l'autel, le dixiéme rompit ses liens, & ayant été ramené à peine & immole, ses entrailles donnerent de triftes presages. Julien en fut si indigné, que prenant Jupiter à témoin il protesta de ne sacrifier jamais à Mars. S'étant a-

vancé jusques à la grande ville de Ctesiphonte,

il la trouva si forte, qu'il n'osa en former le siege, & se contenta de faire le dégât dans le païs. Ce fut là qu'il fit deux fautes considerables, la Sec. 111. premiere de refuser la paix, que le Roi de Perse Liben. er. lui offroit à des conditions avantageules; la se fan. p. 3224 conde de brûler sa flotte. Il se fioit aux predi- 301. ctions du philosophe Maxime, & s'imaginoit égaler ou même surpasser la gloire d'Alexandre le grand: dont il croyoit que l'ame avoit passe dans son corps. Car la metempsicose étoit un des principaux dogmes de sa philosophie. A la persuasion de quelques transfuges, il quitta les bords du fleuve pleins de défilez, où les partis des Perses le fatiguoient, pour prendre le plus court par le milieu du pais. Ainsi sa flotte lui devenoit inutile & pouvoit servir aux ennemis; outre qu'il faloit vingt mille hommes pour la conduiqu'il faloit vingt mille nommes pour la conduit Aug. v. re. Il la fit donc brûler, contre l'avis de tout le dvis. 6. 214 monde; & continua sa marche par des pais naturellement fertiles : mais où les Perses ayant mis eux-mêmes le feu, consumerent les grains & les fourages, ensorte que les Romains furent bien-tôt reduits à une extrême disette. On ne xx111, 3 voyoit point paroître Procope & Sebastien, à qui xxIV. 7. Iulien avoit laisse une partie de ses troupes vers le Tigre avec ordre de le rejoindre : mais ils s'étoient brouillez enfemble. Arfaceroi d'Armenie. qui devoit se rendre avec eux dans l'Assyrie, ne venoit point non plus, n'osant lui même dégarnir son pais. Tout cela décourageoit l'armée de Julien, & les ennemis la fatiguoient continuellement.

La nuit de devant le vingt fixiéme de Juin, dem. Extécomme Julien écrivoit dans fa tente à l'imitation (. à. de Jules Cefar, il vit ce même genie de l'empire qui lui avoit aparu, quand il fut proclamé empereur à Paris. Mais cette feconde fois il lui parut Sup. fie. Plus pâle, la telte & la corne d'abondance cou- XIV. 3-34.

E 6

verte de son manteau, sortant tristement entre An. 363. les tapisseries. Il en fut étonné, comme il avoua à ses amis, & se levant de son lit qui étoit par terre, il offrit quelques libations pour appaifer les dieux; & vit en l'air de ces feux qui semblent quelquefois tomber du ciel. Etant saisi d'horreur, & craignant une menace de Mars, à l'heure même & avantle jour, il fit venir les haruspices Toscans, qui lui défendirent de rien entreprendre ce jour là: lui montrant dans les livres de Tarquitius, au titre des choses divines: que quand on avoit vû un brandon celefte, on ne devoit point combattre. Julien ne vou ut ni les croire ni differer même de quelques heures,

c. 3. Liban. or. fun.p. 303.

mais il marcha fi tôt que le jour fut venu. Pendant cette marche, les Perses attaquerent d'abord l'arriere-garde des Romains. Julien qui s'étoit avance sans armes pour découvrir le pais. étant averti de cette attaque y courut, prenant seulement à la hâte un écu : sans mettre sa cuirasse, ou par oubli, ou à cause de la chaleur qui étoit extrême. Mais aussi-tôt un autre avis le rappella à l'avant-garde. Les Perses y furent repouffez, & comme ils tournoient le dos, Julien se mit à crier en levant les bras, pour exciter les siens a les poursuivre, quoi que ses gardes l'avertissent de se retirer. Alors un dard pouffé par un cavalier du côté des Perfes lui éfleura le bras, & perçant les côtes, lui entra bien avant dans le foye. Il s'efforça de retirer le dard jusques à se couper les doigts, & tomba sur son cheval. On l'emporta promptement : les medecins, & sur tout son fidelle Oribase employerent tout leur art. Aprés le premier appareil se sentant un peu soulagé, il demanda ses armes &

Philoft. VII. 4. 15.

fon cheval pour retourner au combat : maiscomme il perdoit son sang & ses forces, il s'arreta. Ayant demandé le nom du lieu où il étoit tombé , il aprit qu'il se nommoit Phrygie: & se ' souvenant d'une certaine prediction, il se tint An. 363. pour mort. Il parla magnifiquement à ceux qui étoient autour de lui, témoignant qu'il étoit content de mourir ; & disant que c'étoit une chose indigne de pleurer un prince, qui alloit estre réûni au ciel & aux astres. Il s'entretint quelque temps de la noblesse des ames avec les philosophes Maxime & Priscus, & mourut ainsi au milieu de la nuit le fixiéme des calendes de Juillet, c'est à dire le vingt-sixième de Juin de cette annee 363. âgé de trente & un an, huit Pagian. mois & vingt jours, puis qu'il étoit né le fixié 363.n. s. me de Novembre l'an 331. Il avoit regné un an, huit mois & vingt-trois jours, depuis la mort de

Constantius.

J'ai raporté la mort de Julien, suivant le re- 50x. VI.C.12. cit d'Ammian Marcellin qui étoit present, & de Lib. or. fun. Libanius contemporain & payen comme lui, qui toutefois s'efforce de détourner fur les Chrétiens le soupçon de cette mort. S. Gregoire de Orat. 4. Nazianze dit qu'elle étoit differemment racon-P. 116. 117. tée, tant par les presens que par les absens. Les uns disoient qu'il avoit été tué par un de ses propres foldats, & les Perses le reprocherent depuis aux Romains: d'autres par un boufon de Amm xxv. l'armée des Perses , d'autres par un Sarrasin. S. c. 6. p. 431. Gregoire ajoûte, que Julien étant blessé fut porté sur le bord du fleuve, & qu'il voulut se jetter dedans, afin de se dérober aux yeux des hommes, & passer pour un dieu comme Romulus & quelques autres: mais qu'un de ses eunuques le retint & découvrit son dessein. Theodoret ajoûte: On dit qu'étant blessé il emplit aussi-tôt ur. biff. sa main de son sang & le jetta en l'air, disant: 6.25"

Tu as vaincu, Galiléen. Sozoméne raporte la VI. c. 2. même circonstance, mais comme un discours de P. 519. B. peu de personnes. D'autres disoient qu'il avoit

découvrirent cette mort en divers lieux. Un of-

jetté son sang contre le soleil, lui reprochant de An. 363. favoriser les Perses. On raconte aussi plusieurs visions celestes, qui

XLVIII. Revelations de la mort de Tulien.

ficier de Julien allant le trouver en Perse, faute d'autre logement coucha dans une églife, qu'il Sor. vi. c. 2. trouva fur le grand chemin. La nuit il vit une grande assemblée d'apôtres & de prophetes, qui déploroient les maux que l'empereur faisoit à l'église, & déliberoient des moyens de l'en délivrer. Aprés qu'ils se furent entretenus longtemps, deux d'entre-eux se leverent, exhortant les autres à prendre courage; & quitterent promptement la compagnie, comme pour aller détruire l'empire de Julien. L'officier craignant l'évenement de cette vision interrompit son voyage, & coucha encore au même lieu. La nuit suivan. te il vit la même assemblée; & tout d'un coup les deux qui étoient partis, revinrent comme de loin. dire aux autres que Julien avoit été tué. Le même jour Didyme l'aveugle, celebre docteur de l'église d'Alexandrie, étant chez lui trés-affligé de l'égarement de l'empereur & de l'opression des églises, passa la journée en jeune & en prieres, & ne voulut pas même prendre de nourriture. Lors que la nuit fut venuë, il s'endormit dans une chaire, où il étoit affis, & crut voir des chevaux blancs courir en l'air, montez par des gens qui crioient: Dites à Didyme: Aujourd'hui à sept heures Julien a été tué: Leve toi donc, mange, & l'envoye dire à l'évêque Athanase. Didyme marqua l'heure, le jour, la semaine & le mois; & la revelation se trouva veritable. Car la septiéme heure de la nuit, est; selon nous une heure aprés minuit, qui est celle où

Iulien mourut. Pallade dit avoit apris cette histoire de la propre bouche de Didyme. S. Julien Sabas fameux solitaire de l'Ofroëne Philoth c. 2. p. 779. C.

dont

dont le monastere étoit à plus de vingt journées du camp de l'empereur, eut aussi revelation de AN. 363. fa mo:t. Il savoit les menaces qu'il avoit faites contre l'églife; & il y avoit dix jours qu'il étoit en prieres, lors que ses disciples lui virent tout d'un coup retenir ses larmes, prendre un visage serein, & témoigner même de la joye contreson ordinaire; car il avoit toûjours un air trifte & penitent. Ils lui en demanderent la cause, & il leur dit: Le fanglier furieux & immonde qui ravageoit la vigne du Seigneur est étendu mort. Ils chanterent des cantiques d'actions de graces; & quand la nouvelle fut venuë, ils connurent que l'empereur étoit mort le même jour, & à la même heure que le S. vieillard l'avoit connu. On Theed. 111. même heure que le s. viellatu 12 voit continu. b'fl. 23. met au nombre des prédictions de cette mort b'fl. 23. un mot ingenieux d'un grammairien Chrétien d'Antioche, qui étant distingué par son savoir étoit familier avec le fophiste Libanius. Celuici pour se moquer de sa religion, lui demandoit un jour : Que fait maintenant le fils du charpentier? Il fait un cercueil, répondit le grammairien.

Le même jour que Julien mourut, c'est à dire Jovien em-le matin du vingt-septiéme de Juin 363. les pereur. principaux officiers de l'armée s'affemblerent Amm. xxv. pour le choix d'un empereur, pressez par la ne- 6. cessité de se retirer d'entre les ennemis, qui les Theed. 14. environnoient de toutes parts. On choisit Jo- Grey. Nag. environnoient de toutes parts. vien le premier des domestiques, c'est à dire des gardes de l'empereur: fils du comte Varonien. homme illustre & d'un grand merite. Quoique Jovien ne fût ni general d'armée ni du premier rang aprés les generaux, il ne laissoit pas d'estre fort connu par fa bonne mine & fon grand courage. Il évoit si grand que l'on chercha long. Amm. EXV. temps un habillement imperial qui lui pût convenir, fans en pouvoir trouver. Il étoit gros à pro-

portion, ce qui le faifoit marcher un peu pefarra.

An. 363 ment, quoiqu'il n'eût que trente-deux ans. La
joie éclatoit fur fon vilage; il railloit volontiers
avec ceux qui l'approchent: il étoit bon & bierafaifant. Il avoit donne des preuvsede fon courage
en plufieurs occasions de guerre: & particuliere.

5.6.7. 111, Comme je fuis Chrétien , je ne puis commander 
6. 22. à ceux qui ont fervi fous Julien, & qui flont infectés 
de feserreurs: une telle armée denuée du fecours 
de Dieu ne peut manquer d'êtreen proie aux ennemis. Les foldats s'écrierent tout d'une voix : Ne 
craignez rien , Seigneur , vous commanderez à 
des Chrétiens : les plus vieux d'entre nous ontété 
instruits par Constantin, lesautres par Constantius; 
celui qui vient de mourir a trop peu regné pour affermir l'erreur , même en ceux qu'il a féduits.

Theod. IV. 2. Amm. XXV.

Jovien réjoui de cette réponse, ne songea plus. qu'à sauver l'armée & la tirer du pais ennemi. Aprés quelques jours de marche, pendant laquelle les Romains se défendaient vaillamment, le roi de Perse envoya leur offrir la paix; & Jovien l'accepta pour trente ans, quoiqu'à des conditions desavantageuses. Mais l'armée manquoit de vivres, & alloit perir infailliblement: en forte que les payens même regarderent cet offre. de paix, comme l'effet d'une protection particuliere de Dieu. Les Romains abandonnerent cinq provinces sur le Tigre, avec les villes de Nisibe & de Singare, dont on fit sortir les habitans. Ceux de Nisibe offroient de se défendre euxmêmes: mais Jovien voulut observer la foi du traité; ce que les historiens payens lui reprochent

in fine Amm.

comme une foiblesse, & un pretexte pour couvri la peur qu'il avoit de Procope; & l'évene-An. 363. ment fit voir que cette crainte n'eût pas éte sans

fondement.

Procope étoit parent de Julien, & comman-Funerailles doit une partie de les troupes; & ce fut lus que de Juliena Jovien chargea de conduire fon corps à Tarie Amm. en cilicie, où il avoit choisi sa sepulture. Il fut xx111.c. 2. enterré prés de la ville vis-à-vis de Maximin & xxv.c. 6. Daia, le dernier des persecuteurs, ensorte qu'il Philos, VIII. n'y avoit que le grand chemin entre les deux fe-c. 1. pul res: ce qui neanmoins se fit sins dessein, Greg. Naz. Les funerailles de Julien furent celebrées à la ma-orat. 4: P. niere des payens: mais avec peu de ceremonie: 120. A. Ils le mirent au nombre des dieux, & lui consacrerent un temple auprés de son sepulcre. Plu- Lib. oratsieurs villes mirent son image au rang de leurs 10. p. 130. idoles; lui rendant les mêmes honneurs & lui 331. adressant des prieres Un de ceux qui apporte-Id. or. 9. p. rent la nouvelle de sa mort, pensa estre lapidé: 259. A. comme profesant un blasfême contre un Dieu immortel. C'est Libanius qui le raporte: car il fit deux discours sur la mort de Julien: le pre- Orat. 9. & mier n'est qu'une courte déclamation, pour déplorer cet accident si funeste à la philosophie & à l'idolatrie: l'autre est une longue oraison fune- P. 327. B. bre composée à loisir, & prononcée environ dixhuit mois aprés.

Autant que les payens furent affligez de la mort de Julien , autant les Chrétiens en turent réjouis. Sur quoi un payen dit agreablement : Com- Hier. in ment les Chrétiens peuvent-ils dire que leur Habac. Dieu est patient? rien n'est plus promt & plus 111.14. furieux que sa colere: il n'a pû en differer un moment l'effet. A Antioche ce ne fut que festins Theed. 111. & réjoüissances. La joie n'éclatoit pas seulement alt. dans les églifes & les oratoires des martyrs; le peuple s'écrioit dans les theâtres: Où sont tes

AN. 363. lbid.c. 27.

oracles Maxime infensé? Dieu a vaincu & son Christ. Mais la memoire de Julien devint plus execrable, quand on trouva dans fon palais à Antioche même, des coffres pleins de testes, & des

puits remplis de corps humains.

LI. Discours de S. Gregoire contre Ju-Orat. 3. p. 52. 53.

P. 76.

Dans cette joye publique, S. Gregoire de Nazianze composa deux discours pour consoler les de Nazianze affligez, & soûtenir les foibles, scandalisez de la prosperité des méchans. Il y dépeint Julien de toutes ses couleurs; & pour montrer combien étoit insensé le dessein d'abolir le Christianisme, il en releve les avantages. La force de la prédication, qui n'étant que folie en apparen-

ce a vaincu les sages, & s'est étendue par toute la terre; le courage des martyrs qui ont souffert comme s'ils n'avoient point eu de corps.

P. 77. D. Eux, ajoûte-t'il, dont on celebre les festes, qui chassent les démons, qui guerissent les maladies, qui apparoissent & qui prédisent l'avenir : dont les corps ont autant de pouvoir que leurs faintes ames, foit qu'on les touche ou qu'on les honore: dont les moindres goutes de sang, les moindres marques de leurs souffrances ont autant de

pouvoir que leurs corps. Il releve ensuite les P. 77. D. vertus des folitaires, qu'il oppose à celles des philosophes, des guerriers & des autres grands hommes de l'antiquité profane : & il montre combien ces saints sont au dessus par le courage, la fermeté, le mépris des richesses, des plaitirs,

P. 79. B. de la vie même. Enfin à ce petit nombre qui s'étoit distingué chez les payens par la doctrine & la vertu, il oppose les milliers innombrables de Chrétiens de tout sexe, & de toute condition par toute la terre habitable, qui pratiquoient des choies femblables, & encore plus merveilleuses. Non seulement, dit-il, des gens de basse naissance, accoûtumez au travail & à la frugalité: mais des plus riches & des plus nobles, qui

pour imiter J. C. embrassent des souffrances qui An. 363. leur sont nouvelles; & qui pratiquent ces vertus fans discourir, mettant leur morale non dans les paroles, mais dans les effets.

Pour montrer encore l'extravagance de cette entreprise de Julien, il ajoûte: Il ne voyoit pas. ce grand politique, que les persecutions prece- P. 80. dentes ne pouvoient exciter de grands troubles; parce que peu de gens connoissoient la verité, & que nôtre doctrine n'avoit pas encore tout son éclat. Maintenant qu'elle s'est étendue & qu'elle a pris le dessus: vouloir changer la religion Chrétienne, ce n'étoit rien moins entreprendre que d'ébranler la puissance Romaine, & mettre en peril tout l'empire. Ce que S. Gregoire dit ici du petit nombre des Chrétiens sous les perfecutions precedentes, se doit entendre par comparaison du prodigieux accroissement, qui arri-Va durant la paix sous Constantin & Constantius: car au refte, Tertullien faisoit bien voir Apolog. t. 37 dés fon temps, que le nombre des Chrétiens étoit trés grand en foi, & trés-capable de relifter aux persecuteurs, s'ils n'eussent été retenus par les faintes maximes de l'évangile.

S. Gregoire releve l'injustice de la persecution P. 95. de Julien, en montrant la modération des Chrétiens dans leur prosperité. Avons-nous, dit-il, jamais traité les vôtres, comme vous nous avez fi fouvent traitez ? Quelle liberté vous avonsnous ôtée? contre qui avons-nous excite les peuples ou les magistrats? de qui avons-nous mis la vic en peril? qui avons-nous exclus des charges & des honneurs deus au merite? Il montre ensuite l'absurdité du dessein qu'avoit Julien de copier les pratiques du Christianisme. Nos Maximes, dit-il, nous conviennent tellement, qu'il est impossible à d'autres de les imiter: parce P. 102. qu'elles ne se sont pas tant établies par l'industrie

des hommes, que par la puissance divine & par An. 363. le temps qui les a fortifiées. Ensuite, supofant l'execution réelle du dessein de Julien: Qu'il y ait, dit-il, un theâtre magnifique : que les herauts appeilent le peuple, qu'il s'aflemble, que ceux qui prefident foient les plus contiderables par l'âge, la vertu, la naissance, la sagesse mondaine Ils seront ornez de pourpre, de couronnes: car les payens font grand cas des marques de dignité, & de ce qui aiftingue du vulgaire. Voudront ils encore en ce point s'ab iffer jusques à nous imiter. & mettre la grandeur dans les mœurs, plûtôt que dans l'exter eur? Car nous faisons peu d'état de ce qui frappe les yeux : nôtre grande application est à former l'homme interieur, & à porter le peuple que nous instruifons aux choses spirituelles. Ceci semble montrer que les évêques & les prêtres ne portoient pas encore d'ornemens confiderables, & que l'appareil des assemblées eccletiastiques étoit fort simple.

S. Gregoire continuë: Que ferez vous enfuite? vous ierez paroitre des interpretes des rolecles divins, vous ouvrirez des livres de theologie & de morale. Quelslivres, de quels auteurs? Il iera beau de faire chanter la theogonite d'Hefiode, les guerres des Titans & des Geants avec leurs noms terribles. Enfuite, il fait paroitre

P. 103. C. Orphée & Homere, parcourant les fables les plus infames a les pus abfurdes. Il montre l'impertinence des allegories, par lefquelles on s'efforçoit de les expliquer. Car, dittil, s'il y a chez eux une autre theologie; qu'on nous la montre à nad, afin que nous les combattions. Mais pounquoi preienter au peuple à il grands frais, des objets impires & Lendaeux, dans les temples & fur les aucels? S'ils ditent que ce l'out des inventions des poèces, pour attier le peudes inventions des poèces, pour attier le peudes au company de la compa

ple par la fiable & par la mulique : pourquoi rendent-ils de fi grands honneurs à ces poètes, qui
deshonorent leurs dieux , au lieu de les punir
comme des impies? Nous avons aufii une doétrine cachée: mais ce qui paroît n'a rien dindecent , & ce que l'on cache eft merveilleux ;
c'eft un beau corps, dont l'habit n'eft pas méprifable. Poun vos fables, leur fens cache eft incroyable. & l'écorce pernicieuse. Aprés la doétrine des payens , il attaque leur morale; &
montre que leurs fablessenverient les plus grands
principes : comme l'union entre les hommes,
fondement de la focieté civile, le respect pour
les parens, le mépris des richesses, la chaîteté
& la fobrieté: puis il oppose la perfection de
la morale Chrétienne.

Dans le second discours contre Julien . S. Gregoire marque les reproches ordinaires des payens contre les Chrétiens en ces termes: Voilà cep. 122. D. que nous disons nous autres pauvres Galiléens adorateurs du crucifié, disciples des pescheurs & des ignorans. Nous qui chantons ailis avec p. 123. D. de vieilles femmes, consumez par de longs jeunes & demi morts de faim: passant la nuit en des veilles inutiles. Et entuite: Nous n'avions autres armes, autre muraille, autre défense que l'esperance en Dieu: étant entierement destituez de tout secours humain, montrant que les seules armes des Chrétiens persecutez sont les prieres. Il conclut par deux avis importans qu'il don-p. 128. D. ne aux fidelles Le premier de profiter du châtiment, & ne pas oublier la tempette dans le temps du calme. Temoignons nôtre jose, dit il, song, 129. C. par la propreté du corps, la magnificence des habits, les festi s & les excez de bouche, dont vous savez les suites encore plus honteuses. N'ornons pas de fleurs nos places publiques, ou les vestibules de nos maisons; n'y allumons pas des

lampes, & ne les deshonorons pas par le son des An. 363. flûtes, & nos tables en y répandant des parfums. C'est ainsi que les payens celebrent leurs nouvelles lunes: mais ce n'est pas ainsi que nous devons honorer Dieu. C'est par la pureté de l'ame, par la joie interieure, la lumiere des faintes penlées, l'onction mystique, la table spirituelle.

1.130.191. L'autre avis qu'il donne aux fidelles, est de ne pas se prévaloir du temps pour se vanger des payens, mais de les vaincre par leur douceur. Que celui, dit-il, qui est le plus animé contreeux les reserve au jugement de Dieu. Ne songeons ny à faire confisquer leurs biens, ni à les traîner devant les tribunaux pour estre bannis ou foiiettez; ni en un mot à leur rien attirer de ce qu'ils nous ont fait fouffrir. Rendons-les, s'il est possible, plus humains par nôtre exemple. Si quelqu'un des vôtres a souffert : vôtre fils, vôtre pere, vôtre parent, vôtre ami; laissez-lui la recompense entiere de ses soufrances. Contentons-. nous de voir le peuple crier publiquement contre nos perfecuteurs, dans les places & les theatres, & eux-mêmes reconnoître enfin que leurs

2. 132, D. dieux les ont trompez. Telle est la vengeance que S. Gregoire de Nazianze propose aux Chrétiens. Quoique dans ces deux discours, il n'épargne pas Julien, on ne peut le foupçonner de lui rien imposer, quand on les compare avec ce qu'ont dit de lui les payens & ses admirateurs,

Ann. xxv. comme Libanius & Ammian Marcellin: mais il y avoit en ce prince un tel mélange de bon-Aurel, Vict. nes & de mauvaises qualitez, qu'il étoit facide Caf. le de le louer & de le blamer fans alterer la ve-

rité. LII.

L'Empereur Jovien perfuadé que l'impleté de Iovien rend son predecesseur avoit attiré les malheurs de l'emla paix à l'Eglise. pire, écrivit sans differer aux gouverneurs des Sozom. VI. provinces, que l'on s'affemblat dans les églifes. Alors

Alors on cessa de voir couler le sang des victi- An. 363. mes que Julien prodiguoit: on ferma tous les Secr. 111. temples des idoles, les payens se cachoient: les c. 24. philosophes quittoient le manteau nommé en grec Tribonion, & en latin Pallium, qui étoit la marque de leur profession; & reprenoient l'habit commun. On void par les medailles de Jovien qu'il remit la croix au labarum. Il rendit les immunitez aux églises, au clergé, aux veuves & aux vierges; & tout ce que Constantin & ses enfans avoient ordonné en faveur de la religion, & qui avoit été révoqué par Julien. Jo-Sozem. vt. vien retablit en particulier la distribution de bled , c. 3. que Constantin avoit donnée aux églises: mais 6. 4 à cause de la disette qui couroit alors, il n'en rétablit que le tiers; avec promesse de rendre le tout, quand la famine seroit cessée. Il fit aussi Soz. VI. une loi qu'il adressa à Second prefet du pretoire. 3. 1. 2. d'Orient, portant peine de mort contre ceux rap, vel qui oseroient enlever les vierges facrées, ou matr. tit, même les solliciter au mariage: car sous Julien, 25.116, 1x. plusieurs en avoient épousé par force ou par sé-1. 5. Con. duction.

Si-tôt que Jovien fut rentré sur les terres de l'em- Theod. 17. pire, il fit une loi, par laquelle il rappelloit les Evê. hift. 6. 2. ques bannis, foit par Julien, foit par Constantius; & ordonnoit que les églises seroient renduës à ceux qui avoient conservé la foi de Nicée dans sa pureté. Et comme il connoissoit S. Athanase pour Greg. Nazi le principal defenseur de la foi, il le pria par une 07.21.9.1940 lettre de lui écrire exactement ce quel'on devoit croire. S. Athanase n'avoit pas attendu son ordre pour sortir de sa retraite: mais si-tôt qu'il eut apris la mort de Julien par la revelation de Didyme, il parut au milieu de son peuple qui en fut agreablement surpris; & rentra dans ses fonctions ordinaires.

Ayant receu la lettre de l'Empereur, il assembla Lettre de

bla les évêques les plus savans, & lui fit réponse au nom de tous les évêques d'Egypte S' Athanafe Thebaïde & de Libye. Ils lui declarent que l'on à Jovien. Theodor. 1v. doit uniquement s'attacher à la foi de Nicée, & 6. 2. 3. ap. ajoûtent : Sachez , Empereur cheri de Dieu , Ath. to. 1. que c'est la doctrine qui a été prêchée de tout p. 241. p. 246. D.

temps, & dont les églises particulieres conviennent Celles d'Espagne, de Bretagne, des Gaules: celles de toute l'Italie & de la Campanie: de Dalmatie, de Mysie, de Macedoine, & de toute la Grece: toutes celles d'Afrique, de Sardaigne, de Chypre, de Crete: de Pamphylie, de Lycie, d'Haurie: celles de toute l'Egypte & de la Libye: du Pont, de la Cappadore & des pais voifins celles d'Orient, excepte quelque peu qui suivent l'opinion d'Arius. Nous connoissons par les effets la foi de toutes ces églises, & nous en avons des lettres. Or le petit nombre de ceux qui s'opposent à cette foi, ne peut

a. 13.

Sap. liv. x1. former un préjugé contre le monde entier Lnfuite le Symbole de Nicée est inseré dans la lettre tout au long: & elle continuë: Il fa t, feigneur, s'en tenir à cette foi, comme divine & apostolique, sans y rien changer par des ratsonnemens probables: comme ont fait les Ariens: en difant, que le fils de Dieu est tiré du néant; qu'il y avoit un temps où il n'étoit pas, qu'il est creé & sujet au changement. Le concile de Nicée ne dit pas simplement que le Fils est semblable au Pere, ou temblable à Dieu, mais qu'i. est de Dieu & vrai Dieu. Il dit qu'ilest consubstantiel, c'est à dire, un fils veritable né d'un pere veritable Les Peres n'ont pas separé le S Esprit comme étranger du père & du fils: mais ils l'ont glorifié avec le pere & le fils, parce que la sainte Trinité n'a qu'une même, divinité. Voilà le témoigna e autentique que

Greg. Naz. S. Athanase rendit alors à la verite. L'Emer. 21. p. 594. D. percur pereur ne se contenta as de cette lettre; mais An. 363; voulant voir S. Athanase, & s'entretenir avec lui, An. 363; il lui manda de le venir trouver à Antioche, où 68, m. 10. il s'étoit artée au retour de Perse & S. Atha-Sex. v1.65; nase s'y rendit volontiers, par le conseil de les

Les heretiques de leur côté ne demeurerent pas en repos. Les évêques de tous les differens equelle partis fe prelierent d'aller au devant de l'empe-des Demireur, si-tôt qu'ils seurent qu'il revenoit de Pertie. Ariens, Chacun el peroit de l'artirer à sa créance: mais il 35. étoit déclaré de tout temps pour la foi du confubitantiel. Les Macedoniens ou demi-Ariens furent les premiers qui lui envoyerent une requeste, pour obtenir les égiliés à la place des Annoméens. Cette requeste fut présente au nom de Baille d'Ancyre, Silvain de Tarle, Sophrone de Pompetopolis, Palinique de Zenes ou Zenopolis en Lycie, Leconce de vomanes, Gal-

noponis en Lycie. Leonce de c'omanes, qualitirate de Clau itopolis & Theophile de Cafabales en Clière. Il sé umandoient aufli que ce qui \$5x.vi.n. \$4
avoi été fait à Rimini & 2 séeucie fuolifiat, &
que ce qui avoit été fait au contraire par brigue
& par violence fût caffé: ou que les chofés demeurant en l'état où elles étoient avant ces conciles, il fût perm's aux évêques de tous les partis des affembler entre eux comme ils voudroient,
fans communiquer avec les autres. L'empereur \$6x, viii
Jovien ayant receu cette requelte, il n'y fi point, 23;
de réponte, & se contenta de dire: Je hai les
disputes, j'aime & j'honore ceux qui concourent à l'union. Cette parole étant venué aux
orelles des autres, arrêta leur empressement.

voient son autorité montrerent als s clairement qu'ils inclinoient toûjours à complaire aux mattres. Car voyant que l'empereur qui éroit à Antioche honoroit S. Melece, ils entrerent en con-

Tome IV. E ferer

ference avec lui, & aprouverent le confubstan-An. 363. tiel dans un concile qui se tint en ce tems-là. A ce concile d'Antioche, affisterent vingt-sept LV.

évêques de différentes provinces, dont les prin-Concile d'Antioche. cipaux étoient S. Melece , S. Eusebe de Samosate , Tite de Bostre, Pelage de Laodicée, Irenion de Gaze, Acace de Celarée: Athanase d'Ancyre y envoya deux prestres : quelques autres évêques en uscrent de même. Pelage & Athanase avoient été faits évêques au concile de C. P. en 360 par les soins d'Acace de Cesarée: mais ils furent de-

puis de dignes défenseurs de la verité. Le refultat de ce concile fut une lettre synodale adres-Sup. liv. X1V. n. 23 fée à l'empereur Jovien, pour confirmer la foi Ap. Soci111. de Nicée, comme avoit fait le concile d'Ale-

xandrie; mais le mot de consubstantiel n'y est 6. 25. pas expliqué si nettement. Voicy comme en parle le concile d'Antioche: Le fils a été engendré de la substance du pere, & il est semblable au pere en substance. Non que l'on imagine aucune passion dans la generation inesfable, ou que l'on employe le nom de substance, selon l'usage de la langue greque: mais pour renverser ce que l'impie Arius avoit osé dire que J. C. étoit tiré du neant: & que les Anoméens disent

encoreavec plus d'infolence. Le symbole de Nicée est aussiraporté tout au long dans cette lettre. Quoique son exposition de foi soitcatholique: Hier. Chr. toute-fois elle fut blâmée par ceux du parti opan. 363. posé à Melece de la communion de Paulin, comme favorifant les demi-Ariens & les Macedoniens;

& nous avons encore un petit écrit, qui tend à Ap. Athan. la detruire sous ce titre: Resutation de l'hypo-10.1.p. 572 crifie de Melece & d'Eusebe de Samosate qui ont de mauvais sentimens sur le consubstantiel. Le pretexte d'accuser cette exposition est qu'elle employe le mot de semblable en substance, comme une explication du consubitantiel, &c

qu'elle

qu'elle ne dit rien de la divinité du S. Esprit. Ce qui est certain, est qu'une partie de ceux qui An. 363. communiquoient avec S. Melece & avec fon concile tenoient le S. Esprit creature, quoiqu'ils Epiph. han'eussent point d'erreur touchant le fils. Pour ref. 73. 8. Acace de Cefarée, fa conduite precedente donne 34. grand fujet de douter, qu'il crût fincerement le confubstantiel, & il y en pouvoit avoir quelques' autres dans la même dissimulation. On accusoit aussi Paulin d'Antioche des erreurs de Sabellius & d'Apollinaire; & pour s'en justifier auprés de S. Athanase, il lui donna, tandis qu'il étoit à Antioche, une confession de foi suivant la for-Epiph. hares. mule que S. Athanase lui avoit écrite de sa main , 77 · n. 20. conforme à la definition du concile d'Alexandrie 21. de l'année precedente 362. En voicy les termes: Moi Paulin évêque, je croi, comme j'ai apris, un Pere subsistant parfait, & un Fils subsistant parfait, & le S Efprit subsistant parfait. C'est pourquoi je croi l'explication écrite cy-dessus, de trois hypostases & d'une hypostase ou substance. Car on doit croire & confesser la Trinité & une seule divinité. Quant à l'incarna tion du verbe. je croi, comme il est écrit cydessus, que le verbe a été fait chair , selon S. Jean : non qu'il ait foufert du changement, comme di-Sent les impies: mais il s'est fait homme pour nous, engendré de la fainte Vierge & du S. Efprit. Car le Sauveur n'avoit pas un corps fans ame, sans sentiment, ou sans entendement, puis qu'il s'est fait homme pour nous. C'est pourquoi j'anathematise ceux qui rejettent la foi de Nicée, & qui ne confessent pas que le fils est de la substance du pere & consubstantiel: j'anathematise austi ceux qui disent, que le S. Esprit est une creature faite par le fils. l'anathematise encore Sabellius & Photin & toutes les herefies. Telle fut la confession de foi que Paulin donna à S. Athanase

F 2

écrite

Les purs Ariens cependant étoient divisez en-

écrite de fa main. S. Athanase vouloit aussi en-An. 363. trer dans la communion de S. Melece: mais par Bafil. ep. 321.p. 100.le mauvais conseil de quelques uns, il remit cette réunion à un autre temps.

LVL, Division en- tre eux. Eusoïus n'avoit fait aucune diligence. tre les Ariens. Philost VIII. C. 2 Sup. n. 35

pour executer le decret de son concile d'Antioche, pour la justification d'Aëtius : c'est pourquoi Aëtius & Eunomius se mirent à la teste du parti, & ordonnerent des évêques pour plusieurs églises, même pour C. P. où ils étoient, & où plusieurs se separotent d'Eudoxe & des chefs des autres sectes, pour se joindre à eux. Eudoxe ayant ainsi perdu toute esperance de réunion, devint leur ennemi irreconciliable"; & appuya un nommé Theodofe, qui se separa des Euroméens avec quelques autres, & se declara contre l'ordination d'Actius. Mais Euzoius d'Antioche n'approuva pas le procedé d'Eudoxe de C. P. Telle étoit la division des Ariens.

Ceux d'Alexandrie firent encore alors un ef-

LVII. Inftances des Ariens cortre S. Athanefe. Alla as Ath. to. 2. 9. 27. Sozom. VI. 6. 5.

fort contre S. Athanafe. Lucius leur chef & quelques-autres étant venus à Antioche, se prefenterent devant l'empereur Jovien, comme il fortoit par la porte Romaine, pour aller au champ des exercices, & lui dirent: Nous prions vôtre puissance & vôtre pieté de nous écouter. L'empereur dit : Qui estes vous ? Ils répondirent ; Nous sommes Chrétiens , Seigneur . D'où & de quelle ville? dit l'empereur. Ils répondirent; d'Alexandrie. Que voulez-vous? dit il. Nous vous supplions de nous donner un évêque. L'empereur dit : J'ai deja commandé qu'Athanase, que vous aviez auparavant, reprît le siege. Les Ariens dirent: Seigneur, il y a pusseurs années qu'il a été accufé & banni Un foldat animé de zele, dit: Je vous, fupplie, Seigneur, examinez vous même qui ils font, & d'où ils viennent.

Ce font des productions de Cappadoce, des — refres du malheureux George, qui ont defolé An. 363. Alexandrie & tout le monde. L'empereur ayant oil ces paroles, piqua fon cheval & pafla outre, Les Ariens revinrent une autre fois, & dirent: Nousavons des accufations & des preuves contre Athanaie. Il y a dix ans & même vingt, qu'il a éte banni par Conflantin & Conflantius d'eternelle memoire, & par le trés-aimé de Dieu, le trés-philoíophe & trés-heureux Julien. L'empereur l'ovien, dir; Les acculations de dix & de

vingt ans sont effacées. Ne me parlez point d'Athanale: je sai pourquoi il a été accuse, & comment il a été banni.

Les Ariens revinrent une troifiéme fois à la charge, & dirent: Nous avons encore quelques-autres accusations contre Athanate L'empereur dit : On ne peut connoître qui a raiton dans la foule & la confution des voix; chomiffez deux pertonnes d'entre vous, & deux autres d'entre le peuple Car je ne puis repondre à chacun de vous en particulier. Ceux d'entre le peuple dirent : Ce iont les restes de l'impie George qui a desolé nôtre province. Les Ariens dirent : De grace qui vous voudrez, hormis Athanase. L'empereur dit: Je vous ay dit, que ce qui regarde Athanase est déja reglé. Et entrant en colere, il dit à ses gardes en latin: F.ri., feri, c'est-à dire, Frappe, frappe. Les Ariens airent: De grace, ii vous envoyez Athanaie, nôtre ville est perduë: personne ne s'assemble avec lui. L'empereur repondit; Cependant je m'en luis informé curieusement, & je fai qu'il a de bons fentimens, qu'il est orthodoxe, & qu'il enseigne une bonne doctrine. Il est vrai. dirent les Ariens, qu'il dit bien de bouche, mais il a de mauvais fentimens dans l'ame;

L'empereur dit : Il suffit que vous lui rendez témoignage qu'il dit bien & qu'il enseigne bien.

S'il pense mal, il en rendra compre à Dieu. Nous autres hommes, nous entendons les paroles; c'est Dieu qui connoît le cœur. Les Ariens dirent: Commandez que nous puissons nous assembler. Et qui vous en empeche? réponditil. Ils dirent: Seigneur, ils nous appelle heretiques & dogmatilles. L'empereur répondit; C'est son devoir & de ceux qui enseignent bien. Les Ariens dirent: Seigneur, nous ne le pouvoins supporter: il nous a ôté les terres des églifes. L'empereur dit: C'est donc pour vos interests que vous estes venus ici, & non pas pour la foi. Puis il ajoûta: Retirez vous & vivez en paix. Et ensuite: Alez à l'église; vous avez demain une assemblée, aprés laquelle chacum sous

'Un avocat cynique dit à l'empereur : Seigneur , à l'occasion de l'évêque Athanase, le tresorier m'a ôte mes maifons. L'empereur dit : Si le treforier a pris tes maisons, qu'a de commun cela avec Athanase Un autre avocat nommé Petalas dit : J'ay une accufation contre Athanafe. L'empereur dit: Et toi qui es payen, qu'as-tude commun avec les Chretiens? Quelques-uns du peuple d'Antioche prirent Lucius, & le prefenterent à l'empereur, en difant. De grace, Seigneur, regardez quel homme ils ont voulu faire évêque. Apparemment son exterieur n'étoit pas avantageux. Lucius toutefois se presenta encore à l'empereur à la porte de ion palais, & le pria de l'écouter. L'empereur s'arrêta, & dit : Dismoi Lucius, comment es tu venu ici, par mer ou par terre? Par mer, dit Lucius. L'empereur dit: Je te le dis Lucius: Que le Dieu du monde & le foleil & la lune punissent ceux qui sont venus avec

crira ce qu'il croit. Il y a ici des évêques. Athanate même y est: ceux qui ne sont pas instruits dans la foi l'apprendront de lui. Vous avez demain & aprés demain, cav je vais au champ. toi, de ne t'avoir pas jetté dans la mer; que le An. 363, vaiifeau n'ait jamais un vent favorable, & que dans la tempefie îi ne trouve point de port. Les Ariens par le moyen d'Euzoius, avoient prié Probatius & les autres eunques du palais de les recommander. Mais l'empereur le fachant, fit châtier severement les eunuques, & dit: Si quelqu'un veut folliciter contre les Chrétiens, qu'il foit ainsi traité. L'empereur fort faitsait su, vi.c. 5. de la conversation de S. Athansse le renvoya en Egypte gouverner les égistes, & demeura rempir d'une haute estime de sa capacité & de sa vertu.

On peut rapporter à ce temps de paix, la vifite que fit S. Athanase dans les églises de la hau- S. Athanase te Thebaïde. En remontant le Nil, il arriva par de S. Pacobateau jusques à Tabenne, où étoit le monastere me. de S. Pacome. Ce faint avoit un grand respect & une grande affection pour S. Athanase, connoissant la fainteté de sa vie, les grandes persecutions qu'il avoit souffertes pour la foi, sa charité envers tout le monde, & particulierement envers les moines. Il se pressa donc d'aller avec tous les siens au devant du S. archevêque, & ils le receurent avec grande joie, chantant des hymnes & des pseaumes. Mais S. Pacome le tint caché dans la foule des moines sans ie presenter à lui, parce qu'il savoit qu'Aprion évêque de Tentyre qui étoit dans son voitinage, avoit souvent parlé de lui à S. Athanase, comme d'un homme admirable & d'un vrai serviteur de Dieu. le priant de l'élever au facerdoce. S. Pacome avoit alors un grand nombre de disciples, qu'il avoit receus suivant l'ordre exprés de Dieu réiteré jusques à trois fois par le ministere des anges; & il les conduisoit selon la regle, qu'il avoit Sap. lev x. receuë du ciel écrite fur une table. En voici les n. 8. vita S. principaux articles. Il étoit permis à chacun de Pach. c. 22.

man

An. 363 m

manger & de jeûner felon fes forces; & on me furoit le travail à proportion. Ils logeoient trois à trois en differentes cellules mais la cuifine & le refectoir étoient communs. Leur habit étoit une tun que nommee lebitone. Elle étoit de lin fans manches, mais avec un capuce; ils portoient une ceinture, & dessus la tunique une peau de chevre blanche, nommée en Grec melotes qui couvroit les epaules; ils gardoient l'une & l'autre en mangeant & en dormant: mais venant à la communion ils ôtoient la melote & la ceinture. ne gardant que la tunique. Pendant le repas ils se couvroient la tête de jeurs capuces, pour ne se point voir les uns les autres. & observoient le filence. Les hostes ne mangeoient point avec la communauté. Les novices étoient troisans sans étudier les choies de plus grande perfection, se contentant de travailler en simplicité. Tout le monastere étoit divisé en vingt quatre troupes, dont chacune portoit le nom d'une des lettres de l'elphabet grec : avec un raport secret aux mœurs de ceux qui la composoient. Les plus fimples, par exemple, étoient rangez fous l'iota, dont la figure est I; les plus difficiles a conduire fous le Xi, dont l'figure est E afin que l'abbé pût aisement s'informer de l'état de chacun dans une ti grande multitude, en interrogeant les it perieurs par ce langage mysterieux. qui n'etoit connu que des plus ipiritueis. l'ange qui paroit a S. Pacome, lui or ionna de · faire douze o aitons le jour, douze le foir & douze la nuit I trouvoit que c'étoit peu, mais l'ange lui répondit : On ordonne ce que les plus foi-bles , euvent accomplir sans peine : les parfaits n'ont pas beloin de cette loi, car ils ne cessent point de prier dans leurs cellules.

S. Pacome commença donc à recevoir tous seux qui s'adressoient à lui pour faire penitence:

mais il ne les admettoit a la compagnie des moines, qu'aprés une longue epreuve. Il leur mon- An. 363, troit l'exemple, gardant plus d'austerité, qu'ique chargé du foin de tout le monaftere. Il fervoit à table, il travailloit au jardin, il répondoit à ceux qui frappoient à la porte, il affittoit les malades jour & nuit. Ses trois premiers disci- 6- 23ples furent Pfenthessus, Suris & Opsis. Les 6. 24. plus distinguez ensuite furent Pecuse. Corneille, Paul, un autre Pacome & Jean. Il chargea des soins du monastere ceux qui en étoient apables. Aux jours de testes ils appelloient les prêtres des villages voifins, pour celebrer chez eux les SS. mysteres. Car S. Pacome ne souffroit point que les moines tussent élevez à la clericature: disant qu'il leur étoit plus avantageux de retrancher toute occasion de vanité & de jalousie entre eux. Il ne laissoit pas de recevoir à la vie monastique, ceux qui avoient auparavant été ordonnez par les évêques & de se servir de leur ministere. Il les recevoit avec respect, quoiqu'ils fusient soupçonnez d'estre tombez dans quelque faute . laissant aux évêques à les juger.

Dans le grand nombre de ceux qui se rangeoient 6 25 fous sa conduite, il y avoit des vieillards, des enfans, des personnes de toutes sortes. Aussi les conduifoit-il differemment, suivant leurs forces & leurs dispositions naturelles. Les uns travailloient pour gagner de quoi vivre, les autres ser voient la communauté: ils ne mangeoient pas tous en même temps; mais chacun felon fon travail & fa devotion: feulement il les exhortoit tous à l'obéissance, comme au chemin le plus court pour la perfection. Il établit pour le soulager, des superieurs particuliers, sur chaque maifon & fur chaque tribu qui toutes ensemble composoient plusieurs milliers de moines. Sí quelqu'un de ces superieurs particuliers étoit ab-

fent, il supléoit à son défaut, comme serviteur An. 363. de tous: & vifitoit foigneusement ces monafteres.

Vovant dans fon voifinage de pauvres gens oc-6. 26. cupez à nourrir du bé ail, & privez de la parti-

cipation des facremens & de la lecture des faintes écritures : il prit la resolution , de concert avec S. Aprion évêque de Tentyre, de faire bâtir une église dans leur bourg, qui étoit presque desert. Et comme il n'y avoit point encore de lecteurs ni d'autres clercs ordonnez pour celebrer Poffice dans cette nouvelle église, il y alloit avec fes moines à l'heure des affemblées ecclefiastiques, & lifoit l'écriture fainte : fans rougir à fon âge de cette fonction, l'une des moindres de l'églife. Il lifoit avec une attention & une devotion, qui le faisoit paroître aux yeux du peuple, plutôt un ange qu'un homme. Il en attira ainsi pluneurs à la foi Chrétienne. Car il avoit un grand zele pour

\*27.44. la conversion des payens. Son aversion pour les heretiques n'étoit pas moindre: particulierement pour Origene qu'il regardoit comme tel, à caule des erreurs que l'on avoit puifées dans ses écrits. C'est l'état où le trouvoit S. Pacome, quand S.

Athanase v fita la Thebaïde.

La fœur de S. Pacome ayant appris les metveilles de sa vie, vint à son monastere pour le voir. Il lui fit dire par le portier : Ma sœur voussavez maintenant que je suis en vie & en santé: allez en paix, & ne vous affligez pas, de ce que jé ne vous vois point des yeux du corps: fi vous voulez suivre ma maniere de vie, pensez-y bien; & fi je vois que ce soit une resolution ferme, je vous ferai bâtir un logement, où vous pourrez demeurer avec bien-seance; & je ne doute point que par vôtre exemple, le Seigneur n'en attiré d'autres. La fœur ayant oui ces paroles, pleura amerement; & touchée de componction, elle le refo-

7.1 X. Monastere de la fœur de S. Pacome. s. 28.

resolut à servir Dieu. S. Pacome lui fit bâtir par fes freres un monattere éloigné du fien, le Nil An. 363. entre deux; & en peu de temps elle devint la mere d'une grande multitude de religieuses. S: Pacome chargea un S. vieillard nomme Pierre, de visiter de temps en temps ces servantes de Dieu, les instruire & les consoler par ses exhortations. Il leur donna une regle, & forma entierement leur vie sur celle de ses moines. Si quelqu'un des freres avoit dans le monastere des filles une sour ou une parente, qu'il voulût voir : on envoyoit avec lui un des anciens des plus éprouvez. D'abord il s'adreffoit a la superieure: & en sa prefence, & de quelques autres anciennes, le moine voyoit sa parente en toute modestie, sans donner ni recevoir aucun present. Si les filles avoient besoin des moines, pour bâtir ou pour quelque travail: on choisifioit pour les conduire, des hommes d'une vertu bien éprouvée: ils travailloient avec la crainte de Dieu, & revenoient au monastere à l'heure du repas, se gardant bien de boire ni manger chez elles. Quand une religieuse étoit morte, les autres preparoient tout ce qui étoit necessaire pour sa sepulture, & la portoient fur le bord du fleuve, qui separoit les deux monasteres, chantant des pleaumes selon la coûtume. Alors les moines passoient avec des rameaux de palmes & d'oliviers; & en chantant ils la portoient de l'autre côté, & l'enterroient avec joie dans leurs sepulcres.

S. Pacome eut auffi le don des miracles. Une LX. femme de la ville de Tentyre, étoit depuis long Miracles de temps affligée d'une perte de sang. Ayant apris : 34 quelle étoit la vertu de S. Pacome, elle s'adressaau confesseur Denis prestre & économe de l'église de Tentyre, ami particulier du faint; & le pria de le faire venir comme pour quelque affaire necessaire. S. Pacome étant venu à l'église, fit

fa priere, puis falita Denis, & s'assit auprés de An. 363 lui. Pendant qu'ils s'entretenoient, la femme vint par derriere, & poussée d'une grande soi, mais tremblant de respect, elle toucha le capuce qui lui couvroit la tête. & aussit tot elle struguerie. Elle se prosterna sur le visage, rendit graces à Dieu, & ayant reccu la benediction du prestre Denis, elle retourna chez elle. Un homme ayant veu S. Pacome à la porte du monastere, accourut de loin se jetter à ses pieds, le priant de dé-

a 36, livrer sa fille du demon qui la tourmentoit. Il le laissa à la porte, & étant entré, lui fit dire par le portier: Nous n'avons pas coûtume de parler aux femmes, mais si vous avez quelque habit de vôtre fille envoyez le moi, je le benirai. & vous le renvoyeray : me confiant en J. C. qu'elle tera délivree. On lui aporta donc une tunique de la fille, mais il la regarda d'un ceil fevere, & dit: Cet habit n'est pas à elle Le pere affuroit que si; & S. Pacome ajoûta: Je sai bien qu'il est à elle; mais elle avoit consacré à Dieu sa virginité, & nel'a pas gardée: c'est pourquoi j'ai dit que ce n'étoit pas la son habit. Qu'elle vous promette en la presence de Dieu de vivre desormais en continence, & J.C. la guerira. Le pere affligé examina sa fille, qui lui confessa sa faute, & lui promit avec ferment de n'y plus retomber. Alors S. Pacome pria pour elle. & lui envoya de l'huile qu'il avoit benite, si-tôt qu'elle en cut été ointe elle fut guerie.

7. Un autre homme ayant un fils possiede, vint trouver S. Pa one qui lui donna un pain beni, lui recommandant soigneusement d'en faire totijours prendre un peu au possed avant ses repas. Le pere lui en donna; mais le demon ne lui permit pas d'en goûter: & ayant devant lui d'autre pain, il en emplit ses mains, & commença d'en manger. Le pere rompit le paiu beni en

pc-

petits morceaux qu'il cacha dans des dattes, dont il avoit ôté les noyaux, & ne donna autre chose An. 363, à manger à son fils que ces dattes: mais le posfedé les ouvrit, jetta les morceaux de pain, & ne touchant pas même aux dattes, il ne vouloit rien manger. Le pere le laissa plusieurs jours sans nourriture. Enfin pressé de la faim, il prit du pain beni: s'endormit aussi-tôt. & fut délivié du demon. S. Pacome guerit plusieurs autres malades: mais quand Dieu n'exauçoit pas ses prieres, il ne s'en affligeoit pas: perfuadé que souvent il nous fait plus de grace de nous refuser ce que nous lui demandons que de nous l'accorder.

Varus évêque de Panos écrivit a faint Paco- 6 39me, le priant de venir fonder des monasteres auprés de sa ville. Il lui accorda sa demande. & vilita en passant tous les monaiteres qui étoient fous sa conduite. Quand il fut arrive à Panos avec ses moines, l'éveque le receut avec un tresgrand respect, fit une grande feite a sa venue, & lui donna des places pour bâtir les monaiteres. Le S. homme y travailla avec joie; mais comme on faitoit un mur de clôture, quelques méchans venoient la nuit abbattre ce que l'on avoit bâti le jour. Le 5. vieillard exhortoit les disciples à le souffrir avec patience; mais Dieu en fit justice: & ces mechans s'étant assemblez pour continuer leur crime furent brûlez par un ange & consumez, ensorte qu'ils ne parurent pars, Le bâtiment étant achevé, S. Pacome y laissa des moines, à qui il donna pour superieur Samuel, homme d'une humeur gaie & d'une grande trugalité. Et parce que ces monafteres étoient prés de la ville, il y demeura long-tems lui-même, jusques à ce que ce nouvel établissement fût bien affermi.

Il avoit le don de prophetie, & Dieu lui re- . 45 vela entre autres choses quel seroit l'état de ses

monasteres aprés sa mort. Qu'ils s'étendroient An. 363. extrêmement, & que quelques-uns des moines conserveroient la pieté & l'abstinence; mais que plusieurs tomberoient dans le relâchement & se perdroient. Que ce mal arriveroit principalement par la negligence des Superieurs, qui manquant de confiance en Dieu, & cherchant à plaire à la multitude ; semeroient la discorde & n'auroient plus que l'habit des moines. Que les pires s'étant une fois emparez du gouvernement; il le formeroit des jalousies & des querelles: on aspireroit aux charges avec ambition, & le choix ne se feroit plus par le merite, mais par l'ancienneté: les bons n'auroient plus la liberté de parler, & se tenant en filence & en repos. feroient encore persecutez. S. Pacome extrêmement affligé de cette revelation, fut confolé par une vition celefte où Jesus-Christ même lui apparut au milieu des Anges.

LIVRE

## LIVRE XVI.

1. M Ort de Jovien. Valentinien & Valens Em-Auxence. 111. Ecrit de S. Hilaire. 1V. Concile de Lampsaque. V Revolte de Procepe & sa mort. VI Valens Soutient les Ariens. VII. Députation des Orientaux en Occident. VIII. Mort de Libere. Damase l'ape, Schisme d'Ursin. IX. Concile de Tyane. X. Commencement de la persecution de Valens. X1. Voyages de S. Hilarion & fa mort. XII. Concile de Laodicee. XIII. Renouvellement de la persecution. XIV.S. Basile refifte à Valens. XV. Mort de fainte Emilie, de S. Cefaire & de fainte Gorgonie. XVI. Réunion des moines de Nazianze. XVII. S. Basile évêque de Cesarée. XVIII. Sa conduite. XIX. Il travaille à reiinir les catholiques. XX. Concile de Rome & d'Illyrie. XXI. Lettre de S. Athanase aux Afriquains. XXII. Lettre à Epictete. XXIII. Autres lettres de S. Athanafe. XXIV. Diferetion de S. Bajile calomniée. XXV. Concile d'Antioche XXVI. Persecution à Antioche. XXVII.S. Aphrante XXVIII.S. Julien Sabas. XXIX. Massacre des Magiciens. XXX. Ordination de S. Martin. XXXI. Ses travanx pour la foi. XXXII. Perfectsion en Syrie. XXXIII. Persecution à Edesse. XXXIV. Mort de S. Athanaje, Pierre lui succede. XXXV. Persecution en Egypte, XXXVI. Moines perfecutez, XXXVII. Les deux Macaires. XXXVIII. Moife évêque des Sarrafins, XXXIX. Etat de l'église Romaine. XL. S. Optat écrit contre les Donatistes. XLI. Loix de Valentinien. XLII. Martyrs chés les Goths. XLIII. 8 Sabas. XLIV. Ses reliques. XLV. Union de S. Bajile avec Enstathe de Sebafte. XLVI. Euftathe fe declare contre S. Bafile. XLVII. S. Basile devant Modeste. XLVIII. Il reçon Valens dans (on églife. XLIX. Protection divine sur S. Basile L.S. Gregoire ordoné pour Sasime. LI. Il gouverne Nazianze avec fon pere, Lu. Mort de S. Gregoire, la pere. LI.

364.

363.

367.

369.

....

370

373;

An. 364.

## LIVRE SEIZIE'ME.

Ovien ne demeura pas long-temps à Antioche, Mort de Topercurs. Amm. xxv.

& en partit avant la fin de l'année 363. au fort de l'hiver, pour aller à C. P. Il passa à Tarse, Valens em- où il donna ordre d'orner le sepulcre de Julien. Il se trouva à Ancyre en Galatie le premier jour de l'an 364. & y prit les ornemens consulaires avec ion fils Varonien encore enfant. étant arrivé à Dadastane aux confins de Galatie & de Bithynie, fut trouvé mort la nuit du seize au dix-septiéme de Février. On crut qu'il avoit été étouffé par la vapeur du charbon, que l'on avoit mis dans la chambre, pour l'échauffer &

en secher les murailles. On crut aussi qu'il y aavoit eu de l'indigestion : car il mangeoit à proportion de sa grande taille; & on l'accusoit d'ê. tre sujet au vin. Il mourut en sa trente-troisiéme année, n'ayant pas regné huit mois entiers: on envoya son corps à C. P. pour estre enterré avec les Empereurs.

6. I.

L'armée étant arrivée à Ni ée, capitale de Bithynie, on éleut Empereur tout d'une voix Valentinien, qui commandoit une compagnie nommée la seconde des Scutariens; & qui étoit demeuré à Ancyre. Il y eut dix jours d'interregne, jusques a ce qu'il fût arrivé, & qu'il eût pris folemnellement la pourpre : ce qu'il ne fit que le vingt fixieme de Février. Valentinien étoit né à Cibale en Pannonie d'une famille mé-Viller. epis. diocre dans l'origine: mais son pere Gratien s'é-

toit élevé par tous les degrez militaires, jusques à la dignité de prefet du pretoire. Le fils avoit le courage ferme, l'esprit penetrant, le visage agréable, le discours poli. Julien le rele-

gua, comme il a été dit, pour sa hardiesse à An. 364. idoles qui l'arroloit d'eau luttrale. Le jour mê-xv. n. q. me de ion election, comme les foldats vouloient l'obliger à prendre un collegue. Il leur dit : Il Theod, 1v. dépendoit de vous de me choifir pour Empe biff. c. f. reur; mais puitque je le suis, c'est à moi a ju-Sozom VI. ger ce qui est du bien public Toutefois l'état de . 6. l'Empire attaque de tous côtez par les barbares, le fit reioudre à prendre un collegue: & comme il déliberoit sur ce choix , Dagalaife qui commandoit la cavalerie, lui dit; Si vous aimez les Amm. vôtres, vous avez un frere; si vous aimez l'é-xxvi. a 4. tat, cherchez en un autre. Il ne laissa pas de prendre son frere Valens; & étant ar ivé a C. P. il le déclara Empereur, un mois apres qu'il le fut lui même, le cinquieme des calendes d'Avril, c'est à dire le vingt-huitième de Mars. Va-Theod. IV. lens étoit Chrétien comme son frere, mais il . 12. n'étoit pas encore baptifé. Ils partagerent l'Empire, les officiers & les armées; enforte néanmoins que la principale autorité demeura toûjours à Valentinien qui prit l'Occident pour lui, comme le plus violemment attaqué par les birtares, & laissa l'Orient à Valens. Apres avoir Amm. paffé l'hiver à C. P. ils s'avancerent ensemble en xxvI. 6 5. Pannonie jusques à Sirmium, où ils se separerent : Valentinien prit le chemin de Milan , & Valens retourna à C. P.

Dés cette année 364, marquée par le consulat de Jovien & de Varronien, ils firent platieurs loix en faveur du Christianisme. Ils leverent la z. 6. è med. défenie d instruire la jeunesse, le permetrant à confidence de service qui s'entrouvoient capables. Ils defen. L. 7.6. Constitute les sacrifices nocturnes se les cetemonies de mates situagiques. Touterois Préventat qui etont procon- ix. 9 zazim ful en Grece, & fort zele pour le pagantieme, ib. 4.4.P. 135e ayant representet que le vie service intuportable 739.

AN. 364. De

L. 9. ibid. de malef.

peres: on leur permit de les suivre, mais sans y rien ajoûter. Car le but de la loi, étoit principalement d'abolir les victimes humaines & les operations cruelles de la magie. Les Empereurs permirent même en general dans ce commencement, que chacun suivît telle religion qu'il voudroit, Et comme les Chrétiens se trouvant en liberté, étoient tentez de renverser les temples des payens, les Empereurs permettoient d'y mettre des gardes: pourvû qu'on n'y emplayat pas des Chrétiens: comme il pareit par un refcrit de l'an 305, adressé à Symmaque prefet de Rome & payen. Quoique toutes les loix qui furent faites sous les deux Empereurs, portent également leurs noms fuivant la coûtume : il faut attribuer à Valentinien toutes celles d'Occident.

L.4.C.Th. de Cenfn. lib. XIII.

E. 1. de ex/ecnt. lib.
VIII. l. 10. de exact.
lib XI. C.
Theod.
L. 3. l. 4. C.
Th. de indnig l. X.
L. 1. C. Th.
de pan.

II. Conference de S. Hilaire a-

Ainsi Valentinien est l'auteur de la loi adressée à Viventius prefet des Gaules, qui porte que les personnes qui vivent dans la virginité perpetuelle, & les veuves, dont la maturité de l'âge promet qu'elles ne se remarieront pas, seront exemptes de la capitation: auffi-bien que les pupilles de l'un & de l'autre sexe jusques à vinge ans, & les femmes jusques à ce qu'elles soient mariées. Il défendit aussi aux ministres de justice, de faire le dimanche, aucune poursuite contre les Chrétiens. Il ordonna qu'en faveur du jour de pâque, les prisons seroient ouvertes à ceux qui etoient prevenus de crimes: si ce n'étoit de facrilege, de leze majesté, & des autres crimes les plus atroces, entre lesquels il compte les adulteres. Il défendit de condamner les criminels a servir de gladiateurs dans les ipectacles.

L'Empereur Valentinien étoit à Milan dés le premier jour de Juin de l'année 364. & il y paffa la plus grande partie de l'année 365. S. Hilaire y étoit encore, & combattoit avec S. Eulebe de Verceil pour la religion Catholique, con. An. 364. tre Auxence Evêque Arien de Milan. Auxence vec Auprevint l'Empereur, difant qu'Hilaire & Eusebe Gottef. étoient des léditieux & des calomniateurs qui Chren Code l'accusoient faussement d'estre Arien , quoiqu'il Theod. n'enseignat que la foi catholique, L'Empereur Hiller. cont. voulant établir la paix, fit publier un édit pres. Anx. n. 7. fant; par lequel il defendoit que personne troublât l'église de Milan. S. Hilaire s'y opposa; & representa à l'Empereur qu'Auxence étoit un blasfemateur & un ennemi de I. C. dont la creince n'étoit pas telle que l'Empereur pensoit. Valentinien touché de cette remontrance, ordonna qu'ils s'affemblaffent avec d'autres évêques, environ un nombre de dix : en presence da questeur & du maistre des offices. En cette conference, Auxence commença par chicaner, en proposant des fins de non recevoir, comme dans un tribunal seculier; & disant qu'Hilaire ne devoit point estre écouté, comme évêque; puis qu'il avoit été condamné par Saturnin au conci Sup. l'o. le de Beziers S, Hilaire seut bien se défendre de XII. n. 426 ce reproche; & les commissaires jugerent, que sans s'arrêter aux exceptions, il falloit traiter de la foi, suivant l'ordre de l'Empereur. Auxence se sentant presse, & voyant le peril où il s'exposoit en ninat la foi Catholique : declara qu'il croyoit I. C. vrai Dieu de même divinité & de même substance que le pere. De peur que ce qui s'étoit dit n échapât à la memoire de ceux qui avoient affifté à la conference, S. Hilaire presenta auffi-tôt par le questeur un écrit à l'Empereur, contenant, ce dont on étoit demeure d'accord; tous furent d'avis qu'Auxence devoit faire la meme contession publiquement. Il tut donc obligé de l'écrire : mais après y avoir bien rêvé, il trouva moyen de se jouer de la bonne foi de

140

l'Empereur par un ecrit, dont voici les pa-

An. 364 Av. Hilar. p. 1270. nov. edis. \$693.

Aux trés-heureux & trés glorieux Empereurs Valentinien & Valens auguites: Auxence évêque de l'églite Catholique de Milan. J'estime, trés pieux Empereurs, que la rétinion procurée par fix cens ev ques, apres tant de travaux, ne doit pas être alterée par la contestation de quelques particuliers rejettez is y a dix ans, comme on le prouve par écrit. Cette union de tant d'évêques, est le concile de Rimini, & ces perfonnes rejettees, sont S. Hilaire & S. Eutebe de Verceil, condamnez & bannis par la faction des Ariens en 355. Auxence ajoûte: le n'ai jamais

Bup. liv.

xIII.m. 18. connu Arius je ne l'ai point vû de mes yeux, je ne sai point sa doctrine; mais j'ai cru depuis l'enfance, comme j'ai été instruit, & comme j'ai apris dans les faintes écritures; j'ai cru disje, & je croi en un feul vrai Dieu, pere toutpuissant, invisible, impassible, immortel; & en son filsunique N.S. J. C. né du pere avant tous les siecles, & avant tout commencement : Dieu. vrai fils d'un vrai Dieu pere, selon qu'il est écrit dans l'évangile. Il continue ce qui regarde l'incarnation & le S. Esprit: puis il ajoûte: je n'ai jamais prêché deux Dieux; car il n'y a point deux peres pour le nommer deux Dieux, ni deux fils; mais un seul fils d'un seul pere, Dieu 2. Cor. VIII. de Dieu comme il est écrit : lly a un seul Dieu

pere de qui est tout, & un seul Seigneur J. C. par qui est tout. Les éveques Catholiques ont toujours condamne dans leurs affemblées toutes les herefies: mais particulierement dans le concile de Rimini. Et afin que vous connotfliez mieux la verné de ce qui s'est pasié, je vous en ai envoyé les actes, & je demande que vous vouliez bien les faire l'ie. Vous verrez par là que ceux qui tont depotez depuis long-temps, c'cft

c'est à dire Hilaire & Eulebe, s'essorent de faire par tout des ichismes. Car vous savez vien An. 364, que l'on ne doit plus toucher à l'exposition de la foi Catholique, qui a été bien faire une sois, suivant les saintes écritures.

Auxence ayant donné cet écrit, on répandit dans le peuple, qu'il avoit reconnu que J. C. é Hilaire toit vrai Dieu, de même divinité, & de même contre substance que le pere, & qu'il ne s'éloignoit point A :xence. du fens de l'exposition de foi de S Hilaire. Ainsi Hilar. n. 10; l'Empereur croyant Auxence effectivement catholique, embrassa ia communion. Mais S. Hilaire soutenoit toûjours que ce n'étoit que feinte, que l'on détruisoit la foi, que l'on se moquoit de Dieu & des hommes Alors l'Empereur Valentinien lui ordonna de fortir de Milan. obéit, & n'ayant plus d'autre moyen de défendre la verité, il publia un écrit adressé à tous les Evêques & à tous les peuples Catholiques, où il découvre toute la traude d'Auxence. Il montre d'abord qu'il ne faut pas se la sser ébloüir par le nom de paix, & que l'église n'a besoin d'aucun appui temporel, ce qu'il explique . ainsi :

Il faut gemir de la misere & de l'erreur de In Aux. 1.23 nôtre temps, où l'on croit que Dieu a besoin de la protection des hommes, & on recherche la puissance du siccle, pour défendre l'égisse de J. C. Je vous prie, vous qui croyez estre évêques, de quel appui se sont servi les Apòtres pour prêcher l'évangile? quelles puissances leur ont aidé à annoncer J. C. & à faire passer presque toutes les nations de l'idolatrie au culte de Dieu? Appleioient-ils quelque officier de la cour, quand ils chantoient les loitanges de Dieu en pri. As. 2009 fon, dans les fers, & aprés les coups de fouer? 3.5. Paul formoit il l'églie de J. C. par des édits de l'Empereur, quand il étoit lui-même un special de la cour de l'en de la cour de l'en de

ctaele dans le théâtre? Je pense qu'il se soute noit par la protection de Neron, de Vespasien ou de Decius, dont la haine a relevé le lustre de la doctrine celcite. Lors qu'ils ie nourrissoient du travail de leurs mains, qu'ils s'assembloient en fecret dans des chambres hautes, qu'ils parcouroient les bourgades, les villes, & presque toutes les nations par mer & par terre, malgré les ordonnances du fenat & les édits des princes, je croi qu'alors ils n'avoient pas les clefs du royaume des cieux. Au contraire, la puissance de Dieu contre la haine des hommes n'a t'elle pas paru manifestement, en ce que plus on défendoit de prêcher J. C. & plus il étoit prêché? Maintenant helas! les avantages humains rendent recommandable la foi divine, & cherchant à authoriser le nom de J. C. on fait croire qu'il est foible par lui-même. L'Eglise menace d'exils & de prisons, & veut se faire croire par force, elle qui a établi son authorité par les exils & les prisons. Elle attend comme une grace que l'on communique avec elle, aprés s'être établie par la terreur des persecutions : elle bannit les évêques . aprés s'être étendue par le bannissement des évêques, elle se glorisse d'estre aimée du monde; elle qui n'a pu estre à J. C. sans estre haïe du monde. Telle est l'église en comparaison de celle qui nous avoit été confiée, & que nous laissons perdre maintenant.

Ensuite S. Hilaire raporte ce qui s'étoit passé à Milan, & découvre les artifices de l'écrit d'Auxence. Premierement, dit-il, il donne pour fainte la confession de foi de Nicée en Thrace. extorquée par violence & rejettée de tout le monde. Auxence ne nommoit pas Nicée en Thra-Mais la formule de Rimini, sur laquelle il appuyoit, étoit en effet la même. S. Hilaire continue: Il dit qu'il ne connoit point Arius, quoi-

Smp. liv.

x 1v. n. 13.

qu'il

qu'il ait été fait prêtre à Alexandrie dans l'église

Ariene. à laquelle Gregoire préfidoit. On étoit An. 364. convenu d'écrire que J. C. est vrai Dieu de même divinité & de même substance que le pere: cependant il met ces paroles d'un artifice diabolique; que J. C. est né devant tous les temps, Dieu vrai fils: afin que selon les Ariens le vrai fe raporte à fils & non pas à Dieu. On ne peut bien exprimer en françois l'équivoque des paroles latines : Deum verum filium, où le verum se peut rapporter également au mot qui precede & au mot qui fuit. S. Hilaire continue: Et pour montrer encore plus la difference de cette expression, on ajoûte: D'un vrai Dieu pere: pour marquer que le pere est vraiement Dieu, & que J.C. n'est vrayement que fils. Dans la suite du discours, Auxence dit, qu'il n'y a qu'une divinité, & ne l'attribue pas au fils, mais au pere feul. Il dit qu'il n'enseigne pax deux dieux, parce qu'il n'y a pas deux peres. Qui ne voit que n. 111 la divinité unique est proposée comme apartenant au pere feul? d'où viennent ces paroles du stile de satan : Nous connoissons un seul vrai Dieu pere. Et encore: Le fils semblable felon les écritures au pere qui l'a engendré. Si cela est écrit quelque part dans les livres facrez, il peut ie justifier: mais si le pere & le fils sont un par la verité de la divinité, pourquoi prefere-t'on l'opinion imparfaite de la ressemblance? Il est vrai, J. C. est l'image de Dieu: mais l'homme l'est aussi. Vous nommez J.C. Dieu: Moise est Ex. vii. 16 nommé le dieu de Pharaon. Vous nommez J. C.

fils & premier né de Dieu: Ifraël est aussi nom- Ex. 17.22. mé son premier né. Vous dites que I.C. est né devant les temps: le demon auffi est créé avant les temps & les fiecles. Vous ne refusez à J.C. que ce qu'il est : c'est-à-dire de le reconnoître vrai Dieu, d'une même divinité & d'une même

fubstance que le pere. Si vous le croyez, pour-An. 364. quoi ne l'avez-vous pas écrit simplement? Si vous ne le croyez pas, pourquoi ne l'avez-vous pas fimplement nié! Il avoit marqué auparavant que ces expressions artificieuses des Ariens empêchoient le peuple catholique de perir tous leur conduite, parce qu'il jugeoit de la foi de ces faux docteurs par leurs paroles: enforte, dit-il, que les oreilles du peuple sont plus pures que le cœur

de ses évêques.

Il finit en exhortant les Catholiques à fuir la communion des Ariens. Vous faites mal, ditil, de tant aimer les murailles; de respecter l'église dans les bâtimens, de faire valoir sous ce pretexte le nom de paix. Peut-on douter que l'antechrist ne doive s'asseoir dans ces mêmes lieux? Les montagnes, les forests, les lacs, les prisons, les gouffres me semblent plus seurs: puis que l'esprit de Dieu y a fait parler les prophetes S Hilaire dit ceci contre ceux qui aimoient mieux s'assembler avec les Ariens, que de quitter les lieux où ils avoient accoûtume de prier, pour s'assembler à la campagne & dans des lieux écartez; comme il étoit ordinaire en Orient. C'est ainsi que ce S. Evêque s'opposoit à Auxence, conservant toûjours un grand respect envers l'Empereur. Il retourna à Poitiers, & y mourut en paix la quatrieme année de Va-

Vita S. Hil. in edit. an. 1693. Pag! ad. an. 369. n. 3.

lentinien . 67. de | C. On y conferva un livre des évangiles qu'il avoit écrit en Grec de sa main, où S Jean étoit ensuite de S. Matthieu. Son sepulcre fut celebre par un trés grand nombre de miracles pendant plufieurs fiecles; & en plufieurs anciens facramentaires, ontrouve fon nom dans le canon de la messe, au premier rang apr s les martyrs. S. Eusebe de Verceil moutut quelque tempsaprés; au moins ne fait-on rien de lu depuis cette dispute; & Auxence fut aussi combattu par

Gand vita S Philastr Hier. ep. 48.

Livre Seiziéme.

Fhilastre évêque de Bresse, & par Evagre prètre d'Antioche, qui étoit venu en Italie avec An. 364.

S. Eufebe.

Dès le commencement de ce regne, les évêques d'Hellespont & de Bithynie, & tous les Concile de autres Macedoniensou Demi-Ariens obtinrent la Lampla. permission des empereurs de s'assembler, pour Ser. 19 redreffer la doctrine de la foi. Ce fut à Lampfaque, c. 2. 4. ville voitine du détroit de l'Hellespont, qu'ils Sozem. vr. tinrent leur concile, la septiéme année après - 7 celui de Seleucie, fous le confulat des deux v. Pagl. an. empereurs Valentinien & Valens, c'est-à-dire 365. m. 2. l'an 365. Ils y pafferent deux mois à déliberer, & enfin ils ordonnerent que ce qui avoit été fait à C. P. en 360, à la poursuite d'Eudoxe & d'A- Sup. Eu. cace chef des Anoméens feroit nul: que l'on xiv.n. 21. n'auroit pas plus d'égard à l'exposition de foi, qui avoit été apportée, comme étant celle des évêques occidentaux, c'est-à-dire à celle de Rimini. Que l'on tiendroit l'opinion , que le Fils est sem- Sup. liv. blable au Pere en substance; & que l'addition de x1 v. n. 16. semblable étoit necessaire, pour signifier la difference des hypostases. Que l'on suivroit par tou- Sub. Su. tes les églifes la confession de foi de Seleucie, x11.n.11. proposée auparavant à la dedicace de l'église d'Antioche. Que ceux qui avoient étés déposez par les Anoméens reprendroient leurs sieges, comme chassez injustement. Que si quelqu'un vouloit les accuser, il s'exposeroit à la même peine, en cas de calomnie. Que les juges seroient les évêques orthodoxes du pais, assemblez avec ceux des provinces voifines, dans l'églife où feroient les témoins de la conduite de l'accusé. Voilà ce qu'ordonnerent les évêques du concile de Lampfaque. Ils appellerent ensuite les Anoméens, & leur offrirent de les recevoir à penitence; & comme ils ne s'y foumirent pas, les Demi-Ariens notifierent leurs decrets à toutes les églifes.

Teme IV,

Lis

146 Histoire Ecclesiastique.

Ils prévoioient bien qu'Eudox mettroit la An. 367, cour de fon côté, c'est pourquoi ils refolurem de le prevenir, & vintent trouver à Heraclée l'empereur Valens, pour l'instruire de ce qu'ils avoient fait à Lampsaque. Mais Eudoxe avoit gagné déja l'empereur & ceux qui l'environnoient. Ains quand les deputez de Lampsaque s'adresserent à lui, il les exhorta à n'avoir point de different avec Eudoxe: & comme ils s'en défendoient, & se plaignoient de la surprise, dont on avoit use à C. P. & desartificesavecléqueis on avoit renverse les decrets de Seleucie, il se mit en colere, les envoya en exil, & sit donner les églises à ceux du parti d'Eudoxe.

v. Il commença ainti à perfecuter les Demi-Revolte Ariens & les Catholiques: mais cette première de Frocope perfecution fut interrompue par la guerre civile & fa mont contre Procope. C'étoit ce parent de Julien qu'il 58p. liv. avoit destine à regner à fa place, & qui avoit xv.n. 44 pris soin de fa sepulture. Il s'étoit caché depuis

Philip 1.1. Calcedoine, dans une maifon de campagne de 6.5. Pheretique Eunomius. De-là il passa fecrettement à C. P. & profitant de l'absence de Valens qui

à C.P. & profitant de l'abfence de Valens qui étoit en Orient, & de la haine que lui attiroit l'avarice & la cruauté de Petrone son beau-pere, il se fit reconnoître empereur le vingt-huitième

lato, fajt. Septembre cette même année 365. Valens avoit marché vers la Syrie pour s'oppofer aux Perfes, en cas qu'ils voulufient rompre la treve, & s'étoit arrêté à Célarée en Cappadoce, Il revint fur fes pas: Procope cut d'abord quelques avantages; mais il fut enfin abandonné par les fiens, dans la bataille qui fe donna près de Nicolie en Phrygie: d'où s'étant fauvé dan les bois, il fut arrêté par deux de se capitaines & amené à Valens qui lui fit trancher la tête le

Ann. 2017. a.g. vingt-feptieme de Mai 366, autrement le fixième des

147

des calendes de Juin, sous le consulat du jeune Gratien, fils de Valentinien avec Dagalaite.

Valens étant en Orient, voulut punir le philo- 1dac. faft. sophe Maxime: celui qui avoit perverti Julien, & l'avoit gouverné jusques à la fin par ses illufions & fes impostures. Il avoit aufli accuse au- Zosim. Ilb. près de lui Valentinien, comme ayant commis 1v.p. 735. des impietez contre le paganisme. Valens se sit donc amener Maxime avec Priscus, quin'étant Lunap in pas trouvé coupable fut renvoyé, & s'en retourna en Grece. Pour Maxime, le peuple crioit contre lui dans les theatres, & plutieurs se plaignoient à l'empereur de sa mauvaise conduite: il fut condamné à une très-groffe amende, parce que l'on étoit perfuadé qu'il avoit beaucoup pillé. On lui fit aussi souffrir de cruels tourmens; Liban. er. & pour s'en délivrer, il chargea sa temme qui sun p. 327. étoit presente, de luiacheter du poison. Elle en voulut boire la premiere & en mourut : Maxime n'en but point, mais il fut délivré par Clearque, qui fut fait proconsul d'Asie, dans le tems de la revolte de Procope; & qui persuada même à

a'en but point, mais il tut delivré par Clearque, qui fut fait proconful d'Afie, dans le tens de la revolte de Procope; & qui perfuada même à l'empereur Valens de le laitifer en liberté, après Eunap.Ori, avoir moderf l'amende. C'eft ainfique Maxime bof.p.i.73. fe fauva pour cette fois. Le medecin Oribafe, altre confident de Julien, fut dépouille de fonibien & banni chez les barbares.

La guerre civile n'aïant duré que fix mois. VI. Valens reconventes d'ein Art à trabiber ceux qui Valens

La guerre civile n'aiant duré que fix mois, VI.
Valens recommença bien-tôt à troubler ceux qui puien
n'étoient pas dans ses sentimens sur la religion se s'Arlens.
Il étoit extrémement irrité contre les évéques se s'Arlens.
du concile de Lampsaque, parce qu'ils avoiente. 8.
condamné les Ariens & la formule de Rimini. 8-6.
Lampsagne de la formule de Rysique Eleusius, & aiant assemblé des évêques Ariens, il
le pressa d'embarstier leur communion. D'abord
Eleusius resista courageusement: mais la crainte
de l'exil & de la perte de fes biens, lui sift faire

Histoire Ecclesiastique.

ce que l'on voulut. Il s'en repentit ausli-tôt: An. 366. & étant retourné à Cyzique, il confessa son peché devant tout le peuple; se plaignant avec larmes de la violence qu'on lui avoit faite, &c les exhortant à choifir un autre évêque: mais le peuple de Cyzique avoit tant de respect pour sa vertu, qu'ils ne purent se resoudre à lui

Sex. 17.6.5. donner un fuccesseur. Les Catholiques de C.P. c'est-à-dire ceux qui suivoient la foi de Nicée. ne furent pas mieux traitez que les Demi-Ariens. Les Novatiens furent enveloppez avec eux dans la persecution, comme aïant la même foi sur la Trinité: les uns & les autres furent chaffez de la ville. L'Empereur fit fermer les églises des Novatiens: car pour les Catholiques ils n'en avoient plus, depuis qu'elles leur avoient été

ôtées par Constantius.

6. IP.

Les Demi-Ariens se voiant ainsi persecutez par Deputa-Eudoxe & par les purs Ariens, & n'aïant pas tion des la liberté de s'assembler en un seul lieu, tinrent Orientaux divers petits conciles à Smyrne, en Pisidie, en en Occi-Isaurie, en Pamphilie & en Lycie; convinrent dent. ensemble qu'il faloit en cette extrêmité avoir re-Socr. 17. cours à l'empereur Valentinien & au pape Libe-6. II. re, & qu'il valoit mieux embrasser la foi des Occidentaux, que communiquer avec le parti

d'Eudoxe, Ils envoyerent donc Eustathe de Sebaste, Silvain de Tarse & Theophile de Castabale en Cilicie, avec ordre de ne point disputer avec Libere sur la foi, mais de communiquer avec l'église Romaine, & d'approuver la créan-Sozem. VI. ce du confubstantiel. Les lettres dont ils les chargerent, s'adressoient au pape Libere & aux évê-

ques d'Occident, comme à ceux qui ayant conservé la foi pure depuis les apôtres, étoient plus obligez que les autres à la maintenir. Les deputez étant arrivez en Italie, trouverent

que l'empereur Valentinien en étoit parti sur la fin fin de l'an 365. pour aller en Gaule faire la guer -re aux barbares. Ils ne jugerent pas à proposde An. 366. le suivre dans un païs où les chemins n'étoient pas libres à cause de la guerre: ils demeurerent sort. 17. à Rome, & rendirent au pape Libere les lettres (11. dont ils étoient chargez. D'abord le pape ne vouloit point les recevoir : les regardant comme des Ariens qui avoient aboli la foi de Nicée. Ils répondirent, qu'ils étoient revenus de l'erreur, & qu'ils avoient rejetté depuis long-tems la créance des Anoméens, & confessé le fils semblable au pere en toutes choses: qu'il n'y avoit point de difference entre le semblable & le con-Substantiel. Libere leur demanda leur confession Ibid. 6. 123 de foi par écrit; & ils la donnerent telle que nous l'avons encore.

Ils y déclarerent comme deputez du concile Soz. VI. de Lampsaque vers le pape & vers tous les évê- 6.51. ques d'Italie & d'Occident, que l'on doit tenir inviolablement la foi du concile de Nicée; que le consubstantiel y a été mis faintement & religieusement contre l'erreur d'Arius. Ils condamnent Arius & sa doctrine impie, avec ses difciples & fes adherans. Ils condamnent tous les heretiques: les Sabelliens, les Patropassiens, les Marcionites, les Photiniens, les Marcelliens & Paul de Samosate: leur doctrine & tous leurs adherans; enfin toutes les herefies contraires à la foi de Nicée. Ils condamnent particulierement l'exposition qui fut lûë au concile de Rimini; & qui ayant été apportée à C. P. de Nicée en Thrace, fut souscrite par ceux que l'on avoit seduits avec parjure. Or notre foi, disent-ils, & celle des évêques dont nous sommes deputez est telle: Nous croïons un seul Dieu, & le reste. Ils transcrivent tout au long le symbole de Nicée, mettent leurs fouscriptions, & ajoûtent: Siquelqu'un après cette exposition de foi veut intenter G 2

con-

contre nous ou contre ceux qui nous ont en-An, 366, voyé quelque accusation: qu'il vienne avec des lettres de vôtre sainteté devant les évêques orthodoxes, que vous aurez approuvez; qu'il y foit jugé avec nous; & que celui qui sera con-

Baf.e).82. vaineu foit puni. L'original de cette declaration 2.911. D. demeura en depôt à Rome.

Le pape Libere ayant pris ainfi ses seuretés avec les deputez des Orientaux, les reçût à fa communion, & les renvoya avec une lettre adressée aux évêques qui les avoient deputez, avec cette suscription: A nos chers freres & collegues Evethius, Cyrille & les autres, qui y sont nommez jusques au nombre de soixante-quatres & à tous les évêques orthodoxes d'Orient, Libere évêque, & les évêques d'Italie & d'Occident,

P. Valef, ad falut en N. S. Le pape mettant ainfileurs noms Socr. p. 40. avant le fien, use envers eux de la même civilité, dont ils avoient usé envers lui. Il témoigne la joye, avec laquelle il a reçû les marques de la pureté de leur foi & de leur union avec tous les Occidentaux. Il releve la foi de Nicée: il dit que l'effort que les Ariens ont fait à Rimini pour l'ébranler, est demeuré inutile. Car, ajoûte-til, presque tous ceux qui avoient été séduitsou forcez, font revenus, ont anathematifé l'exposition de Rimini, & souscrit à la foi de Nicée, & font rentrez dans nôtre communion, animez d'une plus forte indignation contre la

VIII. Mort de Libere. Damale pape. Schilme d'Ursin. Lib. Mareell.praf.p.4 Saz. liv.

Le pape Libere ne furvécut pas long-tems à cette réunion des Orientaux. Il mourut le huitième des Calendes d'Octobre, sous le consulat de Gratien & de Dagalaïfe, c'est-à-dire le vingt-quatriéme Septembre l'an 366. après avoir tenu le faint siege pendant quatorze ans & quelques mois. Sa chûte n'a pas em pêché que sa memoire n'ait été en veneration, & que les évêques les

doctrine d'Arius & contre ses disciples.

XIII.n.10.

les plus illustres de ce tems-là, S. Epiphane, S. Ba-. file & S. Ambroise ne l'ayent nommé avec les AN. 366. marques ordinaires de respect. On éleut à sa pla- Epiph. hace Damafe Espagnol de naissance, dont le pere res. 75.2.2. nomme Antoine avoit été successivement excep-p. 875. D. teur ou écrivain, lecteur, diacre, & enfin prê-Ambr. de tre de l'église Romaine, attaché au titre de S. Lau- Virg lib. rent. Damase servit en la même église que son !!! . c. t. pere, & garda la continence parfaite, au rapport Damas. de S. Jerôme. Lors que Libere fut banni par Con- Carm. 78. stantius en 355. il étoit déja diacre de l'église Ro. Hier ep.50. maine, & s'engagea par un serment solemnel ad Pamm. avec le reste du ciergé de Rome, à ne recevoir " 7. jamais d'autre pape du vivant de Libere, qu'il ac- Marcel. compagna quelque tems à Berée dans son exil, praf. libel. Il avoit plus de foixante ans quand il fut éleu Pa- P. 2. 3. pc, & il fut ordonnédans la basilique de Lucine. autrement de S. Laurent qui étoit son titre.

Peu de tems après, Urfin aussi diacre de l'é- Ruf. 11. glise Romaine ne pouvant souffrir que Damase Hier. Chr. lui eût été preferé, assembla une troupe de gens an. 367. seditieux dans une autre basilique, & persuada à Paul évêque de Tibur, homme groffier & ignorant, de l'ordonner évêque, contre la regle de la tradition generale, qui vouloit trois évêques pour en ordonner un; & contre l'ancienne coûtume de l'église Romaine, dont l'évêque devoit être confacré par celui d'Oftie. Le peuple prit Sup. liv. parti dans ce schisme, & en vint à la sédition. 1x. n. 34-Juventius prefet de Rome, & Julien prefet de Ex Ang. l'annone, c'est-à-dire des vivres, envoyerent . 16. en exil Urfin avec les diacres Amantius & Loup ses principaux fauteurs: il y eut aussi sept prêtres arrêtez & chassez de la ville. Mais le peuple du parti d'Urfin les arracha aux officiers qui les menoient, & les conduifit auffi-tôt à la basilique de Libere, autrement de Sicine, où Urfin avoit été ordonné. C'est aujoutd'hui l'église

Hifteire Ecclesiastique.

de fainte Marie Majeure. Le peuple du parté An. 366. de Damale s'affenbla avec des epées & des bâtons, & affiegea la bafilique le vingt-cinquiéme d'Octobre à huit heures du matin, la même andmm. née 366. Il y eur un grand combat. On rom-

Amme. née 366. Il y eut un grand combat. On rom-ERVILLES, pit les portes de la bafilique, on y mit le feu, on en découvrit le toit; & enfin on y trouva les corps de cent trente-fept perfonnes tuées, de l'un & de l'autre fexe. Le préfet juventius ne pouvant appaifer la fédition, fut contraint de fere-

tirer à une maison de campagne.

Ammian Marcellin auteur payen, qui vivoit alors, rapportant cette histoire, blame également l'animolité des deux partis; & ajoûte: Quand je confidere la splendeur de Rome, je ne nie pas que ceux qui delirent cette place, ne doivent taire tous leurs efforts pour y arriver, puis qu'elle leur procure un établissement seur, où ils font enrichis des offrandes des dames : ils fortent dans des chariots vêtus splendidement; & font si bonne chere, que leurs tables surpassent celle des rois. Ils pourroient être veritablement heureux, si méprisant la grandeur de Rome, ils imitoient la vie de quelques prelats des provinces; qui par la frugalité de leur nourriture, la pauvreté de leurs habits & la modestie de leurs yeux baissez vers la terre, se rendent recommandables au Dieu éternel & à ses vrais adorateurs. Ces dernieres paroles d'Ammian meritent plus

Eller, epif. de créance, que ce qu'il dit des papes. Il faloit 61.4d Pem toutefois que leur vie ett quelque écha exterieur, maih. 6.3 puis qu'au rapport de S Jerôme, Pretextat qui Epit. cenu. qui depuis prefet de Rome, difoit par plaifante-Rom. an. 2. rie au même pape Damafe: Faites-moi évêque sance, loce the Rome, & auffi-tot je ferai Chrétien. Des le Ambrevil/commencement de ce fchifme, Valentinien or-21.1 ad Pai donna que l'évêque de Rome examineroit les lessis. al 42 aus. 31. caulles des autres évêques, avec ses collegues; & 24 aus. 31. caulles des autres évêques, avec ses collegues; &

Linke Seizieme-

en general il ordonna par une loi, que dans les causes de la foi ou de l'ordre eccletiastique, le An. 266. juge devoit être d'une dignité égale: c'est-à-dire, que les évêques seroient jugez par des évêques.

& non par des laiques.

Eustathe & les autres deputez des Orientaux. étant partis de Rome avec la lettre du pape Li-de Tyane. See, s'en allerent en Sicile, & y firent aisem-Soc. Iv. Concile bler un concile des éréques du pais, devant lef- 6, 12. quels ils approuverent la foi de Nicée & le terme de consubstantiel, comme ils avoient fait à Rome; & les évêques de Sicile leur donnerent des lettres conformes à celles de Libere. Eusta- Epist. Illyr. the en particulier alla en Illyrie; & ce fut lui az. Theodoapparemment qui fit revenir du pur Arianisme IV. 6. 9. Germinius évêque de Sirmium. Car nous avons une profession de foi, où il declare on'il croit le fils de Dieu semblable au Pere, en divinité, en puissance, en gloire, en sagesse, en tout. Les autres évêques Ariens d'Illyrie, dont les principaux étoient Valens, Urface & Pallade furent allarmez de cette retractation de Germinius, & lui en écrivirent plusieurs lettres, dont l'une est datée du quinziéme des calendesde Janvier, fousle consulat de Gratien & de Dagalaïfe, c'est-à-dire le dix-huit Decembre 366 mais Germinius perfifta à foûtenir le Fils semblable au Pereen tout. excepté l'innascibilité.

Les deputez du concile de Lampsaque étant Hiler. revenus en Orient, trouverent un concile assem- fraem. 1-9. blé à Tyane, où étoient Eusebe évêque de Cesa- 14.15. ree en Cappadoce, Athanase d'Ancyre, Pelage: de Laodicée, Zenon de Tyr, Paul d'Emele. Otrée de Melitine, le S. vieillard Gregoire de Nazianze; & plusieurs autres qui avoient assisté au concile d'Antioche sous Jovien en 363. où xv. n. 55 fut établie la foi du consubstantiel. En ce concile de Tyane, on lût les lettres de Libere & des GS.

Hiftoire Ecclefiaftique.

évêques d'Italie, de Sicile . d'Afrique & de Gau-An. 366. le, que les deputez avoient apportées; & l'on peut croire que les Occidentaux les avoient données volontiers, pour effacer la honte du concile de Rimini. Les peres du concile en eurent une très-grande joye: ils rétablirent Eustathe de

p. 875. D. Sebaste, autrefois dépose, & le reçurent comme évêque catholique; & ils écrivirent à toutes p. 911. D. les églifes d'Orient, de lire les decrets des évê-

ques d'Asie, qui avoient envoyé ces deputez, les lettres de Libere & des Occidentaux, & de faire reflexion fur leur nombre. Car disoientils, vous trouverez que tous ces évêques enfemble font beaucoup plus que ceux du concile de Rimini. Ils les exhortoient donc à entrer dans leur communion, & à le declarer par écrit. Ils les invitoient aufli à s'affembler à Tarfe en Cilicie avant la fin du printems, à un certain jour qu'ils marquoient: apparemment ils vouloient prevenir les chaleurs de l'été excessives en Cilicie. Il y cut pluficurs messages pour cet effet, principalement vers les évêques catholiques; & dans ce concile de Tarfe, on devoit confirmer la foi de Nicée, & appailer toutes les disputes.

Mais comme on étoit prêt à le tenir, environ Commen trente-quatre évêques Afiatiques s'affemblerent cement de dans la Carie. Ils louoient le zele pour la réulaperfecu nion des églises, mais ils rejettoient le mot de tion de consubstantiel, & vouloient que l'on s'en tînt à Jozom, VI. la confession de foi de la dedicace d'Antioche & de Seleucie, qu'ils foûtenoient être l'ouvrage du 4. 12.

martyr S. Lucien. Il y eut un plus puissant obflacle au concile de Tarfe. L'empereur Valens à la follicitation d'Eudoxe de C. P. écrivit aux évêques, & leur défendit avec menaces de tenir ce concile; & d'ailleurs il ordonna aux gouverneurs des provinces de chaffer des églises les évê-

quesdéposez sous Constantius, qui avoient repris leurs sieges sous Julien. On croit que ceci se An. 367. passoit au commencement de l'an 367.

Progr. m. 370. m. 370.

En vertu de cet ordre, les officiers qui com - 370. n. 3. mandoient en Egypte, & particulierement le pre- c. 13. fet Tatien, voulurent ôter les églises à S. Athanase. & le chasser d'Alexandrie: car l'ordonnance de l'Empereur portoit de grandes peines contre les magistrats & contre les officiers qui servoient fous eux, s'ils manquoient à l'executer; c'est-à-dire à des amendes, & même des punitions corporelles. Les Chrétiens s'étant affemblez, prierent le prefet de ne pas chaffer legerement leur évêque ; & de bien examiner les termes de l'ordonnance. L'Empereur veut, disoient-ils, que l'on chasse seulement ceux qui sont revenus fous Julien , après avoir été chassez sous Constantius. Athanase a veritablement été chasse sous Constantius, mais il a été rappellé par lui-même. Julien qui a rappellé tous les autres, l'a persecuté lui feul, & c'est Jovien qui l'arappellé. Le prefet ne se rendit point à ces raisons; mais le peuple fidèle continuoit de lui refifter, & d'empecher qu'il ne fit violence à S. Athanaie, Voyant donc le peuple s'amasser de toutes parts, la ville pleine de tumulte, & la fédition prote à éclater. il en avertit l'Empereur, & laissa cependant S. Athanase à Alexandrie.

Pluficurs jours après comme la fédition paroif, dit appaifée, S. Athanafe fortit focrèttement le foir, & fe cacha dans une maifon decumpagne. Mais la même nuit le prefet d'Egypte & lecommandant des troupes, fe faifirent de l'églife où le S. évéque demeuroit ordinairemeatt car lis croyoient que le peuple ne penfoit plus à s'émouvoir, & d'ailleurs c'étoit l'heure où tout le moude dormoit. Ils chercherent donc S. Athanafe par tout, même dans les chambres les plus

56 Histoire Ecclesiastique.

hautes, & se retirerent sans rien faire, fort AN: 356. étonnez de ne le point trouver. De quelque maniere qu'il eût été averti, foit par un ange, comme crurent quelques-uns, foit par une voye naturelle, il est certain qu'il se retira fort à propos; & ce fut en cette occasion qu'il se cacha dans le sepulcre de son pere. Il pouvoit y demeurer sans incommodité; car chez les anciens, particulierement en Egypte, les iepulcres étoient des bâtimens en pleine campagne, si considerables. qu'il y avoit des logemens. C'est ainsi que S. Athanase se retira pour la quatriéme fois, depeur d'être l'occasion des maux qui suivent ordinairement les émotions populaires. Il ne demeura. que quatre mois dans ce sepulcre; car l'empereur Valens donna bien-tôt ordre de le rappeller. On croit qu'il le donna malgré lui; craignant que Valentinien son frere, qui soutenoit la foi de Nicée, ne trouvât mauvaisqu'il maltraitât un fi grand homme: ou que ses admirateurs, qui etoient en grand nombre, no fissent que que mouvement préjudiciable à l'état. Peut-être que les chefs des Ariens craignirent que S. Athanase n'allat trouver les Empereurs; qu'il ne fit changer de sentiment à Valens, ou n'animât Valentinien contre lui. Car ils avoient vû les effets de son puissant genie sur Constantius: qui fut trop heureux de lui accorder son rappel, & de le presser même de retourner en Egypte. Ce sont les conjectures de l'historien Sozomene. Il est certain que S. Athanase fut épargnédans la perfecution de Valens, qu'il demeura paisible dans fon église, & que l'Egypte fut tranquille, pen-Eriph har, dant ce qui lui resta de vier Ce n'est pas que 68. n. 10. Lucius ne pressat souvent Valens de l'envoyer

à Alexandrie, dont les Ariens l'avoient ordonné évêque: mais la crainte du peuple le retenoit.

Valens avoit resolu de marcher contre les Goths, qui avoient passé le Danube, & rava- An. 367. geoient la Thrace. Mais avant que de s'exposer Theed. IV. aux perils de cette guerre, il voulut recevoir le 6. 12: baptême., & le reçut en effet de la main d'Eu-an. 368. doxe, le fameux Arien qui tenoit alors le fiege de C. P. Dans la ceremonie même Eudoxe lui fit jurer de demeurer toûjours dans sa créance. & de poursuivre par tout ceux du sentiment contraire. C'est ainsi que Valens acheva de se livrer aux Ariens, avec lesquels sa temme Albia Dominica avoit commencé de l'engager. L'heretique Eunomius avoit été condamné par sentence d'Auxone, perfet du pretoire à aller en exil en Mauritanie; comme complice de la conjuration; de Procope. Il marchoit pendant l'hyver pour fe rendre au lieu de son exil. Mais étant arrivé. à Murse en Panonie, il y fut reçû à bras ouverts par l'évêque Valens, Arien comme lui. L'Empereur y vint aussi avec Domnin évêque de Marcianople aussi Arien. Ces deux évêques fontinrent qu'Eunomius avoit été calomnié, &. representerent à l'Empereur sa disgrace d'une maniere si pathetique, qu'il revoqua la condamnation d'exil. Il vouloit même voir Eunomius: mais Eudoxe de C.P. l'en empêcha par artifice, craignant sans doute la diminution de son credit. L'empereur Valens persecuta plus ouvertement les Catholiques trois ansaprès, lors qu'il Philoft. 15 se trouva en liberte ayant terminé la guerre contre les Goths

Cependant l'emporeur Valentinien fut attaqué dans les Gaules d'une dangereuse maladie, xxvIII.6. qui fit craindre quelque mouvement pour la fue- Zof. lib. 4. cession de l'empire. Pour le prévenir, si-tôt ?: 741. qu'il fut gueri, il declara auguste son fils Gratien fest. 14. agé seulement de huit ans. Ce fut à Amiens Idac, fast. le neuviéme des Calendes de Septembre, c'eft-à- Cans, fadiremil. Byf. G. 7.

- 168 dire le vingt-quatriéme d'Août de cette année 367. Valentinien avoit eu ce fils de Severa , qu'il AN. 367. Zof. IV. repudia enfuite, & épousa Justine, veuve du 9. 767. tyran Magnence, à cause de sa beauté: il en eut Sect. IV. un fils nommé Valentinien comme lui, & trois c. 31,

filles.

C'est à peu près le tems où S. Hilarion mou-Voyage de rut dans l'isle de Chypre, après avoir inutile-S. Hilarion ment cherché à se cacher en divers païs. & a mort. avoit demeuré un an dans le desert d'Oasis, quand

un de ses disciples nommé Adrien, lui apporta la nouvelle que Julien étoit mort, & qu'un Empereur Chrétien regnoit à sa place : l'invitant à re-

tourner à son monastere de Palestine. Le S. rejetta bien loin cette proposition, & ayant loué un chameau, il vint à Paretoine où il s'embarqua pour passer en Sicile avec un de ses disciples g. 30 nommé Zanan. Au milieu de la mer le fils du patron fut saisi du demon, & commença à crier; Hilarion serviteur de Dieu, pourquoi ne nous laisse-tu pas en repos du moins sur mer? Donnemoi le tems d'arriver à terre. Il répondit : Si mon Dieu te le permet, demeure. S'il techasse, pourquoi t'en prens-tu à un pecheur & un mendiant? Il paroit ainsi, de peur que les mariniers & les marchands ne le découvrissent quand ils seroient arrivez. L'enfant fut délivré peu de tems après: mais le faint fit promettre au pere & à tous les autres, qu'ils ne diroient son nom à personne. Etant abordez à Pachin en Sicile, il offrit au patron pour payer son passage & celuide son disciple, un livre des évangiles, qu'étant jeune il avoit écrit de sa main. Le patron le refusa, d'autant plus qu'il voyoit qu'ils n'avoient pour

tout bien que ce livre & les habits qu'ils portoient. S. Hilarion craignant d'être découvert par les marchands d'Orient, s'avança dans les terres à vingt milles de la mer, & s'arrêta dans un liou defert, où ramassant du bois, il faisoit tous les jours un fagot, qu'il mettoit sur le dos de son An. 367. disciple, afin de le vendre au prochain village & d'acheter un peu de pain pour eux, & pour ceux qui venoient par hazard les trouver. Cependant un possedé s'écria à Rome dans l'église de S. Pierre: 11 y a quelques jours qu'Hilarion ser-c. 34.

witeur de Jesus-CHRIST eft entré en Sicile; il croit être bien caché : mais je m'en vais le découvrir. En effet, il s'embarqua avec sesclaves, aborda à Pachin, alla se prosterner devant la cabane du S. vieillard, & fut auffi-tôt délivré. Depuisce tems-là une multitude innombrable de malades & de personnes pieuses vinrent à lui. Entre-autres un des principaux, qui étant gueri d'hydropisie, lui offrit de grands presens: mais il lui dit cette parole de l'évangile: Vous l'avez recû gratuitement, donnez-Matth, n.

le gratuitement,

D'un autre côté Hesychius fidéle disciple de 32. S. Hilarion le cherchoit par tout, persuadé que quelque part qu'il fut, il ne seroit pas longtems caché: Enfin à Methone, aujourd'hui Modon à l'extremité du Peloponese, un luif qui vendoit de vieilles hardes, lui dit; qu'il avoit paru en Sicile un prophete des Chrétiens, & qu'il faifoit tant de miracles, qu'on le prenoit pour un des saints de l'antiquité. Hesychius s'embarqua donc, arriva heureusement à Pachin; & s'étant informé du saint au premier village, il trouva que tout le monde le connoiffoit : mais ce qu'on admiroit le plus, c'est qu'après tant de miracles, il n'avoit rien pris de personne, pas même un morceau de pain. Hefychius apprit bien-tôt de Zanan, que le S. vieillard étoit refolu d'aller en quelque paysbarbare, où l'on n'entendît pas même fa langue : Il le mena donc à Epidaure en Dalmatie, où ilfut bien-tôt décou-

o Histoire Ecclesiastique.

vert par ses miracles. Il delivra le pays, d'un serpent de grandeur énorme, qui devoroit les Amm. troupeaux & les hommes mêmes; & dans le XXVI. in tremblement de terre qui arriva le douziéme des Hier, Chr. calendes d'Août, fous le premier confulat de Valentinien & de Valens, c'est-à-dire le vingtan. 36). Idac. fast. uniéme Juillet l'an 365. la mer ayant passé ses an. 365. bornes, & menaçant la ville d'Epidaure d'être Chr. Pasch. renversée, les habitans en foule l'amenerent sur an. cod. le rivage. Il fit trois croix sur le sable, & éteng. 301.

dit les mains contre la mer, qui s'arrêta aussi-

tôt, s'élevant comme une haute montagne & retourna fur elle-même.

S. Hilarion fachant le bruit qu'avoit fait ce miracle, s'enfuit de nuit dans une petite barque; d'où il passa dans un vaisseau pour aller dans l'isse de Chipre, Ils rencontrereut deux bâtimens de pirates:tous ceux qui étoient dans le vaisseau venoient l'un après l'autre tout éperdus lui en dire la nouvelle. Il fourit en les regardant de loin: puis se tournant vers ses disciples, il leur dit : Gens de peu de foi, que craignez-vous? Sont-ils en plus grand nombre que l'armée de Pharaon ? Quand les pirates furent à un jet de pierre, il s'avança sur la prouë, étendit la main contre-eux, & dit : Contentez-vous d'être venus jusques ici. Austi-tôt les vaisseaux des pirates reculerent malgré les efforts deleurs rames, & retournerent vers le riva. ge beaucoup plus vite qu'ils n'étoient venus.

6-57. Etant arrivéen Chipre, il feretira à deux malles de Paphos, où il fut quelques jours en repos, Mais il n'y avoit pas été trois femaines, que par toute l'ifle, ceux qui étoient possedent des demons, commencerent à crier qu'Hilarion serviteur de J. C. étoit venu, & qu'ils devoient l'allet trouver: la piùpart difoient qu'ils econocissionen, mais qu'ils ne savoient où il étoit. Dans un mois il s'en assembla autour de lui environ.

deux,

deux cens, tant hommes que femmes, & pour fe vanger en quelque maniere des demons, qui An. 367, ne le laifloient point en repos, il les pressa tellement par ses prieres, que dans une semaine il délivra tous les posses.

Il demeura deux ans dans l'Isle de Chipre, son- 6. 36. geant toûjours à s'enfuir; & enfin par le conseil d'Hefychius , sans sortir de l'ille, il se retira à douze milles de la mer, entre des montagnes très-rudes, dans un lieu affez agréable, où il y avoit de l'eau & des arbres fruitiers : dont tou- c. 37. tefois jamais il ne mangea. Il y fit encore plufieurs miracles: & les habitans gardoient avec grand soin les passages, de peur qu'il ne leur échapat. Enfin fachant que sa mort étoit proche, il écrivit de sa main une petite lettre à Hesychius, 4. 38. qui étoit absent, pour lui laisser toutes ses richesses: c'est-à-dire son évangile & ses habits, consistant en une tunique de poil rude, une cuculle & un petit manteau. Ce fut comme fon testament. Plusieurs personnes pieuses vinrent de Paphos, sachant qu'il avoit prédit sa mort : entre-autres une femme nommée Constantia, dont il avoit guérile gendre & la fille. Il leur fit faire serment à tous de ne pas garder son corps un moment, mais de l'enterrer tout vêtu dans le jardin où il étoit. Etant prêt à expirer, il difoit les yeux ouverts: fors mon ame, fors, que crains-tu? Tu as servi J. C. près de soixante & dix ans. & tu crains la mort? On l'enterra aussi-tôt, comme il l'avoit desiré. Hesychius quiétoit en Palestine l'ayant apris revint en Chipre, & feignant de vouloir demeurer dans ce même jardin, il déroba le corps au peril de sa vie environ dix mois après. Constantia avoit accoûtumé de veiller au fépulcre de S. Hilarion, & de lui parler comme s'il eût été present, pour lui demander ses prieres: mais quand elle apprit que

Histoire Ecclesiastique.

Pon avoit enlevé son corps, elle mourut à l'inAn 367, stant. Hefychius le potta à Majuma, & l'enter17, dans son ancien monastere, avec un grand
concours de moines & de peuple. Les habits n'étoient point gâtez, & le corps étoit aussi entier
que s'il en été vivant, rendant même une odeur
très agréable. Les habitans de Chipre pretendirent toújours avoit son espris, & quoiqu'il se sit
tous les jours de grands miracles en Palestine,
au lieu où étoient se reliques, il s'en faisoit encore plus au jardin de Chipre. Il mourut agé de

core plus au jardin de Chipre. Il mourut agé de quatre-vingt ans: & par confequent vers l'an xIII. n. 37. 730. puis qu'il avoit foixante & cinq ans à la Paff. 373. mort de S. Antoine.

On rapporteà ces tems-là, avec affez de vrai-XII. femblance, le concile de Laodicée dans la Phry-Concilede gie Pacatiene, celebre par fes foixante canons compofez fur diveries matieres de difcipline, principalement touchant leurs rites & la vie cle-

 ¿ ricale. Il défend de promouvoir au facerdoce les nouveaux baptifez : de faire les ordinations en
 ¿ prefence des Auditeurs; ¿ est-à-dire de ceux qui

n'étoient admis dans l'églife qu'aux instructions Com. 13. & non aux prieres. Il ne veut pas que l'onlaisse

au peuple le choix de ceux qui doivent être éle-12. vez au sacerdoce : mais que les évêques soient

choifis par le métropolitain avec les évêques circonvoifins, après de longues épreuves de leur s. 57. foi & de leurs mœurs. Il défend d'établir des évêques dans les bourgs & les villages, mais leu-

vêques dans les bourgs & les villages, mais leulement des vifiteurs, & que ceux qui y font déja établis ne fassent rien sans l'ordre de l'évêque de la ville, non plus que les prêtres. Il défend

11. d'établir dans l'églife les femmes que l'onnommoitanciennes ou presidentes. C'étoient les plus anciennes diaconesses, & qui avoient séancedevant les autres. Le concile défend cette distinction, apparemment parce que quelques-unes en abusoient. Car S. Epiphane témoigne que le rang de diaconcssessesses le plus haut où les femmes An. 367. ayent été élevées dans l'église, qu'il n'y a ja Harss. 79. mais eu de prêtresses, & qu'elles ne peuveut."

avoir part au sacerdoce.

Le concile défend aux clercs de prêter à usu-c. 4. re, & d'entrer dans les cabarets. Ce qu'il défend même aux moines. Voiciles ordres eccle- 6, 24fiastiques qu'il nomme : prêtres, diacres, ministres ou soudiacres; lecteurs, chantres, exorciftes, portiers. Il defend aux clercs, & même à tous les chrétiens de se baigner avec les femmes: qui étoit un abus commun chez les payens. c. se. Il defend aux clercs d'affifter aux spectacles qui acompagnoient les nôces & les festins, & veute. 54 qu'ils se levent & se retirent avant l'entrée des danseurs. Il défend la danse à tous ceux qui asfiftent aux nôces, leur permetrant feulement de c. 41.42. faire un repas modeste, comme il convient à des chrétiens. Il défend aux clercs de voyager c. 40. fans lettres canoniques & fansordre de l'évêque. Les évêques étant appellez au concile, ne doivent pas le mépriser: mais y aller pour instruire ou s'instruire eux-mêmes. Ils ne sont excusez que pour maladie.

Quant aux prieres & aux ceremonies ecclefiaftiques. A près le fermon de l'évêque, on doit
faite d'abord la priere des catecumenes: après e,
qu'ils font fortis, on fait la priere des penitens.
Ils s'approchent, reçoivent l'imposition des mains
& se retirent. Alors se font les prieres des fidéles au nombre de trois: la premiere tout bas,
la feconde & la troisseme à haute voix ensuite
on donne la paix; & après que les prêtres l'ont
donnée à l'évêque, les larques la donnent aussil.
Alors on celebre la s'ainte oblation, & il n'est permis qu'aux prêtres d'entre dans le sanctuaire &
d'y communier. Les prêtres ne doivent entrer e, 16

Hifteire Ecclesaflique.

& s'afféoir dans le fanctuaire qu'avec l'évêque: An. 367. s'il n'est malade ou absent Le diacre ne doit s'as-6.20. féoir devant le prêtre, qu'après qu'il le lui a ordonné: les diacres doivent aussi être honorez. 6. 21. par les foudiacres & par tous les clercs. Les foudiacres ne doivent point avoir place dans la dia-6.22.23.conie, ni toucher les vases sacrez. Ils ne doivent point porter l'orarium ni quitter les portes un moment, mais vaquer à la priere. Ce canon

femble confondre les foudiacres avec les portiers. 6. 23. Les lecteurs & les chantres ne doivent point por-

ter l'orarium en lisant ou en chantant. C'étoit un linge que l'on portoit autour du col, & dont 6. 26. est venu notre étole. Personne ne doit exorcifer, ni dans l'église ni dans les maisons, sans

s. 44-être ordonné par l'évêque. Les femmes ne doivent point entrer dans le sanctuaire.

On ne doit point dire dans l'église de cantiques particuliers, ni lire d'autres livres que les écritures canoniques de l'ancien & du nouveau

e 60. testament. Ensuite de ce canon, le concile rapporte le catalogue des écritures. Dans l'ancien testament, il omet Judith, Tobie, la Sagesse, l'Ecclefiaftique & les Macabées : dans le nouveau il omet seulement l'Apocalypse ; par où l'on void qu'il y avoit encore quelques églises particulie-6. 15. res qui doutoient de l'autorité de ces livres. Per-

sonne ne doit chanter dans l'église, sinon les chantres ordonnez, qui montent fur l'ambon & 4. 17. chantent sur le livre. Dans les prieres publiques,

on ne doit point joindre les pseaumes, mais fai-6. 16. re une lecture entre chaque pseaume. Le same. di on doit lire l'évangile avec les autres écritu-

4. 29 res. Les Chrétiens ne doivent point judaiser en chomant le samedi: mais travailler ce jour-là; & lui preferer le dimanche, le chomant, s'ilest possible, en Chrétien. Ces paroles, s'il est possible, semblent marquer que les Chrétiens n'ob-

fer-

fervoient pas l'abstinence du travail si rigoureusement que les Juiss.

An. 367.

A la fête de Pâque on ne doit point envoyer e. 14. la fainte Eucharistie à d'autres dioceses, comme eulogie; c'est-à-dire comme le pain beni, que l'on envoyoit en figne de communion. Les clercs 2. 27. ou les laïques invitez à l'agape ne doivent point emporter leurs plats, pour ne pas troubler le bon ordre de l'église. On ne doit point faire les e, 28, agapes dans l'église, ni manger ou dresser des tables dans la maison de Dieu. Ni les évêques . 58. ni les prêtres ne doivent offrir le facrifice dans les maisons. Pendant le carême, on ne doit offrir e. 49. le pain. c'est-à-dire consacrer l'eucharistie, que le samedi & le dimanche. On ne doit pas des c. 500 honorer le carême, en rompant le jeune le jeudi de la derniere semaine: mais il faut jeuner tout le caréme en xerophagie, c'est-à-dire ne mangeant que des viandes seches. Pendant le carê-c. 51. me, on ne doit point celebrer les fêtes des martyrs, mais en faire memoire le samedi & le dimanche. On ne doit faire en carême ni nôces c. 12. ni fêtes pour la naissance.

On ne doit admettre personne au baptêmen \$5après deux femaines de caréme. C'est que le
caréme entier étoit destiné à l'examen descatecumenes. Les competans doivent apprendre le
fymbole, & le reciter devant l'évêque ou les prétres le jeudi de la semaine sainte. Ceux qui sont. 47.
baptisez en maladie, & qui en relevent, doivent
apprendre le symbole, & connoître le don de
Dieu, qu'ils ont reçû. Ceux qui sont baptisez. 48.
doivent recevoir ensuite l'onction celeste, &
doivent recevoir ensuite l'onction celeste, &
ant perseveré dans la priere & dans les exercices
de l'entre de la pointe de partaite conversion, doivent être admis à la communion, en
yué de la misericorde de Dieu; après leur avoir
dos-

166 Hiftvire Ecclesiastique.

donné un tems, pour faire penitence, propor-An. 367, tionné à leur chûte. Ceux qui ont contracte de 5-1-fecondes nôces librement & legitimement, fans faire de mariage claudeftin, feront admis sala communion par indulgence, après quelque peu de tems, employé en jeûnes & en prieres. Les

6. 10. 31. Chrétiens ne doivent pas marier indifferemment leurs enfans à des heretiques.

s. 6. On ne doit point permettre aux heretiques 6 9 d'entrer dans l'eglife: ni aux fidèles d'aller aux églifes ou aux cimetieres des heretiques pour prier: autrement ils feront excommuniez pour un tems, & ne feront reçûs qu'après avoir

6. 34-fait penitence. Il est défendu sous peine d'anathême de quitter les martyrs de J. C. pour s'a-6. 32, dresser aux faux martyrs des heretiques. Il ne

faut ni recevoir leurs culogies, ni prier avec

33 eux ou avec les schismatiques. Les Novatiens ou
les quartodecimains qui se convertissent, ne doi-

s. 7. vent point être reçûs , qu'ils n'anathematifent toutes les herefies, & particulierement la leur ; & alors ceux qu'ils nomment fidéles, ayant appris le fymbole de la foi & reçû l'onêtion fa-

«. 8. crée, participerontaux faints Myfteres. Les Montaniftes, quoiqu'ils foient au rang des cleres & en grande eftime chez eux, feront inftruits fois genufement, & baptifez par les prêtres & les évêques de l'églife. On void ici que le baptême des Montaniftes est rejetté & non pasdesaures. Après le canon qui défend de chercher les faux.

53 martyrs des heretiques, füit celul-ci: Il ne faut pas que les Chrétiens quittent l'églife de Dieu, pour aller invoquer des anges & faire des affemblées défendués. Si donc on trouve quelqu'un adonné actetielolatriecachée, qu'il floit anatheme: parce qu'il a laisse N. S. J. C. Il y avoit en-

Thred in core alors en Phrygie & en Pissidie des heretiques costes judaïsans, qui vouloient que l'on adorâtles anges com-

comme ceux par qui la loi avoit été donnée. -Ils disoient que Dieu étant invisible & incom- AN. 367. prehensible, on ne peut atteindre à lui, & qu'il faut se le rendre favorable par les anges. C'est ce que rapporte Theodoret, qui vivoit environ soixante ans après ce concile; & il témoigne que de son tems on voyoit encore sur les confins de ces provinces des oratoires de S. Michel. Il applique à ces heretiques ce canon du concile de Laodicée; & il ajoûte que pour guerir Ibid. x1 x cette ancienne maladie, le concile a défendu de 17: prier les anges & d'abandonner J. C. c'est-à-dire plique po que l'église a condamné ceux qui s'adressoient 914aux anges à l'exclusion de J. C. qui s'arrêtoient à eux comme au dernier objet de leur culte : ne croyant pas que leurs prieres pussent arriver jusques à Dieu; & qui dressoient des oratoires à S. Michel de leur chef, comme protecteur du peuple de Dieu: non à J. C. en memoire de S. Michel fon ferviteur.

Le canon suivant du concile de Laodicée, 36, défend aux prêtres & aux clercs d'être magiciens, enchanteurs, mathematiciens on astrologues, de faire des ligatures ou caracteres; & commande de chasse de l'églisé ceux qui en portent. Il est défendu de recevoir des Juissou, 37, des payens les presens qu'ils envoyoient à leurs stêtes, ni de les celebrer avec eux. Il est défendu en particulier de recevoir les pains s'ans levain, 38, que les Juiss donnent pendant leur pâque. Enfin a 39, de celebrer les fêtes des Gentils avec eux. Voil de celebrer les fêtes des Gentils avec eux. Voil se scanons du concile de Leadicée respectez de

toute l'antiquité.

Après deux années de guerre, l'Empereur XIII.
Valens reduifit les Goths à lui demander la paix, Renouvelgu'il leur accorda la troifiéme année, fous le la confulat de Valentinien le jeune & de Victor: tion.
c'est-à-dire en 369. Ce sut apparemment en ce Amm.

tems- xxvII, c. 5

An. 367. capitale de la Scythie sujette aux Romains, située 369. 1. Sozom. VI. c. 21. Thood, IV. P 35.

Zof.m. llv. fur la côte du Pont Euxin, vers l'embouchure du Danube. L'évêque des Scythes y residoit. Cod. Theod, Car quoiqu'ils eussent quantité de villes, de chav Pagi. an. teaux & de bourgades ; leur ancienne coûtume étoit de n'avoir qu'un évêque pour toute la nation. C'étoit alors Bretannion ou Vetranion, catholique très-zelé. Valens étant donc arrivé à Tomi, vint à l'église, & voulut à son ordinaire, persuader à l'évêque de communiquer avec les Ariens. Mais Bretannion lui refifta courageufement, se declara défenseur de la foi de Nicée, & le quitta pour passer dans une autre église. 1) y fut fuivi de son peuple, c'est-à-dire presque de toute la ville, qui s'étoit assemblée pour voir l'Empereur: s'attendant aussi à quelque évenement extraordinaire L'Empereur se voyant abandonné seul avec sa suite, fut piqué de cet affront. Il fit prendre Bretannion, & l'envoya en exil; mais il le rappella peu de temsaprès: craignant d'irriter les Scythes, peuples braves & necessaires aux Romains, pour la conservation de cette Martyre- frontiere. L'Eglise honore S. Bretannion le vingtcinquiéme de Janvier. La paix étant faite avec les Goths, Valens

leg.

revint à C. P. où il passa la fin de l'an 269. Au Philoft. 1x. commencement de 370. il en partit pour aller à H. 5. Antioche, foutenir la guerre de Perse, commen-Socr. IV. cée trois ans auparavant. Il n'étoit encore qu'à 6. 14. Sezom, vi. Nicomedie quand il apprit la mort d'Eudoxe évêque Arien de C. P. Il avoit d'abord été évê-Philoft. 1x. que de Germanicie en Syrie, pendant environ m. 8. dix-huit ans; ensuite il avoit occupé, deux ans le fiege d'Antioche: puis celui de C. P. pendant XIV. n. 4. onze ans depuis l'an 360. jusques en 370. Les F3. Ariens y mirent à sa place Demophile, né à Thessalonique ; & auparavant évêque de Berée

CD

en Thrace: le même qui fous Constantius avoit Philost. 1x. procuré la cheute du pape Libere. L'empereur ". 10. approuva son election, & il fut ordonné par Theodore ou Dorothée évêque d'Heraclée, qui en cette qualité avoit le privilege de consacrer l'évêque de C. P. parce qu'Heraclée en avoit été la metropole. A l'ordination de Demophile, au lieu de l'acclamation ordinaire Axios. c'est-à-dire digne, plusieurs crierent Anaxios, c'est à-dire indigne. Les catholiques voulant aussi profiter de l'occasion, choisirent Evagre pour soz.vi.si évêque de C.P.& il fut ordonné par un évêque

nommé Eustathe. Ce fut aux Ariens un nouveau pretexte de les Socr. IV. persecuter; & l'empereur Valens ayant apris 6 15. ce qui s'étoit passé, & craignant quelque sédition, envoya des troupes de Nicomedie à C. P. avec ordre de prendre Evagre & Eustathe, & de les envoyer en exil en divers lieux, ce qui fut executé. On croit qu'Evagre mourut dans ion exil, & l'église honore sa memoire le fixième de Mars. Les Ariens devenus plus in-Martyra folens par la protection de l'empereur, maltrai- Rom. terent les catholiques, leur disant des injures, les frapant, les mettant en prison, les trainant devant les magistrats, & leur faisant payer des amendes. On compte S. Euloge martyr en cet- Martyr. te persecution, avec plusieurs autres dont l'é-Rom. 3. glife fait memoire le troisième de Juillet. Pour Jul. Menole plaindre de ces violences, les catholiques en 10g. con. 2016. voyerent à l'empereur une députation de quatrevingt ecclesiastiques, à la teste desquels étoient Urbain; Theodore & Menedeme. Arrivez à Nicomedie, ils presenterent leur requeste à l'empereur, & lui exposerent les souffrances des catholiques. Il fut extrêmement irrité de leurs

plaintes; mais craignant d'exciter une fédition, il dissimula sa colere, & donna ses ordres secrets

Tome IV.

à Modeste prefet du pretoire, pour les faire perir fans bruit. Le prefet feignit donc de vouloir les envoyer en exil, ce qu'ils accepterent genereusement: mais il les fit mettre dans un vaisseau qui n'étoit point lesté, & donna ordre aux matelots d'y mettre le feu quand il seroit

Theod. IV. en pleine mer. Cela fut executé. On les embift. 6.24. bàrqua sous pretexte de les mener en exil; mais au milieu du Golfe d'Astaque, au fond duquel est Nicomedie, les mariniers mirent le feu au bâtiment, passerent dans une chaloupe, qu'ils faisoient suivre, & se retirerent. Un grand vent de levant, qui soufloit par hazard, poussa le vaisseau brûlant jusques au havre, nommé Rom. Me- Dacidize, dans la côte de Bithynie, où il ache-

Martn. nelog.

va de se consumer; & tel fut le martyre de ces quatre-vingt ecclesiastiques, dont l'église fait la memoire le cinquiéme de Septembre. On attribua à une punition divine de cette cruauté, la famine qui affligea cette année la Phrygie & les païs voilins. & qui obligea plusieurs habitans à deserter, pour se retirer à C. P. & ailleurs.

De Bithynie, Valens passa en Galatie, où il ra-

Soc. ibid. Hier Chr. X .V.

8 Bafile refifte à Valens. Greg Nyff. p. 48. Sozim. VI. c. 15. #. 14.

vagea l'églife avec beaucoup de facilité. Il esperoit en faire de même en Cappadoce, à cause du differend furvenu quelques années auparavant, entre Eusebe évêque de Cesarée & S. Basile: dont les personnes les plus considerables avoient pris le parti. Sa retraite même les avoit irritez contre Sap. liv. xv. l'évêque qui en étoit cause, & ils sembloient dif. posez à se separer de lui. S Basile demeuroit tranquille dans fa folitude du Pont, s'appliquant aux exercices de la vie monastique. S. Gregoire de Naziance y étoit d'abord avec lui; & comme l'évêque Eusebel'invitoit à se trouver aux assemblées ecclesiastiques, il lui écrivit en philosophe Chrétien: Je ne puis souffrir l'injure que vous avez faite à mon frere Basile : m'honorer & le maltraiter.

Greg Naz. 47. 20.

c'est comme si vous caressiez quelqu'un d'une main, lui donnant un souflet de l'autre. Croyezmoi, donnez-lui fatisfaction, & vous ferez fatisfait de lui : pour moi je le suivrai comme l'ombre fuit le corps. Cette lettre fit quelque peine à Ep. 169. Eusebe: mais S. Gregoire l'adoucit ensuite, & la persecution étant venuë, il s'offrit d'aller à son secours: puis le voyant tout à fait bien dif-Ep. 19. posé, il en avertit S. Basile, l'exhortant à le prevenir, & à ne se pas laisser vaincre en ce combat de vertu. Il y joint la consideration du temps. Les heretiques, dit-il, ont conjuré contre l'église: les uns sont déja venus, on dit que les autres viennent: la faine doctrine est en peril. Si vous croyez que je doive vous accompagner; je ne le refuserai pas. En effet, il se Gr. Or. 20. chargea de la commission, & ramena S. Basile, P. 337. qui de son côté ne se fit pas beaucoup prier. Il. 15. quitta donc sa solitude de Pont, & revint à Cesarée, si-tôt qu'il apprit que l'empereur en approchoit, avec les évêques Ariens qui l'accompagnoient toûjours, & à qui l'absence de S. Bafile donnoit de grandes esperances. Valens fit Gre. Nyff. tous ses efforts pour le gagner. Il le menaça, P. 49. B il le flatta, lui promettant sa faveur & même le gouvernement de l'église S. Basile au contraire l'exhorta lui & sa suite à se reconnoître, à faire penitence ; & à cesser de persecuter les serviteurs de Dieu, contre lesquels leurs efforts étoient inutiles. Loin de conserver quelque ref- Greg. er. sentiment contre l'évêque Eusebe, il s'unit avec 20. P. 339. lui pour combatre les ennemis communs. Il fit cesser tout scandale & toute division entre les catholiques: enfin il agit si puissamment que l'empereur, & ses évêques Ariens furent obligez de le retirer sans rien faire, & S. Gregoire de Nazianze n'eut pas peu de part à cette victoire.

Ensuite S. Basile s'appliqua de plus en plus à thid p. 340. H 2 forvir

passez, & à montrer à tout le monde qu'il savoit obeir. Il étoit toûjours auprés d'Eusebe. il l'instruisoit, il l'avertissoit, il executoit ses ordres; il lui tenoit lieu de tout. Conseiller fidelle au dedans, ministre actif au dehors; quoiqu'il ne tînt que le second rang dans l'église, comme prestre, il avoit la principale authorité, Sap, lle, xv. parce qu'il conduisoit l'évêque. Car Eusebe évêque depuis peu d'années, & ordonné si-tôt qu'il fut baptisé, réspiroit encore un peu l'air du monde, & n'étoit pas assez instruit des choses spirituelles, pour se conduire en ce temps de trouble Il avoit donc besoin de secours; mais il l'embrassoit avec joie, & croyoit avoir de l'autorité quand Basile en avoit. S. Basile servoit l'églife en plufieurs manieres. Il parloit avec hardiesse aux magistrats & aux personnes plus puissantes. Il terminoit les differens au gré des parties. Il affistoit les pauvres dans les besoins spirituels & dans les corporels. Il les nourrissoit, il logeoit les étrangers, il prenoit soin des vierges & des moines, comme il paroît par les regles qu'il leur donna par écrit & par tradition: il regloit les prieres & le service de l'autel. C'est S. Gregoire de Nazianze qui le témoigne, & par là il semble marquer la liturgie attribuée de tout temps à S. Basile, & encore ustée dans les églises orientales, quoique la fuite des temps y ait apporté quelque changement. Il fignala principalement sa charité dans la fa-

Greg. Naz. er. 20, p. 341.

n. 13.

mine qui affligea la Phrygie, & les païs voifins pendant cette année 370. Ce fut la plus cruelle famine dont on eût memoire en Cappadoce; & la ville de Cefarée éloignée de la mer, ne recevoit aucun secours par le commerce. Ceux qui avoient des blés, loin d'estre touchez du besoin: des pauvres, cherchoient à en profiter. Toutefois

fois S. Bafile fit tant par fes prieres & fes exhortations qu'il ouvrit les greniers des riches. Ensuite il assembla le pauvre peuple demi-mort de faim; & faifant apporter des chaudieres pleines de legumes cuites avec de la chair fallée, lui-même ceint d'un linge, leur distribuoit de sa main, se faifant aider de ses amis & de ses serviteurs, & accompagnoit cette aumône de la parole pour la

nourriture des ames.

Ancyre & Neocesarée perdirent alors leurs pasteurs, & S. Basile écrivit à ces églises des lettres de confolation, qui font de grands éloges pour ces évêques. Celui de Neocefarée étoit go: 16-62-Musonius. S. Basile l'appelle la colomne de la verité, le gardien des loix paternelles, l'ennemi de la nouveauté. On voyoit, dit-il, en lui l'ancienne forme de l'église, & on s'imaginoit avoir vêcu avec ceux qui la gouvernoient deux cens ans auparavant. Il felicite cette ville d'avoir eudepuis le grand S. Gregoire Thaumaturge jusques à celui-ci, une fuite continuelle de faints pasteurs. Il les exhorte à lui choisir un succesfeur fans ambition & fans cabale; & à s'attacher au bien commun, qui renferme l'avantage de chaque particulier. ..

L'évêque d'Ancyre étoit Athanase qui avoit été Sup. Il v. mis à la place de Bafile au confile de C. P. en xiv. n: 187 360. S. Basile témoigne une extrême affliction Ep. 67de sa mort, & lui donne des louianges d'autant Ep 53 moins suspectes, qu'Athanase avoit receu un peu Mort de legerement quelque mauvaise impression de sasainte Emmelie, de

doctrine.

On avoit déja donné des successeurs à ces deux 8. Cesaire, & de Ste évêques, quand S. Basile manda à S. Eusebe de Gorzonie. Samosate la mort de sa mere sainte Emmelie, Greg. Niss. qui mourut fort âgée dans le monastere ou ellevin & s'étoit retirée avec sainte Macrine sa fille. Elle Matr. p. n'avoit alors auprés d'elle que deux de ses en 186, V Pigi H 3 fans: ,. 8.

fans: fainte Macrine l'aînée de tous; & S. Pierre depuis évêque de Sebaste le dixième & le dernier. Comme ilsétoient des deux côtez de fon lit, elle les prit chacun d'une de ses mains, &c dit: Seigneur je vous offre suivant vôtre loi les premices & la dixiéme de mes couches. Elle fue enterrée avec son époux dans l'église des quarante martyrs, à fept ou huit stades du monastere. c'est-à dire un bon quart de lieuë: l'église honore sa memoire le trentième jour de May.

Greg ibid. f. 201. B. Martyr. Rom.

S. Bafile fut plus touché de cette mort, que son Bafil. ep. 7. âge & fa vertu ne sembloient lui permettre. Il ad Enfeb. fortoit d'une maladie qui l'avoit reduit à l'extre-Samıf. mité, & que la rigueur excessive de l'hyver avoit rendue plus fâcheuse; & l'état où il voyoit

l'église n'étoit pas propre à le consoler.

Greg. or. 10. p. 168. e. 168.

S. Gregoire de Nazianze perdit vers le même temps Cesaire son frere & Gorgonie sa sœur, que l'église compte aussi entre les SS. Cesaire avoit été glorieusement rappellé à la cour par Jovien: & Valens l'avoit fait questeur ou tresorier de la Bithynie où il demeuroit. S. Gregoire loin de s'en réjoüir, étoit affligé de le voir embarrassé d'affaires temporelles, & l'exhortoit à s'en dégager. Il fut déterminé par l'accident du tremblement de terre, qui acheva de renverser la ville de Nicée l'onziéme jour d'Octobre 368. Cesaire fut presque le seul homme de marque qui s'en sauva, mais il y perdit une partie de son bien, & demeura enveloppé sous les

Id. Carm. P. 34. C.

ruines, dont il se retira comme par miracle avec de legeres blessures. Il resolut donc de se donner entierement à Dieu: mais il mourut peu de temps aprés, ayant auparavant receu le bap-Grat 10. p. tême, & laissa ses biens aux pauvres, n'ayant ni femme ni enfans. S. Gregoire son frere fit son oraison funebre, en presence de son pere & de sa mere. L'église greque honore la memoire

173. C.

de Cesaire le neuviéme de Mars, & l'église latine le vingt-cinquiéme de Février. Sainte Gorgonie leur sœur mourut quelque temps aprés, &c S. Gregoire lui fit aussi une oraison funebre: où dépeignant ses vertus, il donne le modelle de la perfection Chrétienne pour les femmes mariées. Son recueillement & sa modestie alloient jusques Orat. 11.5. à compter pour beaucoup le moindre souris: elle mortifioit ses yeux, ses oreilles & tous ses sens: elle méprisoit la parure, dont les femmes font si curieuses: mais elle prenoit grand foin de la décoration des églises. Quoiqu'elle eût un grand esprit, une prudence qui la rendoit le conseil de tout le païs, une connoisfance profonde des mysteres de la religion; tant par la lecture des livres facrez, que par ses propres meditations: elle n'en étoit pas moins affectionnée au filence; & prenoit grand soin de cacher ses bonnes œuvres, & d'avoir plus de pieté au dedans, qu'elle n'en marquoit au dehors. Sa maison étoit ouverte à toutes les personnes vertueuses: elle avoit un respect particulier pour les prestres, une compassion tendre pour les affligez, & faisoit de grandes liberalitez aux pauvres. particulierement aux veuves. Ses prieres étoient terventes & attentives, ses larmes abondantes. ses genuflexions frequentes: ses jeunes, ses veilles, son application à la psalmodie n'étoient pas . moindres. Cependant elle ne fut baptifée que P. 188. 1. vers la fin de sa vie: mais avant que de mourir, elle eut la consolation de voir son mari, ses fils & ses petits fils recevoir la même grace. Sa con-P. 185. fiance en Dieu étoit telle, qu'aprés une chûte dangereuse, elle ne voulut point par modestie employer le secours de la medecine, & se trouva miraculeusement guerie. Une autre fois dans une grande maladie où les medecins desesperoient de sa sante, elle mit sa teste H 4

cembre.

F. 187. A. fur l'autel, & commença a prier avec des cris & des larmes abondantes, dont elle se fit une onction, y mélant ce qu'elle avoit pû reserver des antitypes du precieux corps ou du fang, c'est à-dire de la fainte Eucharistie: & s'en retourna aussi-tôt guerie parfaitement; ce qui ne peut estre arrivé qu'aprés son baptême, puis que l'on n'a jamais donné l'Eucharistie qu'aux fidelles baptifez. Telle fut fainte Gorgonie, dont l'église honore la memoire le neuvième de Dé-

YVI. R étinion des moines de Nazian-7.e.

S. Gregoire de Nazianze étoit alors auprés de fon pere, le foulageant en sa vieillesse, &t portant en qualité de prestre une partie du fardeau de l'épiscopat. Un des premiers services qu'il lui rendit, fut de reconcilier avec lui, les moines qui s'étoient separez de sa communion, lors qu'il eut figné la formule de Rimini. Il y en avoit plusieurs considerables pour leur pieté & pour leur doctrine, entre autres Cledone, Eulale & Gree, Carm, Cartere. Cledone aprés avoir paru à la cour . 47. P. 107. avec éclat, donna tous ses biens aux pauvres, & se retira dans la solitude. Il fut prestre, & de-

Sut. liv. n. 24.

D.

meura lié d'une amitié particuliere avec S. Gregoire le fils. Eulale est celui qu'il fit depuis ordonner évêque de Nazianze aprés la mort de son pere. Il étoit son cousin, & avoit un frere nommé Hellade, qui embrassa avec lui la vie solitai-Loll. ep. 105. re: mais il mourut quelque temps aprés. On croit que Cartere est celui qui conduisit les mo-Sur. vI 6. 3. nasteres d'Antioche avec Diodore, & qui fut le

Greg. ep. 195. ad ad Cafar.

f. 2.

Soz. v111. maître de S. Chrysostome. Tels étoient les principaux de ces solitaires, qui s'étoient separez de l'évêque Gregoire. L'autorité de leur vertu avoit attiré avec eux une partie du troupeau; & ils avoient passé jusques à se faire ordonner des prêtres par d'autres evêques, pour leur administrer les facremens;

Le S. vieillard fit tous ses efforts pour les réur nir, par ses exhortations, par ses prieres & par sa douceur: il demandoit à Dieu jour & nuit cette grace, avant la fin de sa longue vie, & son fils ne la demandoit pas moins ardemment. La douleur qu'il en ressentoit, l'occupoit le jour & la nuit: & les exercices de pieté, loin de le-confoler, lui remettoient devant les yeux ces chers freres, avec qui il les avoit si souvent pratiquez. Il s'imposa silence, & ne parla point en public vita Greg. pendant tout ce temps. Enfin il persuada à son pere de demander pardon de sa faute,. & de fai-Orat. 19re une confession claire de la vraie foi. Les so-P. 297litaires & ceux qui les avoient suivis, quitterent les soupçons qu'ils avoient conceus du S. vieillard, & reconnurent que sa créance avoit toûjours été pure. Lui de son côté les receut avec joie : & recent avec eux les prestres qu'ils avoient fait ordonner. S. Gregoire le fils celebra cette réiinion par un excellent discours, où il dit entre-autres choses: que les reconciliations sui-Orat: 12vies de recheutes frequentes, sont pires que la 0. 202; Es. division même, parce qu'elles ôtent l'esperance 203. d'une reconciliation tolide. Qu'il y a une mauvaile paix & une bonne division. Quand l'impieté est manifeste, il faut marcher teste baissée contre le fer, le feu, les puissances; & ne rien craindre tant, que craindre quelque chose plus que Dieu. Mais quand nôtre peine n'est fondée que sur des soupçons; il est bien plus avantageux de demeurer en un même corps, pour nous redresser les uns les autres, que de nous engager par la division à des préjugez qui ôtent la confiance; & vouloir ensuite corriger les autres avec empire, en tyrans plûtôt qu'enfreres.

Une fièvre violente mettoit tout le dedans en feu : les forces lui manquoient : il ne prenoit ni nourriture ni repos, il avoit des palpitations & des angoisses continuelles : sa bouche toute ulcerée en dedans, pouvoit à peine avaler de l'eau. L'art des medecins ni le soin des domestiques n'y pouvoit suffire. Il ne connoissoit plus les affistans, & il ne lui restoit qu'un petit sousse de vie. C'étoit la nuit de pâques: Gregoire le fils, Nonne sa mere, tout le clergé & tout le peuple étoient dans l'église en prieres, partagez entre la joie de la feste & la douleur de cette perte. L'heure de celebrer les mysteres étant venue, le S. vieillard commença à se remuer foiblement. Il appella d'une voix trés-basse un serviteur, lui commanda de s'approcher, de lui donner ses habits & lui tendre la main. Celui-cy obeit avec furprise & empressement; & le S. évêque s'appuyant sur lui se leva, étendit pour la priere ses mains languissantes, & celebra comme il pût les mysteres en peu de mots, s'unissant en esprit au peuple qui prioit dans l'église. Ayant prononcé, selon la coûtume, les paroles de l'eueharistie, & donné sa benediction au peuple: il se remit au lit, prit un peu de nourriture, dormit, & se rétablit peu à peu: ensorte que le dimanche de l'octave de paques; que l'on nommoit déslors le dimanche nouveau ou du renouvellement; comme le nomme encore l'église greque : ce jour , dis-je , il vint offrir le facrifice dans l'église avec tout son peuple. Saint Gregoire son fils racontoit depuis en public cette guerison, comme un miracle évident.

XVII. 8. Bafile évêque de Céfarée. Gray. Nan.

Eusebe évêque de Cesarée en Cappadoce mourut peu de temps aprés que son église eut été attaquée par Valens, ayant combattu genereusement en cette persecution, & en celle de Ju-

ien,

lien. Aussi se trouve-t-il au nombre des Saints er. 19. en quelques martyrologes, quoique mal à pro-p. 310. C. pos confondu avec eusebe de Cesarée en Pale-p. 342, D. îtine. A sa mort, l'église de Cesarée en Cappa. Vita Greg. doce se trouva exposée aux mêmes troubles qu'à Martyr. fon élection. La foi catholique qu'elle avoit Ufan, 21. toûjours conservée, & l'union qui y avoit toû- 7472 jours regné, excitoit l'envie des heretiques, C'étoit un des plus grands fieges de tout l'Orient ; la metropole de toute la Cappadoce, & peutestre de tout ce que l'on appelloit diocese de Pont, d.ns le gouvernement politique; c'est à dire que plus de la motié de l'Asse mineure en dépendoit. Le clergé de Cesarée ecrivit selon la coûtume aux évêques de la Province, & ils vinrent pour proceder à l'élection.

Le S. évêque de Nazianze y étant appellé com. Greg. er. 19. me les autres craignit de n'y point affilter, tant? 311. pour son extrême vieillesse, que pour une ma- Ap. Greg. ladie qui lui étoit survenue. Il écrivit donc au ? 22. clergé & au peuple de Cesarée en ces termes; Je suis un petit pasteur d'un petit troupeau : mais la grace n'est pas resserrée par la petitesse des lieux. Qu'il foit donc permis même aux petits Lm. x1.34. de parler librement. Il s'agit de l'église pour laquelle J. C. est mort; l'œil est le flambeau du corps, & l'évêque le flambeau de l'église. Puis que vous m'avez appellé, suivant les canons, &c que je suis retenu par la vieillesse & la maladie ; file S. Esprit me donne la force d'affister en personne à l'élection; car il n'y a rien d'incroyable aux fidelles, ce sera le meilleur & le plus agréable pour moi ; si l'infirmité me retient, le concours autant que peut un absent. le ne doute pas que dans une si grande ville, & qui a toujours eu de si grands prelats, il n'y ait d'autres personnes dignes de la premiere place : mais je ne puis en preferer aucun à nôtre cher fils le prestre Basile.

Ce'st un homme, je le dis devant Dieu, dont la vie & la doctrine est pure, & le seul ou du moins le plus propre de tous à s'oppoier aux heretiques, & à l'intemperance de langue qui regne à present. J'écris ceci au clergé, aux moines, aux dignitez, au senat & à tout le peuple. Si mon suffrage est approuvé comme juste, & venant de Dieu: je fuis present spirituellement, ou plûtôt j'ai déja imposé les mains; si l'on est d'un autre avis, si l'on juge par cabales & par interests de famille, si le tumulte l'emporte sur les regles : faites entrevous ce qu'il vous plaira: je me retire.

Le S. vieillard Gregoire écrivit aussi à S. Euse-

be de Samosate, pour implorer son secours en cette occasion, quoiqu'il ne fût pas de la pro-

Ap. Bafil. 9. 4.

vince : lui representant le peril où se trouvoit l'église de Cesarée, par les entreprises des hereti-Creg ep. 29. ques. S. Eusebe de Samosate vint en effet, & sa presence fut trés-efficace pour consoler & soutenir les catholiques. Car encore que S. Basile sût manifestement le plus digne de remplir le siege de Cesarée, les premieres personnes du païs s'y opposoient: ils soutenoient leur faction par les plus méchans d'entre le peuple, & avoient gagné-une partie des évêques. Ainsi quand ils furent assemblez, ils écrivirent à l'évêque de Nazianze, pour l'inviter à venir: mais d'une maniere qui lui fit entendre qu'ils ne le desiroient pas. Il leur marqua par sa réponse qu'il l'avoit bien compris; & leur declara comme il avoit fait au clergé & au peuple de Cesarée, qu'il donnoit son suffrage au prestre Bafile, comme au plus digne; & protesta cont.e l'élection que l'on pourroit faire par cabale. Et si l'on oppose, dit-il, le pretexte de sa mauvaise santé vous ne cherchez pas un atlete, mais un docteur. Il ne se contenta pas d'écrire: mais fachant qu'il manquoit une voix pour rendre l'élection canonique; nonobstant son grand age &

20.F. 343.

sa maladie, qui le reduisoit presque à l'extremi-or. 19. té : il fortit de son lit, & se fit porter à Ce ? 311. De farée, s'estimant heureux s'il achevoit sa vie par une fi bonne œuvre. S. Bafile fut donc élu . & ordonné canoniquement évêque de Cesarée en Cappadoce ; & l'église fait la memoire de cette ordination la quatorziéme de Jain.

Le S. vieillard Gregoire s'en retourna à Na- XVIII. zianze gueri & fortifie, comme par miracle. Les Conduite évêques opposez à Basile soussiroient avec peine, de S. Basile. qu'il l'eut emporté fur eux : la honte & le depit 19. 9. 312. les pouffoit jusques à lui dire des injures. Gregoire les vainquit encore par sa patience : &c content d'avoir gagné dans le fonds, il leur laissoit la satisfaction de parler. Avec le temps leur chagrin se tourna en admiration, & ils le regarderent de-

puis comme leur arbitre & leur patriarche.

S. Bafile en usa de même Il s'appliqua à gue- ld or. 20. zir les esprits aigris contre lui, non par des flat-? 334- As teries & des bassesses, mais par une conduite noble & élevée : ne regardant pas seulement le present, mais les disposant à lui estre soumis à l'avenir. Il ne se servoit pas d'artifice pour se les affujetir, mais il les gagnoit par amitié: n'usant pas de sa puissance, & leur faisant sentir qu'il les épargnoit. Il employoit peu de paroles & beaucoup d'effets. Tous étoient forcez de ceder à la superiorité de son genie & à l'éminence de sa vertu; & demeuroient persuadez, qu'il falloit lui estre unis & soumis, ou renoneer au falut éternel. Ainsi domptez, ils s'empressoient à se justifier, à lui témoigner de l'amitié, & montrer du progrez dans la vertu: car c'étoit la feule justification solide. Il n'y eut que queiques incorrigibles, dont il ne se mit pas en peine. C'est ainsi que S. Gregoire de 07. 20, p. Nazianze nous dépeint la conduite de son ami 344. A.

fon ami.

Il ne se pressa pas de l'aller trouver aprés son épiscopat. S. Basile l'avoit invité à le venir voir malade, & il s'étoit mis en chemin. - Mais apprenant en même temps que les évêques s'aflembloient à Cesarée, pour élire un successeur à Eusebe, il retourna sur ses pas: accusant S. Bafile de simplicité, s'il ne voyoit pas le soupçon qu'il donnoit, de vouloir fortifier sa brigue, en appellant ses amis. Peut-estre S. Gregoire craignoit il d'estre éleu lui-même. Il garda la même conduite aprés l'election, & se contenta d'écrire à. S. Basile: que quelque joie qu'il eût de sa promotion, il n'iroit pas le trouver fitôt, quand même il le demanderoit: pour ne pas donner lieu à les calomnier l'un & l'autre : qu'il iroit quand Dieu l'ordonneroit, & quand les ombres de l'envie seroient dissipées. Saint Basile s'en plaignit d'abord: mais enfin il goûta les raisons de

S. Bazile étendant ses veues & son zele sur tou-

8. Bafile travaille à réiinir les catholianes. Greg. or. 20. p.

te l'église, étoit sonsiblement affligé de la division qui regnoit en Orient, même entre les évêques catholiques. Pour y remedier, il crut devoir exciter les évêques d'Occident, & employer auprés d'eux l'autorité de S. Athanase. Il lui écrivit donc dés le commencement de son épisco-Bafil.ep. 48. pat, & lui dit: Il y a long temps que je suis persuadé, que la seule voye de secourir nos égliles: est la jonction des évêques d'Occident. S'ils veulent montrer le même zele pour nous, qu'ils ont employé chez eux, contre une oudeux perfonnes: peut estre avancera-t'on quelque chose. Les puissances respecteront l'autoritéd'un si grand nombre d'évêques, & les peuples les suivront fans resistance. Laissez ce monument digne de vous; & couronnez par cette seule action les combats infinis que vous avez foûtenus pour la foi, Envoyez de vôtre sainte église des hommes

puissans dans la saine doctrine vers les évêques d'Occident, pour leur exposer les maux qui nous accablent. Il l'excite à prendre foin par lui même de l'église d'Antioche, sans attendre le secours de l'Occident : lui representant que la division de cette église est le mal le plus presfant, & qu'elle est comme la tête, d'où la santé se communiquera à tout le corps. Il envoya cette lettre par Dorothée diacre de l'église d'Antioche; & à sa priere il en joignit une seconde, Epist. so pour s'expliquer plus nettement au sujet de cette églife, & de S. Melece, à qui Dorothée étoit attaché. S. Bafile déclare donc à S. Athanase, qu'il faut réiinir à S. Melece toutes les parties de l'église d'Antioche: Ce sont, dit-il, les vœux de tout l'Orient; & je le souhaite en mon particulier, comme lui étant uni en toutes manieres. C'est un homme irreprehensible dans la foi, & incomparable dans les mœurs: & l'on trouvera quelque expedient pour contenter les autres. Au teste, vous n'ignorez pas que les Occidentaux qui vous font les plus unis sont du même sentiment. Dans ces lettres, S. Bafile traite toûjours S. Athanase de pere, & lui parle avec un extrême respect. S. Athanase les receut favorablement, & renvoya le diacre Dorothéeavec un de ses prêtres nommé Pierre, pour travailler à la réunion Bafil.e7.52. des esprits.

S. Basse ayant receu par eux la réponse de S. Ep. 57. Athanase, lui renvoya Dorothée avec une lettre où il louie son application au bien de l'église universelle, & ajoute: Il nous a paru couvenable 2p. 52. d'éctire à l'évêque de Rome, qu'il considere ce qui se passe icy, & qu'il en donne son avis. Car comme il est difficule d'envoyer de del des députes en commun par l'ordonance d'un concile; il doit user de son autorité en cette affaire & choisir des gens capables de porter la fatigue.

du voïage, & de parler avec douceur & fermeté à ceux d'entre-nous qui ne vont pas droit. Ilfaudra qu'ils apportent avec eux tous les actes de Rimini, pour casser ce qui s'y est fait parviolence. Qu'ils viennent secrettement, sans bruit & par mer, avant que les ennemis de lapaix s'en apperçoient. Quelques-uns ausli defirent. & nous le crovons necessaire, qu'ils condamnent l'herefie de Marcel. Car jusques icy ils ne cessent d'anathematiser Arius; mais on ne void point qu'ils se plaignent de Marcel, dont l'herefie est diametralement opposée. Elle attaque la subsistance même du fils de Dieu, disant qu'il n'étoit pas avant que de sortir du pére, & qu'il ne subsiste plus aprés y estre retourné : nous en avons la preuve par ses livres. Cependant les Oecidentaux ne l'ont jamais blâmé, quoiqu'on leur puisse reprocher de l'avoir peceu du commencement à la communion ecclesiastique par ignorance de la verité: S. Bafile parle de ce qui se passa à Rome sous le

Smp. liv. x11 pape Jule en 342. & ce qu'il dit icy de l'herefie de Marcel est remarquable, sur tout écrivant à S. w. 23.25.

Athanase.

Ep. 220.

S. Basile écrivit aussi au pape S. Damase, le traitant de trés-venerable pere. Mais on peut douter s'il donne ces termes d'honneur à sa dignité ou à sa personne, puisqu'il les donne aussi a S: Athanase. Presque tout l'Orient, dit-il, depuis l'Illyrie jusques à l'Egypte est agité d'une grande tempeste Fous les défenseurs de la verité sont chassez des églises, pour les livrer aux Ariens. Nous n'attendions du secours que de vôtre charité; mais nous voyant frustrez de cette esperance, nous ne pouvons plus nous empêcher de vous écrire, pour vous exciter à prendre soin de nous, & nous envoyer des personnes, qui puissent réunir ceux qui son divisez, ou du moins **VOUS** 

vous faire connoître les auteurs de la division: afin que vous fachiez desormais avec qui vous devez estre en communion. Lesecours que nous Vous demandons, n'est pas sans exemple. Nous favons par tradition & par les lettres que nous gardons encore, que le bienheureux Denis vôtre predecesseur visita par lettres nôtre église de Cefarée, confola nos peres, & leur envoya des Sup. liv. v11. gens pour délivrer nos freres de captivité. S. Ba. Sup. liv. v11. file parle ici de l'incursion des Goths dans l'Asie mineure, fous l'Empereur Gallien, qui se rapporte au temps du Pape S. Denis. A cette lettre, Ep. 57. S. Bafile joignit une instruction pour ceux qui iroient à Rome; & il envoya l'une & l'autre à S. Melece par Dorothée, pour ne rien faire que de concert avec lui. Il marque qu'il voit des menaces & des preparatifs de perfecution,

Le Pape Damase avoir eu plusieurs combats \* XX. à soûtenir contre la faction de l'antipape Urlin. Rome & Quoiqu'il eût été banni en 366. les schismatiques d'Illyrie. importunerent tant l'empereur Valentinien , qu'ils Sus. n. 20. obtinrent son rappel, & de ceux qui avoient été ! ib. Mare. releguez avec lui, par un rescrit adresse a Pre-p. 9. textat prefet de Rome, à la charge de les punir 42. Baron. plus severement, s'ils recommencent à brouil- an. 368.p. ler. Urfin revint donc à Rome avec deux de ses 209. A. diacres, dés le quinzième de Septembre 367. mais il fut encore chasse deux mois aprés, &c envoyé en exil en Gaule avec plusieurs autres. Ainsi la paix fut rendue à Rome par l'autorité de Reser. ap. Pretextat, & par le témoignage qu'il rendit à la Baro. an. verité, comme dit Ammian Marcellin. Les schif- 371. init. matiques quoiqu'ils n'eussent plus de clercs à leur e. 9. teste, ne laissoient pas de tenir des assemblées Mars de dans les cimetieres des martyrs, & avoient me- Fauft, p. to. me une église. C'est pourquoi le defenseur de 'église Romaine & le Pape Damase presenterent Ap. Baren. une an. 368 . inite 186

une requeste à l'Empereur Vaientinien, sur laquelle il donna ordre à Pretextat de mettre cette eglise, qui leur restoit ieule, en la puissance de Damase, ce qui fut executé à les Schistimes duces chasses à main armée. Le Pape sit des vœux aux SS. Martyrs pour le retour du clergé de l'5: schismatque, se l'ayant depuis obtenu, il s'en

Ap. Bar.
app. 10. 4.
2. 5.

Athan ad
Afric. p.
931.

aquita par des vers en leur honneur.

Il affembla vers ce temps-là à Ro

Il afkimbia vers ce temps-là à Rome un concile nombreux, avec lequel il écrivit uax évêques d'Egypte. & peut être à tous les autres, pour relever ceux qui etoient tombez dans l'Arianifme. Car Rome & toutl Occident étoient fermes dans la foi de Nicée, excepté un trés-petit nombre de purs Ariens, En ce concile Uriace & Vabre de purs Ariens, En ce concile Uriace & Va-

lens furent nommément condamnez: mais on

Sozom. VI. c. 23. Atha. ad Afr.p. 941.

n'y parla point d'Auxence usurpateur de l'église de Milan: peut-estre par respect pour l'Empe-Sup. n. 2. reur Valentinien qui étoit entié dans sa commu-P. 940. D. nion. S. Athanase ayant receu cette lettre de S. Damase assembla les évêques d'Egypte & de Lybie, au nombre d'environ quatre-vingt-dix, & lui écrivit au nom de tous touchant Auxence: s'étonnant qu'il n'eût point encore été déposé &c chasse de l'église, puis qu'il étoit non-seulement Arien, mais encore coupable de plufieurs maux, qu'il avoit commis avec Gregoire l'usurpateur du fiege d'Alexandrie. Les évêques d'Egypte eurent satisfaction quelque temps aprés Car les évêques de Gaule & de Venetic s'étant plaints, qu'Auxence & quelques autres foûtenoient la doctrine des Anoméens, il se tint à Rome un concile de quatre-vingt-treize évêques de diverfes nations,

en vertu d'un rescrit de l'Empereur, pour exa-

miner la cause d'Auxence, & expliquer la foi 2m. 2. communiez. On confirma la foi de Nice, & on déclara nul tout ce qui s'étoit fait au contraire à Rimini. Nous avons deux exemplaires de la lettre iynodale de ce concile: l'original latin, qui potte en telle le nom du Pape Damafe, de Va. Ap. Tied. lerien évêque d'Aquilée, & de huit autres; & ii. h.fl. 6. s'adrefie aux évêques catholiques d'Orient: la 22. ap. 5022, version greque, qui ne nomme que Damafe & Visica 23. Valerien, o s'adrefie aux évêques d'Illyrie. En effet il y avoit raison particuliere de leur adresser les decretes de ce concile, a cause du credit que l'Ariantsma avoit cu dans cette province, par Urface, Valens, Casus & Germinus.

La lettre aux Orientaux accuse plûtôt d'ignorance que de malice, les évêques dénoncez par ceux de Gaule & de Venetie, & parle d'Auxence, comme déja con lamné. Elle dit que ce qui avoit été fait à Rimini, a été corrigé des le commencement, par ceux mêmes qui y avoient affisté: qu'ils ont avoué qu'on les avoit surpris, par une expression nouvelle; & qu'ils n'avoient pas compris qu'elle fût contraire à la définition de Nicée. Car, dit la lettre, le nombre de ceux qui étoient à Rimini, ne peut former aucun préjugé: puisqu'il est certainque ni l'évêque de Rome, dont il faloit demander l'avis avant tous les autres, îni Vincent qui a conservé pendant tant d'années la pureté du facerdoce, ni les autres femblables n'y ont point donné leur confententement. Veu principalement, comme nous avons dit, que ceux mêmes qui avoient paru ceder à la violence, étant mieux conseillez, ont protesté qu'ils en avoient du déplaisir. Les évê- Vales, not, ad ques d'Illyrie receurent aussi la lettre synodale l'heedor. 14. qui leur étoit adressée, & qui à la fin les exhor- o. Pari an. toit à declarer la fincerité de leur foi. En effet, 365. n. 8. ayant obtenu de l'Empereur Valentinien la per-Theog. mission de s'assembler, ils tinrent un concile, & Chron. p. 52. firent un decret contenant une confession de foi, Theod. IV. 4. conforme à celle de Nicée, où ils disent: Nous 8. 9.

croyons comme les conciles qui viennent d'estre tenus à Rome & en Gaule, une seule & même fubstance du pere & du fils & du S. Esprit en trois personnes; c'est à dire en trois parfaites hypostafes. Touchant l'incarnation, ils disent que J. C. est un Dieu portant la chair, & non un homme portant la divinité; & anathematisent celui qui a écrit, que le fils étoit en puissance dans le pere, avant que d'estre actuellement engendré: ce qui convient à toutes les créatures. Ils semblent marquer ici Marcel d'Ancyre. Ils envoyerent ce decret aux évêques d'Asie & de Phrygie, à qui ils donnerent charge de s'informer, s'ilétoit vrai que l'on enseignat dans toute l'Asie que le S. Esprit est separé du pere & du fils: comme ils disent l'avoir apris d'Eustathe leur confrere, C'est apparemment l'évêque de Sebaste, qui en

revenant de Rome avoit passé en Illyrie. Ils leur recommandent aussi la discipline des ordinations: de tirer les évêques du corps des prêtres, les prêtres & les diacres du corps du clergé, & non du conseil des villes, ou des charges militaires. Enfin ils mettent les noms des six évêques Ariens qu'ils avoient déposez. L'Empereur Valentinien Theod. IV. F. 8.

accompagna cette lettre d'un rescrit adressé aux mêmes évêques d'Afie & de Phrygie: où il les exhorte à embrasser le decret du concile d'Illyrie, & à ne pas abuser de l'autorité de l'Empereur, c'est à dire de son frere Valens pour persecuter

les serviteurs de Dieu.

Le même concile d'Alexandrie écrivit aussi aux évêques d'Afrique, c'est a dire de la province de Lettre de Carthage: pour les fortifier contre ceux qui vou-S. Athanafe aux Aloient faire valoir le concile de Rimini, au prejudice du Concile de Nicée, sous pretexte de Tem. 1. 2.

l'obscurité du mot de consubstantiel. S. Athanase écrivant au nom de ce concile, fait voir que le concile de Rimini, tant qu'il a eté libre, n'a rien voulu.

fricains.

veulu ajoûter au concile de Nicée: qu'il a mê-P. 934. me excommunié Ursace, Valens, Eudoxe & Auxence; & qu'ainsi il est plus contraire que favorable aux Ariens. Il fait voir qu'elle est l'autorité du concile de Nicée: pourquoi il s'est servi du terme de consubstantiel, & quel en est le sens. Enfin il traite en peu de mots de la divinité du S. Esprit. Au reste, quoique cette lettre P. 941. D. aux Africains foit au nom des quatre-vingt-dix évêques d'Egypte & de Lybie, elle est proprement de S Athanase; & les évêques au nom desquels il parle, n'étoient pas tous presens au concile: mais ils étoient si unis de sentimens, qu'ils fouscrivoient les uns pour les autres. Cette let- P. 940. C. tre eut sans doute son effet; & l'église d'Afrique demeura ferme dans la foi de la Trinité, comme tout le reste de l'Occident.

. Il faut rapporter au même tems, c'est-à-dire xxII. aux dernières années de S. Athanase, sa fameuse Lettres à lettre à Epictete; puis qu'il y parle d'abord des Epictete. conciles de Gaule, d'Espagne & de Rome, où Tom. 1. 9. les Ariens qui se cachoient encore, avoient été 582. A. anathematifez, & l'autorité du concile de Nicée reconnuë. Il y avoit eu à Corinthe une dispute touchant le mystère de l'Incarnation. Quelques-P. 588. C. uns disoient que le corps de J. C. étoit consubstantiel au verbe: pretendant qu'autrement on admettroit quaternité au lieu de trinité. De-là fuivoit que le corps de J. C. n'étoit pas tiré de Marie, puis qu'il étoit éternel comme la divinité: ou que la divinité du verbe avoit changé de nature en devenant chair. D'autres donnoient dans l'excez opposé, & disoient que J. C. étoit un homme adopté pour estre fils de Dieu; & par consequent semblable aux autres prophetes. 2. 591: Que le verbe de Dieu étoit un autre que le Christ Epiph. har. fils de Marie, qui avoit souffert. Ceux qui dis-Dimarit. putoient sur ces questions étoient des disciplese 2.

ďA-

d'Apollinaire: mais il n'étoit pas encore reconnu pour auteur de ces erreurs. Comme elles excitolent beaucoup de trouble, on fut obligé de . tenir un concile: où tous demeurerent à la fin d'accord, & convinrent de la foi catholique. On redigea par écrit les actes du concile, & Epictete évêque de Corinthe qui y avoit assisté, les en-

voya à S. Athanase.

Il ne put lire sans horreur de telles propositions; & pour les refuter, il rappelle ceux qui les avançoient au Concile de Nicée, auquel ils doivent se conformer, s'ils sont enfans de l'église. Ce n'est pas, dit-il, du corps de J. C. mais du fils de Dieu lui même, que le concile a declaré qu'il est consubstantiel au pere: il a dit que le corps est tiré de Marie. En esfet, si le verbe est consubstantiel au corps tiré de terre; & le même verbe consubstantiel au pere: le pere sera consubstantiel au corps fait de terre; & comment vous plaindrez vous que les Ariens font le fils créature, vous qui faites le pere consubstantiel aux créatures? si le corps est avant Marie éternellement, comme le verbe, à quoi sert l'avenement du verbe? vouloit-il se revêtir de ce qui lui étoit consubstantiel : vouloit-il s'offrir pour luimême en facrifice & se racheter lui même?

Il montre ensuite par l'écriture que J.C. a pris P. 585.C. un corps semblableau nôtre, du sang d'Abraham & de la substance de Marie, qui l'a veritablement enfanté & allaité de ses mamelles. Ce corps a souffert la circoncision, la faim, la soif, le travail, & enfin la croix · au lieu que le verbe est impassible. Ce corps étoit dans le sepulcre, tandis que le verbe sans le quitter descendit aux enfers: parce que le corps n'étoit pas le verbe. mais le corps du verbe, qui s'est attribué les fouffrances de son corps, afin que nous pussions participer à sa divinité. Tout cela n'a point été fiction

fiction & apparence; mais verité & realité: autrement le falut des hommes & la refurrection ne seroit que siction & apparence, suivant la doctrine de Manes. J. C. dit aprés sa resurrection. Touchez & voyez; un esprit n'a pas de Luc, xxiv. la chair & des os, comme vous voyez que j'en 39. ai. Il ne dit pas: Je suis de la chair & des os, mais: Je les ai, Quant à ce que dit S. Jean: que Jean 1. le verbe a été fait chair: c'est comme ce que dit Gal. 11.13. S. Paul: que J. C. a été fait malediction. Non qu'il foit devenu la malediction même, mais parce qu'il s'en est chargé. Au reste, il ne faut P. 189. point craindre que le corps de J. C. étant d'une autre nature que le verbe, fasse quaternité au lieu de trinité. La créature ne peut estre égalée a Dieu, & la divinité ne reçoit point d'addition; L'in carnation n'a rien ajoûté au verbe : c'est la chair feule qui a reçeu ces avantages infinis par

l'union du verbe Quant à ceux qui disoient que le fils de Marie n'étoit pas le Christ, Seigneur & Dieu: S. Athanase leur demande pourquoi donc dés sa naissance il est nommé Emmanuel, c'est à dire Dieu avec nous? Comment S. Paul dit qu'il est Dieu Rom, IX. 5 beni dans les fiecles? Pourquoi S. Thomas en le 70. xx.28. voyant s'écrie Mon Seigneur & mon Dieu ? Si p. 590. la parole de Dieu est venuë au fils de Marie. comme aux prophetes; pourquoi est-il ne d'une vierge, & non d'un homme & d'une femme comme les autres faints? Pourquoi est-il dit de lui seul, qu'il est mort pour nous? de lui seul. qu'il est venu à la fin des siecles? Pourquoi estil le seul qui soit déja resuscité? Il est dit des autres, que la parole de Dieu leur a été adressée: & de celui-ci seul, que la parole ou le verbea été Mar. II. fait chair. C'est lui que le perea montré sur le Jourdain & fur la montagne, en disant : C'est ici mon fils bien aimé. C'est lui que les Ariensont,

- Conje

renoncé.

102

**P.** 591.

renoncé & que nous recomnoissons & adorons, ne separant point le fils & le verbe: mais fachant que le verbe même est le fils, par qui tout a été fait, & qui nous a rachetez. Et un peu aprés: Je vous prie, vous & tous ceux qui entendront ce discours, de le prendre en bonne part: s'il y manque quelque chose pour la doctrine, de le cortiger & mên avertir. Si le sujet n'est pas exprime avec la dignité & la perfection convenable, d'excepter la foiblest de mon style. C'est ainsi que le grand Athanase jugeoit de ses écrits, dans le tems où il étoit le plus consommé en doctrine.

XXIII.
Autres lettres de S.
Athanafe.
Tom. 2. p.
35.
Marc. VII.
15.

Il écrivit auffi à un Abbé nommé Ammoun, pere de plusieurs monastéres, contre la superstition ridicule de quelques moines, qui se croyoient foüillez par les excremens & les évacuations naturelles; prenant trop groffierement ce passage de l'évangile: Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Il faut prendre garde, dit S. Athanase, d'où sort ce qui souille l'homme. Ce n'est pas du corps, mais du cœur: où est le dépost des mauvaises / pensées & des pechez. Il montre doctement que tout l'ouyrage de Dieu est bon & pur: que toutes les fonctions naturelles du corps sont innocentes & utiles, & qu'il n'y a que l'abus, qui en rend quelques-unes criminelles : comme l'homicide est un crime, quoiqu'il foit permis & même louable de tuer les ennemis en guerre juste.

Synef. ep. 67. p. 209. 219. Il y avoit dans la Pentapole aux confins de la Lybie, deux bourgades nommées Palebifique & Hydrax, qui avoient toûjoursété du dioceté d'Erythre, & n'étoient pas affez confiderables pour avoir un évéque. Toutefois comme Erythre étoir éloigné de ces bourgades, & qu'Orion évéque d'Erythre étoit un vieillard fort doux: les habitans de ces bourgades, fans même attendre fa mort, veulurent se donner un évêque, qui sût plus propre à les désendre de leurs ennemis, & prendre soin de leurs affaires temporelles. Un nommé Sidere vint alors de l'armée, pour fait valoir quelques terres qui lui avoient été accordées. C'étoit un jeune homme agrillint & vigoureux, c'hapable de se faire craindre a ses ennemis, & de servir ses amis. Les habitans de Palebisque ne trouverent personne qui leur convint mieux: d'autant plus que l'on avoit besoin d'habileté & de prudence, pour s'opposer à l'herestie dominante. Ils choiftent donc Sidere pour leur évêque, eu & le firent ordonner par un seul évêque, qui sut Philon de Cyrene

Cette ordination étoit tout a fait irreguliere. Il devoit estre ordonné a Alexandrie, ou sur les lieux par trois évêques avec la permission de l'évêque d'Alexandr e. Mais la persecution ne permettoit pas d'observer la rigueur des regles. S. A thanase ceda au temps . & lassa ce nouvel évêque à Palebisque. Il fit plus: & le jugeant capable des plus grandes affaires, il le transfera quelque tempsaprés à Ptolemaide metropole de la province: pour y conserver la doctrine catholique, qui y étoit presque éteinte, depuis que Second 'un des premiers Ariens en avoit été évêque. Mais Sidere quitta Ptolemaide dans sa vicillesse pour revenir à Palebisque; & comme il n'avoit succedé à personne dans ce siege, aussi n'eût-il point de fuccesseur.

D'un autre côté, S. Athanase employa toute la rigueur des peines ecclesiastiques contre le gouverneur de Libie, homme de meurs brutales, abandonné à la cruauté & à la débauche. S. Athanasse l'excommunia, & enécirit aux autres éveques, particulierement à S. Baille: asin que tout le production de la cruation de la communian. S. Bassile lus fit réponde evitat sa communion. S. Bassile lus fit réponde qu'il avoit publis l'excommunication dans son de qu'il avoit publis l'excommunication dans son de la communication de la communicati

Tome IV. I églife

églife, que ce malheureux feroit l'execration de tous les fidelles, & que personne n'auroit de commerce avec lui, ni de feu, ni d'eau, ni de couvert. Il ajoûte qu'il a notifié cette condam nation à tous les domestiques, les amis & les hôtes du gouverneur: ce qui peut faire croire qu'il étoit de Cappadoce. On void ici quelles étoient dés lors les suites de l'excommunication, même pour le commerce de la vie civile.

Nous avons aufli deux lettres de S. Athanafe. To. 1. p. 951. Pour la défense de S. Basile. La premiere à deux

prestres Jean & Antiochus, où il le nomme vrai serviteur de Dieu. L'autre à un prestre nommé Pallade, où S. Athanase parle ainsi: Quant à ce que vous m'avez mandé touchant les moines de Cefarée, qui s'opposent à nôtre frere l'évêque Bafile: ils auroient raison si sa doctrine étoit sufpecte: mais ils font affurez, comme nous le fommes tous, qu'il est la gloire de l'église, & qu'il combat pour la verité : loin de le combattre luimême, il faut approuver sa bonne intention.

1. Cor. 1 x. 22.

P. 952.

Car fuivant le rapport de Diance, ils se chagrinent en vain: & je fuis persuadé ou'il se fait foible avec les foibles, afin de les gagner. Nos freres doivent loiler Dieu d'avoir donné à la Capradoce un tel évêque. Mandez-leur que c'est moi qui l'écris, afin qu'ils ayent les fentimens qu'ils doivent pour leur pere, & qu'ils conservent la paix des églises.

Cette condescendance de S. Basile, dont S. Athanase dit que quelques-uns se scandalisoient, de S. Basile étoit apparemment la maniere dont il parloit de la divinité du S. Esprit. Car il se contentoit. que les Macedoniens qui vouloient se réunir à l'églife, confessafient la foi de Nicée, & declarassent qu'ils ne croyoient point le S. Esprit créature: fans les obliger à dire expressement qu'il est Dieu. Et lui-même dans ses écrits & dans ses

XXIV. Difcretion calomnie. Bafil, ep. 203.204.

discours publics, s'abstenoit de lui donner formellement le nom de Dieu; quoiqu'il usat de termes équivalens, & qu'il montrat fa divinité Greg. Nace par des preuves invincibles. La raison de cet-or. 20. 2. te conduite étoit la circonftance du temps. Il 364voyoit que les heretiques avec la protection de Valens, ne chercho ent qu'un pretexte pour chasser de leurs fieges les évêques les plus zelez pour la verité, & lui même tout le premier : que l'église d'Orient étoit pleine de divisions & de troubles. Ainsi il contoit que le moyen le plus efficace pour conserver la religion, étoit de procurer la paix, usant à l'égard des foibles de toute la condescendance possible; & il esperoit qu'aprés leur réunion. Dieu les éclaireroit davantage par la communication des catholiques, & par l'examen paifible de la verité. C'est ainsi que S. Gregoire de Nazianze justifie la conduite de son ami, qui s'en explique lui-même dans deux lettres aux ' prestres de Tarse.

S. Basile n'avoit pas laissé de nommer le S. Es-204. prit Dieu, dans des écrits publics, lors qu'il le croyoit utile: comme dans sa lettre à l'église de Cesarée écrite vers l'an 363. Et il en usa toû- Ep. 141. 9; jours ainfi dans les entretiens particuliers, fur 934. C. tout avec S. Gregoire de Nazianze: à qui il pro-testa, comme ce saint le temoigne qu'il vouloit. perdre le S. Esprit s'il ne l'adoroit avec le pere & le fils comme consubstantiel. Ils étoient même convenus, que tandis que Basile useroit de cette precaution, Gregoire qui étoit moins expofé à la persecution, prêcheroit hautement cette verité. En un repas où S. Gregoire se trou- Greg. ep. 16. va avec plusieurs de leurs amis communs, la conversation tomba sur S. Basile. Tous en parloient avec admiration, & louoient ensemble les deux amis: quand un des conviez qui étoit moines écria: Vous êtes de grands flateurs. Louez tout.

le reste, i'y consens: mais pour le capital, qui est la foi, ni Basile ni Gregoire ne meritent point de louanges: l'un la trahit par ses discours, l'autre par son silence. Où l'avez vous apris, dit Gregoire, temeraire que vous estes? Le moine repondit: Je viens de la feste du martyr Eupfyque, & là j'ay oui le grand Bafile parler merveilleusement bien de la divinité du pere & du fils: pour le S. Esprit, il a passé par auprés. D'où vient, ajoûta-t il, regardant Gregoire, que vous parlez clairement de la divinité du S. Esprit, comme vous fistes en une telle assemblée; & que Basile en parle obscurement, & avec plus de politique que ce pieté? C'est, répondit Gregoire, que je suis un homme caché & peu connu: ainfi je parle fans confequence. Bafile est illustre par lui-même & par son église, tout ce qu'il dit est public: on lui fait une forte guerre, & les heretiques cherchent à relever quelque parole de sa bouche; afin de le chasser de l'église, lui qui est presque la seule étincelle qui nous reste. Il vaut donc mieux ceder un peu à cet orage, & faire connoître la divinité du S. Esprit par d'autres paroles: la verité confifte plus dans le fens, que dans les mots. Mais quoique pût dire S. Gregoire de Nazianze, les assistans ne goûterent point ce ménagement. Il Bafil epif. rendit conte de cette conversation à S. Basile,

rendit conte de cette converfation à S. Bafile, qui lui répondit: Si nos feres ne font pas encore convaincus de mes fentimens, je n'ay rien à répondre. Car comment perfunderal-je par une petite lettre, ceux qu'un îi long-temps n'a pas perfuadez? Dans peu, Dieu aidant, les commies feront convaincués par des effets. Car nous nous attendons à oftre bien tôt au moins chaffez de l'églife & du pais, pour, la défende de la verité: peut-effre nous arrivera-t-il enco-se pis. Et quand il n'arriveroit rien de ce que nous

nous esperons: le tribunal de J. C. n'est pas éloigné. Le voyage du diacre Dorothée, que S. Basi- X X V. le avoit envoye en Occident de concert avec S, Concile -Melece & avec S. Athanae, ne procura aux d'Antioche. Orientaux autre lecours que des lettres, qui furent apportées par Sabin diacre de l'église de Milan. Il en rendit à S. Bafile de la part de S. Baf. ep. 324 Valerien évêque d'Aquilée; & il apporta à Antioche la lettre du concile de Rome tenu par sup.n. 19. quatre-vingt-treize évêques contre Auxence, à To. 2. conce laquelle font joints trois extraits des decrets P. 892. du même concile, qui expliquent la foi de la Trinité: c'est-à-dire la divinité du verbe contre les Ariens, les Demi Ariens & Marcel d'Ancyre; la divinité du S. Esprit contre les Macedoniens; & la foi de l'Intarnation contre Apollinaire, fins toutefois nommer aucun de ces heretiques. Cette lettre fut receuë & approuvée par toute l'église d'Orient , dans un concile d'Antioche de cent quarante fix eveques, qui confirmerent par leurs fouscriptions la foi du concile de Rome. S. Melece est à la teste, puis S. Eufebe de Samosate, S. Pelage de Laodicée, Zenon de Tyr, Euloge d'Edesse, Bematius de Malle en Cilicie, Diodore de Tarie: les autres Valel. au ne sont pas nommez. On attribue avec raison Theodor. lib. à ce même concile d'Antioche une lettre des é- v.c. 3.p. 41. vêques d'Orient à ceux d'Italie & de Gaule, qui Baf.ep. 69. se trouve entre celles de S. Batile, apparemment parce qu'il l'avoit composée, & qui potte les noms de Melece, Eusebe, Basile, Bassus, Gregoire, Pelage, & plutieurs autres jusques au nombre de trente-deux, ajoûtant encore a la fin. & les autres: ce qui marque un concile nombreux. Le diacre Sabin fut chargé de cette lettre: & les Orientaux se rapportent à lui, de faire un recit plus exact de leurs maux , qu'ils décrivent

ainfi:

198

ainsi: Il ne s'agit pas d'une église, ni de deux: l'herefie s'étend presque depuis les confins de l'Illyrie jusques à la Thebaïde. La saine doctrine est renversée, les loix de l'église confonduës, les ambitieux s'emparent des premieres places, qui deviennent la recompense de l'impieté. La gravité sacerdotale est perduë: on ne trouve plus de pasteurs qui sachent leur devoir; ils tournent à leur profit le bien des pauvres, ou en font des liberalitez. La rigueur des canons est oubliée : la licence de pecher est grande. Car ceux qui ont acquis l'authorité par la faveur des hommes, témoignent leur reconnoissance en accordant tout aux pecheurs. Ainsi les peuples font fans correction, & les pasteurs n'osent parler, étant esclaves de ceux qui les ont élevez. La foi catholique devient un pretexte pour couvrir les inimitiez particulieres. Quelques-uns craignant d'être convaincus de crimes honteux, excitent du desordre dans le peuple pour s'y cacher, & rendent la guerre irreconciliable: parce qu'ils craignent que la paix ne découvre leur infamie. Les infidelles rient de ces maux, les foibles en sont ébranlez, la foi devient douteuse, & l'ignorance se répand dans les esprits. Les gens de bien ont la bouche fermée, tandis que les méchans blasfément en liberté. Les fanctuaires sont prophanez, les peuples catholiques fuient les lieux d'oraifon comme des écoles d'impieté, & vont dans les deserts élever leurs mains au ciel avec larmes & gemissemens. Le bruit de ce qui est arrivé dans la pluipart des lieux, est parvenu juiques à vous: vous favez que les hommes & les femmes, les enfans & les vieillards se répandent hors des villes. & celebrent les prieres à découvert, soutrant toutes les injures de l'air avec une extrême patience. La lettre continue en conjurant lcs les Occidentaux par les termes les plus forts, de venir promptement au fecours, & d'envoyer une députation nombreufe, qui puiffe avoir l'authorite d'un concile. Elle marque la divition qui regnoit même entre les catholiques, c'ét-à-dire le ichifine d'Antioche; & finit par l'approbation de la lettre fynodale des Occidentaux.

S. Bassile écrivit aussi par le diacre Sabin aux évêques d'Illyrie, d'Italie & de Gaule, & à quel- Bass. 9. 324 ques uns de ceux qui bui avoient écrit en particulier: entre autres à Valerien d'Illyrie, ou plûtôt d'Aquièle. Il le fesicite comme les autres, de l'uniformité de créance, qui regnoit en Occident, & dit que c'est par eux que la foi doit être reaouvellée en Orient, afin de lui rendre les biens

qu'ils en ont receus. La triste peinture que nous voyons dans ces XXVI. lettres de l'état de l'Orient n'étoit que trop veri- le l'état de l'Orient n'étoit que trop veri- le l'état de l'Orient n'étoit que trop veritable. &c la persecution y étoit violente: prin- Sup. n. 20. cipalement depuis que l'empereur Valens fut ar Socr. IV. 17. rive à Antioche, c'est-à-dire vers le mois de Juin Greg. Noff. de l'an 370. C'est ainsi qu'il accomplissoit le ser ia Mele:ment qu'il avoit fait à son baptême entre les P. 1023. B. mains d'Eudoxe. S. Melece comme le principal c. 13. chef des catholiques, fut banni pour la troiliéme fois, & envoyé en Armenie sa patrie. Il y demeura prés de Nicopolis dans une terre nommée Gethase qui lui appartenoit sur les confins Bas. ep. 187. de la Cappadoce : ce qui donna occation à S. Ba- P. 368. A. file d'un asses frequent commerce avec lui. Paulin l'autre évêque catholique d'Antioche fut épargné; foit à cause de sa vertu, soit à cause de sor. 17. c.2. la petitesse de son troupeau. Mais celui de Me. Soz. v 1.6.7. lece ne demeura pas sans conduite: les prestres Flavien & Diodore en prirent soin, les inêmes qui étant encore laïques, l'avoient soûtenu sous Constantius. Flavien qui fut depuis évêque d'Antioche, ne parloit pas encore dans les assemJup. liv. X11. n. 46.

blées: il se contentoit de fournir des raisons & des pensées à ceux qui parloient. Diodore fut évêque de Tarte. & deslors il étoit lié d'amitié avec S. Bafile, S. Athanafe, Pierre & Timothée fes fuccesseurs. Jean & Estienne travaillerent aussi à conserver le troupeau de S. Melece, qui les fit tous deux depuis évêques, Jean d'Apamée

Bif ep. 177. 197. Facund lib. 4. 6. 2. Theoda IV. 6. 25. Id. 1. 780. 6c 1. 8. p. 815.

& Estienne de Germanicie. Les catholiques de la communion de S. Melece, avoient été chas-Phil. st. c. 2 · sez de leurs églises : c'est-à-dire de la Palée, & d'une nouvelle que l'empereur Jovien leur avoit donnée. Ils s'aflembloient donc au pied de la montagne voifine d'Antioche, où il y avoit des cavernes, dans lesquelles on disoit que S. Paul s'étoit autrefois caché. Là ils chantoient les \ louanges de Dieu & écoutoient sa parole, expofez aux pluies & aux néges en hyver, & à d'extrêmes chaleurs en été. Toutefois on envoya des foldats pour les en chasser; & ils s'assemble-

III r φ. 57. rent au bord de l'Oronte: d'où etant encore chaf-Damajo. fez, ils allerent au champ d'exercices; & de là leur vint le nom de Campenfes, que leur donnoient ceux de la communion de Paulin: encore furent-ils chaffez de certe place. Cependant l'empereur Valens en fit tourmenter & mettre à mort plusieurs en differentes manieres, mais Socr. IV.

6. 17. XXVII.

Theed, IV. hift. c. 26. Id. Philoft. s. 8.

principalement en les jettant dans l'Oronte. Le palais d'Antioche étoit fur le bord de ce S. Aphraate. fleuve, & entre deux passoit le grand chemin pour fortir à la campagne. Un jour l'empereur Valens regardant du haut de sa galerie, vit un vieillard vêtu d'un méchant manteau, qui se pressoit de marcher malgré son grand âge. On lui dit que c'étoit le moine Aphraate, pour qui tout

le peuple de la ville avoit une veneration merveilleuse. En effet, il avoit quitté sa solitude pour venir au secours de l'église, quoique simple laïque; & alors il alloit se rendre à la place, où

où s'assembloient les catholiques. Où vas-tu, lui dit l'empereur? Aphraate répondit: Je vais prier pour la prosperité de vôtre regne. Mais, reprit Valens, tu devois demeurer chez toi &c prier en secret suivant la regle monastique. phraate répondit : Vous dites fort bien , seigneur, je le devois; & Pay continué de le faire, tant que les brebis du Sauveur ont joui de la paix; mais dans les perils où elles font, il faut tenter tous les moyens de les fauver. Dites-moi, feigneur, si j'étois une fille enfermée dans la maifon de mon pere, & que je visse le feu s'y prendre, que devrois je faire? demeurer affife &c la laisser brûler? ou plûtôt sortir de ma chambre, courir & porter de l'eau de tous côtez, pour éteindre le feu? C'est ce que je fais maintenant. Vous avez mis le feu à la maison de nôtre pere, & nous courons pour l'eteindre. . Ainsi parla Aphraate. L'empereur se teut. Mais un des eunuques de sa chambre dit des injures au S. vieillard du haut de la galerie, & le menaça de mort. Quelque temps aprés cet eunuque étant allé voir fi le bain de l'empereur étoit chaud: la teste lui tourna, il se jetta dans la chaudiere de l'eau bouillante; & comme il étoit seul, il y demeura & y perit. L'empereur envoya un autre eunuque pour l'appeller: mais il revint dire qu'il ne trouvoit personne dans aucune des chambres. Plufieurs y accoururent. & à force de chercher dans toutes les cuves, à la fin ils trouverent ce miserable étendu mort. Le bruit s'en répandit dans toute la ville, & tous louoient le Dieu d'Aphraate. L'empereur épouvanté, n'osa l'envoyer en exil, comme il l'avoit resolu : mais il ne laissa pas de persecuter les autres catholiques

S Aphraate étoit Perfe de naissance, & d'une illustre famille. S'étant fait Chrétien, il quitta son païs, & vint à Edesse, où il s'enserma dans une petite maison qu'il trouva hors de la ville; & y vêcut dans les exercices de pieté. De-là il passa à Antioche dés-lors agitée par les heretiques, c'est-à-dire sous Constantius, & se retira dans un monastere hors de la ville. Il aprit un peu de grec, & avec son langage demi barbare, s'expliquant à grande peine; il ne laissoit pas d'estre plus persuasif que les sophistes les plus fiers de leur rétorique. Tout le monde couroit à lui, les magistrats, les artisans, les foldats, les ignorans, les savans: les uns l'écoutoient en silence, les autres lui faisoient des questions. Nonobstant ce travail, il ne voulut jamais avoir personne avec lui pour le servir, ni recevoir rien de personne, que du pain d'un de ses amis: à quoi dans son extrême vieillesse, il ajoûta quelques herbes, & ne prenoit sa nourriture qu'aprés le foleil couché. Tel étoit le grand Aphraate qui vint alors au secours de la religion, & fit ensuite plufieurs autres miracles. Theodoret qui les rapporte l'avoit vû, & avoit receu sa benediction étant encore enfant.

XXVIII. S. Julien Sabbas. Theod Philoth. c. 2. p 780. C. Sup. liv. xv. p. 48.

Les heretiques firent courir le bruit que le grand Julien avoit embrassé leur communion: ce fameux folitaire de l'Ofroëne, qui avoit connu par revelation la mort de l'empereur Julien. On le nommoit sabbas, c'est-à-dire en syriaque chenu ou vieillard. Pour dissiper cette imposture, Flavien, Diodore & Aphraate s'adresserent à Acace depuis évêque de Berée, qui avoit été instruit dans la vie monastique par Asterius disciple de Julien Sabbas. Ils persuaderent à Acace d'aller avec Afterius trouver le S. vieillard, & de l'emmener au secours de l'église. Quand ils furent arrivez auprés de lui, Asterius lui parla ainsi: Dites-moi, mon pere, pourquoi fouffrez-vous agreablement tant de peines? Julien répondit: C'est que le service de Dieu m'est plus cher que mon mon corps & que ma vie. Je vous montreral, dit Acace, le meilleur moyen de le fervir maintenant. Quand il voulut montrer à 8. Pierre comment il feroit voir, qu'il l'aimoit plus que les autrés, il lui dit: 81 tu m'aimes, pais mes brebis. Vous devez faire de même, mon pere: Join. XXI. le troupeau ett en danger, vous trabiriez la ve-17-rité par vôtre filence. Car vôtre nom fert d'appât aux Ariens pour tromper les fimples, & lis

le vantent d'avoir vôtre communion. Aussi tôt que le S. vieillard eut oui ces paroles, . il prit le chemin d'Antioche, renonçant pour un temps à la solitude. Aprés avoir marché deux ou trois jours dans le desert, il arriva le soir à une bourgade, où une femme riche vint se jetter. à ses pieds, & le supplier de loger chez elle avec sa fainte troupe. Il y consentit, quoique depuis plus de quarante ans il n'eût point vû de femmes. Pendant que celle-cy étoit occupée à servir ses hostes, comme il étoit nuit, un fils unique qu'elle avoit, âgé de sept ans, tomba dans un puits. Cet accident fit du bruit, la mere l'aprit: mais elle commanda à tous ses gens de se tenir en repos, couvrit le puits, & continua à servir ses hôtes. Quand ils furent à table, le S. vieillard dit que l'on appeilat l'enfant pour recevoir sa benediction. La mere dit qu'il étoit malade, mais le faint infifta & pria qu'on l'apportat. Elle déclara enfin l'accident. Julien se leva de table & courut au puits. Il le fit découvrir, & apporter de la lumiere, il vit l'enfant assis sur la surface de l'eau, qu'il frapoit de la main en se jouant. On attacha un homme à des cordes, on le descendit dans le puits, & il en retira l'enfant; qui auffi-tôt courut aux pieds du S. vieillard, difant qu'il l'avoit vû qui le foûtenoit fur l'eau.

Quand il fut arrivé à Antioche, le peuple ac-

courut de tous côtez pour le voir, & pour recevoir la guérison de diverses maladies. Il se logea au pied de la montagne dans ces cavernes, où on disoit que S. Paul s'etoit caché: mais aussitôt il tomba malade lui même d'une fievre, violente. Acace en étoit affligé, craignant que ceux qui vénoient en foule, dans l'esperance d'être gueris, n'en fussent scandalisez. Julien lui dit: Ne vous découragez point: si ma santé est necessaire. Dieu me la donnera incontinent. Ausfi-tôt il se mit à prier à son ordinaire, prosterné fur les genoux, le front contre terre, demandant à Dieu de lui rendre sa santé, si elle devoit estre de quelque utilité aux assistans. Il n'avoit pas achevé sa priere, quand il lui vint tout d'un coup une grande sueur, qui emporta sa fiévre. Ensuite il guérit plusieurs malades de toutes fortes; & s'en alla à l'affemblée des catholiques, Comme il passoit devant la porte du palais; un mendiant qui se traînoit sur son siege n'ayant. point l'usage des jambes, étendit la main & l'aprocha du manteau du S. vieillard. Aussi tôt il fut gueri, se leva en sautant & en courant: ce qui fit affembler tout le peuple de la ville, & le champ des exercices en fut rempli : enforte que les heretiques furent chargez de confusion. Julien guerit plusieurs autres malades qui l'attirerent en leurs maisons, entre autres le comte d'Orient: puis il reprit le chemia de sa cellule.

Passant par la ville de Cyr à deux journées d'Antioche, il s'arrêta dans l'église d'un martyr, où les catholiques du lieu s'affemblerent, & prierent Julien de les délivrer du sophiste Asterius, que les heretiques avoient fait évêque, & envoyé chez eux pour féduire les fimples. Prenez courage, dit le S. vieillard : priez Dieu avec nous, & joignez à la priere le jeune & la morpification. Ile le firent & le sophiste Afterius la

veille de la feste, où il devoit parler, sut frappé d'une maladie qui l'emporta en un jour. Theodoret qui raporte ces merveilles, les avoit aprises d'Acace disciple du faint. S. Basile secourut Bass. e. 6 en en cette occasion l'égisse d'Antioche, par une lettre pleine de tendresse & de consolation.

Tandis que l'empereur Valens perfecutoit ainfi XXIX. les feuls catholiques, il alifoit aux autres l'exer-Maleire cice libre de leur religion, c'est-à-dire à tous les ciere cice libre de leur religion, c'est-à-dire à tous les ciere cobérvoient en toute feureté leurs ceremonies sié. Au profines rétablies par Julien, & abolies par Jovien. Pendant tout le regne de Valens, on alluma du seu sur les autels, on offrit aux idoles des libations & des victimes: on fit les settins publics dans les places; on celebra les feltes de Jupiter & Ceres. Aux orgies de Baccus, on vit les hommes & les femmes couris furieux, portant des peaux de chevres, déchirant des chiens, & faisant les autres extravagances de cette serve. A la fin toutefois, l'empereur Valens, sit aus fignit aux payens à colere; & telle en sut

l'occation. Comme il étoit à Antioche, on découvrit que Anne. deux pretendus devins Hilaire & Patrice avoient XXIV. 6. 2. été employez pour savoir qui devoit regner aprés Soz. 4. Valens. Etant pris tous deux & mis à la question . Hilaire dit: Nous avons fait avec des branches de laurier cette table à trois pieds, qui nous est representée, à l'imitation du trepié de Delphes; & aprés l'avoir confacrée par des charmes secrets & de longues ceremonies, nous l'avons posée au milieu d'une maison purifiée de tous côtez par des parfums. On a mis deffus un bassin rond fabriqué de divers métaux, où l'on avoit gravé dans le bord les vingt-quatre lettres de l'alphabet grec, à certaine distance l'une de l'autre. Un homme s'en est aproché, vêtu de lin avec des

chauffons de même, & une bandelette autour de la teste, portant de la vervene. Aprés avoir invoqué par certains cantiques le Dieu qui préfide à la divination, c'est à-dire Phebus, cet homme a balancé un anneau pendu à de petits rideaux par un fil trés-leger. Cet anneau avoit été auparavant preparé par les mysteres de l'art. Nous demandames qui devoit succeder au regne prefent, parce qu'on disoit que ce devoit estre un homme accompli: & l'anneau en fautant fur le bassin; marqua les deux syllabes Theod, en s'arrétant sur les quatre lettres greques theta, epsilon, omicron & delta. Quelqu'un des affiftans s'écria que le destin marquoit Theodore, n'en chercha pas davantage : car il étoit affes constant entre-nous, que c'étoit lui qu'on demandoit. Telle fut la confession d'Hilaire,

Chryse ad Jun. vid.

Sex VI.

Ce Theodore tenoit le second rang entre les notaires de l'empereur, dignité trés confiderable alors. Il étoit trés bienfait de sa personne, fort instruit des bonnes lettres, & accoûtumé à parler à l'empereur avec une grande liberté. Il étoit payen : ce qui le faisoit delirer pour maître aux philosophes & autres payens indignez de l'accroissement du Christianisme. Ainti il ne faut pas s étonner si l'anneau magique bien conduit, . marqua les premieres lettres de son nom. L'empereur Valens, naturellement violent, ayant découvert cette conspiration, fut transporté de tureur, & ne mit point de bornes à sa vengeance. Il fit mourir tous les complices, & tousceux qui turent même soupçonnez de l'estre: les uns par le feu comme magiciens, les autres par le fer. Antioche, fut pour ainsi dire, innondée de sang. On rechercha les philosophes comme magiciens. Maxime fut accuse d'avoir eu connoissance de cette operation magique, & d'avoir prédit un grand massacre, aprés lequel Va-

Emap. in Max. p. 104. 105. lens periroit d'une maniere extraordinaire. Il fut donc amené à Antioche, puis renvoyé en Afie, où le gouverneur Festus lui fit trancher la testé: & telle fut la fin du philosophe Maxime, le principal auteur de l'apostasse de l'empereur Julien. L'épouvante fut si grande parmi les phi- Socom. Vi losophes, que personne n'osa plus en faire pro- " 35. fession ni en porter l'habit ; & les particuliers même quitterent les manteaux à frange, qui pouvoient reffembler aux leurs. On fit auffi la re. Socr. 190 cherche des écrits de magie, & on bruila publiquement de grands monceaux de livres, où l'on en confondit qui ne traitoient que de lettres humaines ou de jurisprudence. Enfin l'empereur Valens étendit sa precaution, jusques à faire mourir plusieurs personnes considerables, dont le nom commençoit par les deux syllabes fatales Theod, c'est à dire les Theodores, les Theodofes, les Theodotes, les Theodules, & les autres qui portoient des noms semblables, entre autres Theodose ou Theodosiole pere de l'empereur Theodole, qui succeda effectivement à Valens. Plufieurs changerent de nom à cette occasion.

Les magiciens furent aufi recherchez à Rome vers le même temps. Plufieurs personnes y furent accusées de ce crime l'an 370 entre autres un arufpice fameux nommé Amantius: quelques Hir. Carionateurs surent enveloppez dans cette accusé. am. 371 tion; & l'empereur Valentinien qui étoit à Tra-Amm. ves, faisant la giuere aux Allemands, ayant été . 1. p. 122, consulté, ordonna de faire le procès aux magiciens. Mais il declara qu'il ne pretendoit pas pour L. 10. C. Th. celà défendre absolument l'art des aruspices; & de males, qu'il permettoit à chacun de suivre la religion de ses ancteres, comme il avoit declaré des le commencement de son regne. Il conserva aux Sup. n. 32, facrificateurs payens leurs droite & leurs extempations, même dans les Gaules où il étoit; comme

...

ц

C. Th. de deper. lib. 12. Symm. x. epift. 54. Sup. XIII. n. 4. L. 1. C. Th. de Sien, lib. 15.

L.75.1.77 il paroît par deux loix des années 371. & 372. Il fouffrit à Rome l'autel de la victoire, que Constantius avoit ôté, & qui avoit été rétabli, apparemment fous Julien. Enfin Valentinien fit une loi . touchant les gens de theatre, qui marquoit peu de zele pour la religion. Comme on ne recevoit point ces fortes de gens au baptême, qu'ils ne renonçassent à leur profession. l'empereur défend à la verité d'obliger ceux qui auroient été baptifez à remonter sur le theatre; mais en même temps il ordonne, que quand, se trouvant en peril de mort, ils demanderoient le baptême. on en avertît le magistrat, pour les faire visiter & voir s'ils étoient effectivement en peril. Tous les payens craignoient que les comediens ne se fissent Chrétiens en fraude des plaisirs publics. Cette loi est de l'onziéme Février 371. Ainsi les deux empereurs souffroient l'exercice de l'idolatrie en Orient & en Occident.

XXX. Ordination de S. Martin. Sov. Salo. \$ 7.

Mais elle avoit dans les Gaules un puissant adversaire en la personne de S. Martin. Le siege de Tours ayant vaqué, sa vertu & ses miracles le firent desirer pour évêque. Mais comme on savoit la difficulté de le tirer de son monastere, un des citoyens nommé Ruricius feignit que sa femme étoit malade; & se jettant à genoux, lui persuada de sortir. Des troupes d'habitans qui s'étoient mises en embuscade sur le chemin, se saisirent de lui, & le conduisirent jusques à Tours, où étoit accourue non-seulement du pais, mais encore des villes voifines une multitude incroyable de peuple, pour prendre part à cette élection. Tous le jugeoient trés digne de l'épiscopat, hors un petit nombre qui s'y opposoient: même des évêques. 'Ils disoient que c'étoit une personne méprisable par sa mauvaise mine, ses cheveux mal faits, fon habit mal propre. Mais le peuple se moqua de ces reproches, les comptant

tant plûtôt pour des louanges. Il fut même frappe d'une rencontre impreveue Le lecteur qui devoit lire ce jour là, n'ayant pû percer la foule, un des affiftans prit le plautier & leut le premier passage qu'il rencontra. C'étoit ce verset du pseaume huitieme, Vous avez tiré la louange de la bouche des enfans, à cause de vos ennemis, pour détruire l'ennemi & le défenseur. Car on lifoit alors ainfi; au lieu que nous lifons à present: L'ennemi & le vengeur. Or celui qui s'opposoit le plus à l'élection de S. Martin, étoit un évêque nommé Defensor. Tout le peuple crut qu'ilétoit marqué par ce mot du pleaume, & que Dieu en avoit permis la lecture, pour faire connoître sa volonté. Il s'éleva un grand cri, & le parti contraire fut confondu.

S. Martin continua dans l'épiscopat sa maniere de vivre: conservant la même humilité dans le cœur, la même pauyreté dans ses habits: sans en avoir moins d'autorité. Il demeura quelque temps dans une cellule proche de l'eglite. fuite ne pouvant souffrir la distraction des visites qu'il recevoit, il se fit un monastere environ à deux milles hors de la ville, qui subsiste encore à .. present sous le nom de Marmoutier. lors un desert, enfermé d'un coté par une roche. haute & escarpée, de l'autre par la riviere de Loire: on n'y entroit que par un chemin fort étroit Le S évêque y avoit une cellule de bois: plusieurs des freres en avoient de même : la pluspart s'étoient logez dans des trous qu'ils avoient creusez dans le rocher; & l'on en montre un encore, que l'on dit avoir été habité par S. Martin. Il avoit là environ quatre vingts disciples: dont aucun ne possedoit rien en propre; il n'étoit permis à personne de vendre ni d'acheter, comme faisoient la pluipart des moines. On n'y exerçoit

autre métier que d'écrire; encore n'y appliquoit-

on que les jeunes; les anciens s'occupoient à l'onaifon. Ils fortoient rarement de leurs cellules, fi ce n'étoit pour s'affembler dans l'oratoire. Ils mangeoient tous enfemble aprés l'heure du ylénne. c'étt à dire vers le foir : ils ignoroient l'uiage du vin, s'ils n'y étoient contraints par infirmité. La plufpart teicient véus de poil de chameau, c'eft à dire de gros camelot; c'étoit un crime d'eftre habillé delicatement. Toutefois il y avoit entre eux pluficurs nobles, élevez d'une maniere bien dilièrente; & pluficurs furent évêques dans la fuite. Car il n'y avoit point d'égilés qui ne defirât d'avoir un pafteur the du monaftere de S. Martin.

Bulp. dialog.

Peu de temps aprés son ordination, il fut obligé d'aller à la cour de l'empereur Valentinien. dont le séjour ordinaire étoit dans les Gaules. Sachant que S Martin venoit lui demander ce qu'il ne lui vouloit pas accorder, il défendit qu'on le laissat entrer dans le palais. Car outre qu'il étoit naturellement superbe & violent, sa semme Justine qui étoit Ariene, le détournoit de rendre honneur au S. évêque. S. Martin ayant tenté une & deux fois en vain d'aprocher de ce prince, eut recours à ses armes ordinaires. Il se revêtit d'un cilice, se couvrit de cendre, s'abstint de boire & de manger, pria jour & nuit. Le septieme jour un ange lui apparut, & lui ordonna d'aller hardiment au palais S. Martin y va fur la parole de l'ange; les portes s'ouvrent, personne ne l'arréte, il arrive jusques à l'empereur. Ce prince le voyant venir de loin, demanda avec emportement pourquoi on l'avoit fait entrer, & ne daigna pas se lever: mais son siege fut couvert d'un feu, qui l'en chassa promptement. Alors reconnoissant qu'il avoit senti une vertu divine, il embrassa le saint plusieurs fois; & lui accorda tout ce qu'il desiroit, sans attendre qu'il le demandât. Il lui donna fouvent audience, & le fit fouvent manger à fa table: enfin quand il partit, il lui offrit de grands prefens, que S. Martin refu-

fa, pour conferver fa pauvreté.

Dans le voitinage de Tours étoit un lieu rexxxx.

veré par le peuple, comme la fepulture de quel-Travaux
que martyr. Il y avoit même un autel érigé par de S. Marles évêques precedens. Mais S. Martin qui mé in pour la
croyoit pas de leger, demandoit aux plus an- 1712 e. 2.

ciens du clergé, qu'on lui fit voir le nom du
martyr, ou le temps de fon martyre; & n'en
trouvant point de tradition certaine, il s'abîtint
pendant quelque temps deller à ce lieu. B. pour

arty, ou le temps de son martyre; & n'en trouvant point de tradition certaine, il s'abstint pendant quelque temps d'aller à ce lieu-là, pont eviter de faire tort à la religion, ou d'autorise la supersition. Un jour ensin il y alla avecquelques uns des fretes; & se tenant debout sur le sepulcre, il pria Dieu de lui faire connostre qui y étoit enterré. Alors se tournant à gauche, il vit prés de lui une ombre sale & d'un regard favouche, à qui il commanda de parler: l'ombre dit son nom; & c'étoit un voleur; mis à mort pour ses crimes, que le peuple honoroit par erteur, & qui n'avoit rien de commun avec les matyrs. S. Martin le vit seul, les autres entendoient seulement sa voix. Il stê ver l'autel, & deliva le peuple de certe supersition.

Il ruina plutieurs temples d'idoles, & abatit plufieurs arbres, que les payens honorient come facrez, Gouvent même au peril de fa vie. Ayant abatu un temple trés-ancien, il vouloir aufli couper un pin qui étoit proche: le pontifie & les autres payens s'y oppoloient. Enfin ils lui dirent: Si tu as rant de confiance en ton Dieu, nous couperons nous-mêmes cet arbre, pourveu que tu fois deflous quand il rombera. Il accepta la condition; il fe laiffa lier & mettre à leur grédu côté où l'arbre penchoit, une grande foule faillemble a ce fréctalez, les moinesqui l'accomi-

pagnoient

pagnoient étoient faissi de crainte. L'arbre demi coupé ayant deja craqué, & commençant à tomber sur S. Martin, il éleva la main & fit le figne de la croix ; auffi tôt l'arbre comme repousse par un tourbillon de vent, tom a de l'autre c te, & penía accabler les pailans qui fe croyoient le plus en sureté · Il s'éleva un grand cri, & il n'y eut presque personne de cette prodigicuse multitude, qui ne demandit l'imposi-

tion des mains pour estrereceu catecumene. Une autre fois comme il abatoit un temple dans le pais des Eduens, c'est-à dire dans le territoire d'Austun, une multitude de payens se jetta sur lui en furie, & le plus hardi l'attaqua l'épée à la main. Le S. ôta fon manteau, & lui prefenta le col à découvert : mais le payen ayant levé le bras, tomba à la renverse épouvanté miraculeusement, & lui demanda pardon. Un autre le voulut fra-

per d'un couteau, comme il abatoit des idoles: mais dans l'action le couteau lui échapa & difparut. D'autres fois il perfuadoit aux payens de ruiner eux-mêmes leurs temples. Avant lui il y avoit trés-peu de Chrétiens en ces quartiers de la Gaule, & il les laissa remplis de lieux de pieté: car aux endroits où il avoit ruiné des temples, il bâtissoit aussi tôt des églises ou des monafteres. Il continuoit à faire fouvent de grands mira-

cles. Il déliv: a du demon un esclave de Tetra-. 15. dius, qui avoit été proconsul: à Treves il guerit une fille paralytique preste à expirer, en lui mettant dans la bouche de l'huile benite : à Paris entrant dans la porte de la ville, fuivi d'une grande foule, il baifa un lepreux qui faifoit horreur à tout le monde, & lui donna sa benediction; aufli-tôt il fut gueri, & le lendemain il vint rendre graces à Dieu dans l'églife. Les filets zirez de l'habit ou du cilice de S. Martin guerif-

foient

6. 21.

e. 13.

Toient souvent les malades, étant attachez à leurs doigts ou à leur col. Arborius qui avoit été prefet, ayant sa fille malade d'une grosse sièvre quarte, lui appliqua sur la poitrine une lettre du faint, & la fiévre cessa aussi-t t. Paulin depuis illustre par sa sainteté ayant une grande douleur à un œil où la cataracte commençoit à se tormer, S. Martin lui appliqua un pinceau, & le guerit entie-

rement. Voilà quelques uns de ses mirac es.

Cependant la persecution continuoit en Orient, XXXII; mais avec moins de violence. Car comme Valericon de lens étoit à Antioche, il fut harangué par le phi-Syrie. losophe Themistius, qui bien que payen l'adou- sur Iv. cit un peu envers les Catholiques. Il lui repre 6. 32. senta qu'il ne faloit pas s'étonner de la diversité Sozem. VI. des sentimens qui étoient entre les Chrétiens, " 36. puis qu'elle étoit petite en comparaison de la multitude & de la confusion d'opinions qui regnoient chez les Grecs, c'est à-dire chez les payens, qui avoient plus de trois cens opinions differentes. Valens se reduisit donc à bannir les ecclesiastiques, au lieu de les faire mourir. Ainsi 1. Theod. 19. la persecution s'adoucit, mais elle ne cessa pas. Elle s'étendit par toute la Syrie, & S. Pelage évêque de Laodicée fut banni entre les autres. Il avoit été marié en sa jeunesse: mais le premier

jour de ses noces, il persuada à son épouse de garder la continence; & comme il n'avoit pas moins cultivé les autres vertus, il fut éleu évêque tout d'une voix. Il gouvernoit cette églife depuis plufieurs années, & fut alors envoyé en exil en Arabie. Les églifes de Calcide & de Berée se sentirent aussi de la persecution ; & S. Ba- Basil. ep. file leur écrivit des lettres pour les encourager 297. & les consoier Ecrivant à l'église de Calcide, 298. 299.

il marque que la persecution n'étoit pas encore Bergens, venue jusques à lui & aux églises de Cappadoce; mais que l'exemple des églifes voifines la faisoit

atten,

attendre incessamment. Il dit que non seulement les prêtres & le clergé de Calcide; mais les plus puissans du peuple avoient éprouvé la terrtation. L'église de Beree lui envoya le prefire Acace, qui en fut depuis évêque: par qui il apprit le détail de leurs fouffrances, & l'union du peuple avec le clergé. Il les encourage à la perseverance; & dit que leur exemple a déja relevé plufieurs églifes.

En Palestine Philippe évêque de Scythopolis, & successeur de Potrophile: puis Athanase successeur de Philippe, Gemellin & plusieurs autres prêchoient ouvertement le pur Arianisme : soûtenant que le fils de Dieu étoit créature, & que

Enith. bar. 37. n. 73. 38.

le S. Esprit n'avoit rien de commun avec la nature divine; & non contens d'empoisonner le pais par leurs discours, ils persecutoient les catholiques à force ouverte. A Jerusalem un nommé Hilaire ou Hilarion, décrié par la communion des Ariens, occupoit la place de S. Cyrille qui vivoit encore, mais apparemment en exil. Car apres Irenée que les Ariens avoient fait évêque de Jerusalem au concile de C. P. en 364. S.

Cyrille étoit rentré dans son siege, apparem-

Pier. Chr. dn. 349. Sup. liv. XIV. n. 23.

ment sous Julien, mais il avoit encore été dépossedé par Hilaire. A Cesarée Acace le borgne Etiph. her. étoit mort quelques années auparavant, & S.Cy-73. 1. 37. rille qui étoit alors à Jerusalem mit à sa place Philumene: mais Eutychius d'Eleuteropolis, qui bien que Catholique dans le cœur, suivoit les Ariens en haine de S. Cyrille, établit à Cefarée un autre Cyrille surnommé le vieux. S Cyrille y mit ensuite Gelase son neveu fils de sa sœur; & les Ariens profitant de la division de ces trois

évêques qui se disputoient le siege de Cesarée, y établirent Euzoius: qu'il ne faut pas confon-Hier. epift. dre avec Euzoius d'Antioche. Euzoius de Cefa-141. 1d. de siriptorée travailla avec application à rétablir la biblio-

theque

theque de S. Pamphile, faisant transcrire de nouveau les livres sur du parchemin; entre-autres les ouvrages d'Origene, dont il retrouva un grand nombre, & en dressa une table. Il étoit homme de lettres, & composa lui-même divers ouvrages. S Epiphane déslors évêque de Salamine dans l'isle de Chypre, étoit en si grande veneration,

que les Ariens n'oserent l'attaquer, & il demeura Hier. ep. 61.

paifible dans fon eglife.

S. Barses ou Barsen, aprés avoir vécu long- XXXIII. temps dans la solitude, fut évêque d'Edesse en Persecu-Melopotamie. Valens le relegua d'abord dans tion à El'ille d'Arade de Phenicie. Mais ayant appris que tene. les maladies qu'il guerissoit par sa parole, lui at- 10 c. 16. tiroient les peuples en foule, il l'envoya en E- Ruf. 11.65. gypte à la ville d'Oxirinque; & comme fa reputation y attiroit encore tout le monde, il l'envoya en Thebaide, à une place nommée Philo, fur la frontiere des barbares. On garda longtemps son lit à Arade: il y étoit en grand honneur du temps de Theodoret, & plutieurs malades étoient gueris en y couchant. L'église latine honore la mémoire de S. Barses le trentiéme de Janvier, & la grecque le quinziéme d'Octobre. A sa place Valens envoya à Edesse un évêque Arien: mais tout le peuple fortoit hors de la ville, & s'affembloit dans la campagne. Va- Secr. IV. lens en fut lui-même témoin, lors qu'il vint à 6. 18. Edesse visiter l'église fameuse de l'apôtre S. Tho- 4, 18, mas. Il en fut si irrité, qu'il frappa de sa main le preset Modeste, parce qu'il n'avoit pas eu soin Thood. IV. d'empêcher ses assemblées; & lui commanda de 4. 16. ramasser les foldats qu'il avoit sous sa charge, & ce qui se trouveroit de troupes, pour dissiper cette multitude. Modeste, quoiqu'Arien fit secrettement avertir les catholiques de ne se point · assembler le lendemain, au lieu où ils avoient accoûtumé de prier: parce qu'il avoit ordre de

l'empereur de punir ceux qui s'y trouveroient. Il esperoit par cette menace empêcher l'assemblée & appaiter l'empereur. Mais les fidelles d'Edetie n'en furent que plus excitez à s'affembler; & dés le grand matin ils se rendirent avec plus de diligence qu'à l'ordinaire au-lieu accoûtumé & le remplirent. Le prefet Modeste l'ayant appris, ne savoit quel parti prendre. Toutefois il marcha vers le milieu de l'assemblée, faisant avec sa suite un bruit extraordinaire pour épouvanter le peuple. En passant dans la ville il vit une pauvre femme qui sortoit brusquement de sa maison, sans même fermer la porte, tenant un enfant par la main, & laissant traîner son manteau negligemment, au lieu de se couvrir à la maniere du pais. Elle coupa la file des foldats qui marchoient devant le prefet & passa avec une extiême empressement. Il la fit arrêter, & lui demanda ou elle alloit si vîte? Je me pres-fe, dit elle, d'arriver au champ où les catholiques font affemblez. Tu es donc la feule, dit Modeste, qui ne sais pas que le prefet y marche, & qu'il fera mourir tous ceux qu'il y trouvera? Oiii répondit elle, le j'ay oiii dire, & c'est pour cela même que je me presse, craignant de manquer l'occation de souffrir le martyre. Mais pourquoi menes tu cet enfant, dit le prefet? Afin, dit-elle, qu'il ait part à la même gloire. Modeste etonné du courage de cette femme, retourna au palais, & en ayant entretenu l'empereur, lui persuada d'abandonner une entreprife, dont le fucces feroit honteux & malheureux.

Theod. 1v.

Valens resolut donc d'épargner le peuple, & ordonna au prefet Modeste de prendre les prètres & les diacres; & de leur persuader, ou de communiquer avec l'év que Arien, ou les chafter de la ville, & les envoyer aux extremitez de

l'em-

l'empire. Modeste les ayant tous assemblez. essaya de les persuader, en disant : qu'il faloir estre insensez pour vouloir relister à un si grand prince. Comme ils demeuroient tous en tilence, le prefet s'adressa au prestre Euloge, qui étoit leur chef, & lui demanda pourquoi il ne répondoit point. Euloge dit : Vous ne m'avez rien demandé. Toutefois, dit le prefet, il y a long-temps que je vous parle. Euloge dit: Vous parliez à tout le monde. Si vous m'interrogez. en particulier, je vous dirai ma pensée. Et bien donc, dit le prefet, communiquez avec l'empereur, Euloge répondit : Est-ce que l'empereur a receu le sacerdoce avec l'empire? Le prefet piqué de cette reponse, reprit: Je ne dis pas cela, impertinent, je vous exhorte à communiquer avec ceux avec qui l'empereur communique. Nous avons un pasteur, dit Euloge, & nous fuivons ses ordres. Alors le prefet les envova en Thrace au nombre de quatre vingt.

Les grands honneurs qu'ils receurent pendant ce voyage, exciterent la jalousie de leurs ennemis. Car les villes & les bourgades venoient au devant d'eux les feliciter fur leur victoire. Valens, en ayant receu des plaintes, les fit separer deux à deux : prenant soin de ne pas laisser ensemble ceux qui étoient parens. Les uns continuerent de marcher en Thrace, d'autres furent envoyez aux extremitez de l'Arabie, d'autres dispersez dans les petites ville de Thebaide. Euloge & Protogene furent envoyez à celle qui portoit le nom d'Antinous. C'étoient les deux sozem. VI: premiers du clergé d'Edesse, qui avoient long-c. 33. 34temps pratiqué la vie monastique, & fait de grands progrez dans la vertu. Ils trouverent que l'évêque d'Antinous étoit catholique, & assisterent à ses assemblées. Mais voyant qu'elles étoient peu nombreuses, & que la pluspart des habitans é-

Tome IV. K tolent

в.

toient payens, ils s'appliquerent à les convertir. Euloge s'enferma dans une cellule, où il prioit jour & nuit. Protogene instruit dans les saintes lettres, & exercé à écrire en notes, ayant trouvé un licu commode y établit une école; où il montroit aux enfans cette maniere d'écrire, & leur faisoit apprendre les pseaumes de David, & les passages du nouveau testament les plus convenables. Un de ces enfans étant tombé malade, Protogene alla dans la maison, le prit par la main, & le guerit par sa priere. Les peres des autres enfans l'ayant appris, le menoient dans leurs maisons, & le prioient de secourir leurs malades: mais il refusoit de prier pour eux, jusques à ce qu'ils fussent baptisez; & le desir de la guerison les y faisoit consentir. Si quelqu'un se convertissoit en santé, il le menoit à Euloge, frappoit à sa porte, & le prioit de lui donner le baptême. Euloge soustroit avec peine que l'on interrompit sa priere: mais Protogene lui representoit que rienn'est preferable au salut des hommes. Tout le monde s'étonnoit de voir un homme, qui savoit si bien inilruire, & qui faisoit de tels miracles, ceder à un autre l'honneur d'administrer le baptême. On concluoit que la vertu d'Euloge étoit encore plus Mais peut eftre Protogene ne lui déferoit-il que comme au plus ancien prestre, C'est ainsi que ces deux saints profiterent de leur

XXXIV. L'Egypte fut en paix, tant que S. Athanase More de S. Athanavêcut. Mais il mourut pendant cette persecution, fe. Pierre & comme l'on croit le second jour de Mai l'an lui fucce-373. Il mourut dans son lit à Alexandrie aprés quarante-fix ans entiers d'épiscopat, comblé de Soct. 17. C. 20. Soz. VI. . 19. Proter. merites & d'années. Avant qu'il expirât, on le pria de designer son successeur; & il nomma Pierre, epift. ad S. homme excellent, déja venerable par son âge & Leon. to. 3. com.p.1352. fes cheveux blancs, admirable pour sa piete sa

- ---

fagesse & son éloquence, fidelle compagnon de fes travaux & de fes voyages, qui ne l'avoit abandonné dans aucun peril. Ce choix fut confirmé par le suffrage de toute l'église d'Alexandrie: du clergé, des magistrats, des nobles, de tout le peuple qui témoigna sa joye par des acclamations publiques. Les évêques voifins s'affemblerent en diligence, pour celebrer l'élection folennelle & l'ordination: Les moines quitterent leurs solitudes pour y assister, & Pierre fut mis sur le trone d'Alexandrie, par un consentement unanime de tous les catholiques. Il écrivit auffi-tôt fuivant la coûtume, aux évêques des principaux fieges, & nous avons encore la réponse que lui fit S. Baiile. Le pape S. Damase lui écrivit aussi Bal. ep. 320. des lettres de communion & de consolation,

qu'il lui envoya par un diacre. Mais les Ariens ayant repris courage à la mort Sec. 1v. c. de S. Athanase, en donnerent promptement avis 21. Soz. v1. à l'empereur Valens, qui étoit alors à Antioche (1.20, Theodo Euzoius d'Antioche fut d'avis d'aller lui-même mettre Lucius en posscission de l'église d'Alexandrie, pour laquelle on l'avoit déja ordonné. L'empereur approuva ce voyage : le trésorier Magnus fut envoyé avec des troupes pour accompagner Euzoïus: & cependant on écrivit au nom de l'empereur à Pallade prefet d'Egypte, & aux troupes qui y étoient pour chasser Pierre. Pallade qui étoit payen, & avoit souvent cherché l'occasion de nuire aux Chrétiens, accepta volontiers la commission. Il assembla aussi-tôt une troupe de Juifs, & des payens qu'il gagna par argent & par promesses, & venant à l'église de S. Theonas, il l'environna, & manda à Pierre d'en Theod. IV. fortir, s'il n'en vouloit estre chassé par force. " 22. Pierre se retira, & cette foule d'infidelles étant

entrée dans l'église : on y entendit retentir les louanges des idoles, des battemens de mains, des voix infolentes, & des paroles infâmes conà fre les vierges confacrées à J.C. Les gens de bien fe bouchoient les oreilles; mais ces infolens ne fe contenterent pas des paroles; ils déchirerent les habits de ces vierges, & les ayant dépoiillées toutes nuès, ils les menerent en triomphe par la ville; & fi quelqu'un vouloit parler pour arrêter leur emportement; il n'en remportoit que des coups. Pluficurs de ces vierges furent violées; pluiteurs furent affommées à coups de bâton fur la tefte, & on ne permettoit pas même d'enter-rer leurs corps. L'églife honore comme martyrs ceux qui furent uez en cette occasion dans

Martyr. Rom. 13. May.

l'église de Theonas. Ce qui parut le plus insupportable aux Chrétiens, fut la profunation de l'autel. Les infidelles y firent monter comme fur un theatre un jeune garçon, qui deshonoroit son sexe par sa vie infâme : fardé avec du rouge aux joues & du noir aux sourcis, déguisé en femme à la maniere des idoles: c'est-à-dire apparemment vêtu en Bacchus. Ce bouffon commença à danfer fur l'autel se tournant legerement & gesticulant des mains de côté & d'autre. Cependant les affistans s'éclatoient de rire, & proferoient des blasfêmes. Ensuite un autre trés-connu pour ses infamies, se dépouil'a tout nud. & monta dans le trône épiscopal, comme pour prêcher. Il commença en effet à haranguer en termes infames enseignant l'impieté, loiiant la débauche, l'impudicité, les excés de bouche, le larcin; & pretendant montrer l'utilité de tous ces crimes, en dérission de la morale Chrétienne.

Quelque temps aprés Lucius arriva d'Antioche avec Euzoïus & le comte magnus. Lucius étoit d'Alexandrie, & avoit été ordonné prefire par le faux évêque George: à qui les Ariens l'avoient deltiné pour successeur. Ils voulurent faire

Sup. XV.

approuver leur choix par l'empereur Jovien, qui rejetta Lucius avec mépris. Enfuite il fut facré évêque à Antioche ou ailleurs hors de l'Egypte: ayant acheté l'épiscopat, comme une charge seculiere. Magnus étoit tresorier de la maison de l'empereur, qui ayant brûlé l'église de Beryte fous le regne de Julien, avoit été obligé du temps de lovien à la rebâtir à ses dépens; encore en avoit-il pensé perdre la teste. Lucius vint donc prendre possession de l'église d'Alexandrie, accompagné du gouverneur Pallade, du comte Magnus, de leurs appariteurs & leurs foldats; & d'une troupe de payens qui lui applaudissoient, & lui disoient en face : Tu es le bien venu évêque, qui ne reconnois point le fils: Serapis te

favorise, & t'a conduit icy.

En même temps le comte Magnus fit pren- XXXV. dre dix-neuf, tant prestres que diacres, dont rion en quelques-uns avoient plus de quatre-vingts ans, Egypte. & les ayant faitamener devant son tribunal, comme des criminels, il leur disoit à haute voix : Cedez miserables, cedez à l'opinion des Ariens. Quand

vôtre religion seroit veritable, Dieu vous pardonnera d'avoir cedé à la necessité. Il ajoûtoit d'un côté les promesses, de la part de l'empereur: & de l'autre les menaces. Ils lui répondirent : Cefsez vous-même de vouloir nous épouvanter par de vains discours. Nous n'a lorons pas un Dieu nouveau : nous ne croyons pas qu'il ait jamais été fans fagesse, que tantôt il soit pere, & tantôt il ne le foit pas, ni que le fils foit temporel. Nos peres aflemblez à Nicée ont anathematifé cette erreur, en confessant que le fils est consubstantiel au pere. Aprés qu'ils curent ainsi parlé; le comte Magnus les fit mettre en prison, & les y retint plufieurs jours esperant les faire changer. Ensuite il les fit foüetter & tourmenter en prefence du peuple qui gemissoit : puis ayant fait

K 3

dreffer fon tribunal dans un bain public proche du port, entouré de Juifs & d'infidelles apoftés pour crier contre les faints confesseurs, il les condamna au bannissement; & les envoya à Heliopolis de Phenicie, dont tous les habitans étoient idolètres, & ne pouvoient même soutifir le nom de J. C. Il les sit embarquer sur le champ, les presiant lui-même l'épée à la main, fans leir donner le temps de prendre les choses necessaires; fans attendre que la mer qui étoit agitée devint calme; & fans estre touché des cris & des la reline; & fans estre touché des cris & des la reline; & fans estre touché des cris & des la reline; & fans estre touché des cris & des la reline; & fans estre touché des cris & des la reline; & fans estre touché des cris & des la reline; & fans estre touché des cris & des la reline de la reline

mes de tout le peuple catholique.

Le prefet Pallade fit mettre en prison plusieurs personnes qui osoient pleurer, & aprés les avoir déchirez de coups, il les envoya travailler aux mines: ils étoient au nombre de vingt-trois, moines pour la pluspart. Avec eux on prit le diacre, que le pape Damase avoit envoyé de Rome, pour porter ses lettres à l'archevêque Pierre. Il fut mené publiquement par les bourreaux, les mains liées derriere le dos; & aprés avoir souffert quantité de coups de foüets, de pierres & de lanieres plombées; il s'embarqua avec les autres, fans autre provision que le signe de la croix qu'il fit sur son front; & fut conduit aux mines de cuivre de Phennese. On fit mourir dans les tourmens jusques à de tendres enfans; & on ne permit pas même à leurs parens de leur donner la sepulture. Au contraire, on trancha la teste à ceux qui compatissoient à leur douleur. Euzoïus ayant ainsi réiissi dans son entreprise, & mis les Ariens, quoiqu'en petit nombre, en possession des églifes d'Alexandrie , laissa cette ville toute en larmes, & s'en retourna à Antioche.

Soz. VI. c.

Socr. IV. c. 22. 24. Peu de temps aprés l'entrée de Lucius, il vint un ordre de l'empereur, pour chasser d'Alexandrie & de toute l'Egypte ceux quicroyoient le consubstantiel, en un mot, de poursuivre tousceux que Lucius indiqueroit. La persecution fut violente : on traînoit les catholiques devant les tribunaux, on les emprisonnoit, on les mettoit à la torture. D'Alexandrie on passa au reste de la Tacad. IV. province. Le comte Magnus prit plusieurs évê-2.22. ques, qui furent persecutez en differentes manieres. Onze entre autres, qui avant leur épifcopat, avoient depuis l'enfance exercé la vie monastique dans le desert, furent releguez à Diocesarée de Palestine, qui n'étoit habitée que par Epith. her. des Juifs. Les principaux étoient Euloge, qui 72. n. 10. avoit déja été banni sous le regne de Constantius, Sup. XIII. aussi bien qu'Adelphius évêque d'Onuphis, & ". 33 Ammonius évêque de Pacnemoune: ces deux 10. 1. p. 155. derniers avoient affifté au concile d'Antioche en Pallad. 362. Isidore évêque d'Hermopole; que l'église Lauf. c. 11. 362. Hidore eveque a ricimopole, que l'egue 7 Martyre. latine honore le deuxième de Janvier. Quel jues 7 Theod. 1v. clercs & quelques moines catholiques se trouvant 10000. à Antioche, porterent leurs plaintes à l'empercur Valens des violences que l'on exerçoit en Egypte. Mais étant prévenu par les Ariens, il envoya ces catholiques prés de Neocesarée de Pont: où la rigueur du climat les fit bien-tôt mourir.

Entre les évêques que l'on bannit comme en- 50,2000, Ninemis de l'Arianifine, S. Melas de Rinocorure. 31.

eft remarquable. Ceux qui vinrent pour le prendre, le trouverent qui preparoit les lampes de 
l'égilie, comme le dernier de fes miniftres; 
ceint d'un tablier gras, & portant des méches.

On lui demanda où étoit l'évésque. Il eft iey, 
dit-il, & je vous ferai parler à lui. Aufii-tot jugeant que ces gens étoient fatiguez du chemin, 
il les mena dans la maifon épitopale, mit une 
table devant eux, & leur fevit à manger de ce 
qui fe trouva. Aprés qu'ils eurent mangé, il leur 
dit que c'étoit lui. Eux fort furpris, lui avoiterent le fujet de leur voyage; mais ils lui donnerent la libert de fe retirer, tant ils avoient con-

ceu de respect pour sa vertu. Il aima mieux foussir le même traitement que les autrescatho-liques, & accepta volontiers l'exil. Il avoit acquis toutes ces vertus dans la profession monique, qui l'avoit exercée depuis la jeunesse, Son frere Solon aupravant marchand, ayant embrassir le même genre de vie, profita si bien sous sa conduite, qu'il fut aprés lui évêque de Rinocorure. Ces deux freres curent des successioners de sous sa conduite, qu'il fut aprés lui évêque de Rinocorure. Ces deux freres curent des successioners sintes instructions duroient encore de son eurs saintes instructions duroient encore de son emps, & que le clergé de cette égisse vivoit en communaure. L'égisse honore faint Melas le sei-

Martyr. Rom.

XXXVI.
Moines
perfecutez.
Ruf. 11.
E. 3. 4.
Soz. VI.
5. 20.

ziéme de Janvier. Lucius s'appliqua particulierement à persecuter les moines d'Egypte: connoissant leur attachement pour la doctrine catholique & leur autorité sur le peuple qui ne sachant pas disputer fur les mysteres, étoit persuadé que la verité se trouvoit du côté de ces faints, si éclatans par leurs vertus & par leurs miracles. Lucius donc desesperant de les persuader, essaya de les reduire par force, mais il n'y réuffit pas. Il alla lui-même les poursuivre dans leurs deserts, avec le duc d'Egypte & une grande multitude de soldats. On les trouvoit faifant leurs exercices ordinaires; priant, guerissant des malades, chasfant des demons. Quelques-uns d'entre eux attendoient l'infulte des foldats, quand on leur apporta un homme, qui depuis long-temps avoit les jointures des pieds tellement dessechées qu'il ne pouvoit se tenir debout. Ils l'oignirent d'huile, & lui dirent: Au nom de J. C. que Lucius persecute, leve-toi & retourne en ta maifon; & il fut gueri sur le champ. Les persecuteurs sans estre touchez de ces miracles, troubloient les SS, moines dans leurs prieres, & les chassoient de leurs retraites ordinaires. Enfia

ils en vinrent jusques à employer contre eux les foiiets, les pierres & les armes: mais ils n'eten-Socr. IV. doient pas seulement la main pour arrêter les 4 22. 24. coups, toûjours prests à presenter leurs testes aux épées, plûtôt que d'abandonner la foi de Nicée. Lucius voyant qu'il ne pouvoit vaincre cette multitude de SS. conseilla au duc d'Egypte de bannir.

les abbez qui les conduisoient

On prit les deux Macaires, Isidore & quelques 7500d. 18. autres; & les ayant enlevez de nuit, on les me-6. 21. na dans une isse environnée de marais, où il n'y avoit que des infidelles attachez à leurs anciennes superstitions, & où jamais l'évangile n'avoit été annoncé. Il y avoit un temple d'idoles, dont le facrificateur étoit honoré comme un dieu. Lors que la barque qui portoit les confesseurs fut prés de terre, la fille du facrificateur fut faisse du demon, & courut furieuse vers le rivage où les rameurs abordoient. Comme elle couroit en criant, plusieurs personnes étonnées de ce prodige la suivirent. Quand elle fut prés du bateau, elle commença à crier à haute voix: O que vous êtes puissans! serviteurs du grand Dieu. O serviteurs de J. C. vous nous chassez par tout : des villes, des villages, des montagnes, des deserts. Nous esperions être à couvert de vos attaques dans cette petite isle; c'est nôtre ancienne habitation, nous n'y nuisons à personne, nous y fommes inconnus. Mais si vous la voulez encore, prenez-la, nous nous retirons. Nous ne pouvons relister à vôtre vertu. Les demons ayant ainsi parle, jetterent la fille par terre, & se retirerent. Les saints moines la releverent, & la remirent en parfaite santé de corps & d'esprit. Les assistans & ion pere tout le premier, se jetterent aux pieds des saints, & les prierent de les instruire; & aprés les preparations necessaires, ils receurent le baptême, & changerent leur temple en église. Ainsi furent convertis tous les habitans de cette isle. La nouvelle en étant venuë à Alexandrie: le peuple vint en foule faire des reproches à Lucius, craignant que la colere de Dieu ne tombât sur eux, si on nerelâchoit ces faints. Lucius eut peur d'une fédition. & donna ordre secrettement que cessaints

Isidore & les deux Macaires qui sont nommez

moines retournassent à leurs cellules.

s. 1. Vita Patr. 6. 2I.

dans ce recit, étoient des plus illustres solitaires de toute l'Egypte. Isidore dans sa premiere jeunesse avoit mené la vie ascetique sur le mont de Id. c. 7.14. Nitrie. C'étoit un lieu fameux entre les solitudes d'Egypte, qui avoit pris son nom d'un village voitin, où l'on amassoit du nitre, à quarante milles d'Alexandrie, qui font environ treize lieuës, au delà du lac Maris vers le midy. Cinq mille moines y habitoient disperiez differemment en cinquante maisons ou environ. meuroient feuls, les autres deux ou trois ensemble ou en plus grand nombre: car chacun menoit la vie qu'il vouloit selon ses forces, quoiqui'ls fussent tous trés-unis par la charité. S. Isidore fit le voyage de Rome avec S. Athanase, & y fut connu des personnes les plus illustres. Il fut prestre & gouverna l'hôpital d'Alexandrie. Il avoit des fœurs vierges, qui vivoient dans une communauté de foixante & dix filles; & quoiqu'il fût riche, il ne leur laissa rien en mourant,

Les deux Macaires. Sup. liv. Pall. Lanj. 6. 19. Vita PP. f. 28.

XXXVII. Les deux Macaires étoient celui d'Egypte & celui d'Alexandrie. L'Egyptien ou l'ancien fut le premier qui habita le desert de Scetis. Dés sa x111. n. 38. jeunesse, il fit paroître une telle discretion, qu'on le nomma l'enfant vieillard; & à l'âge de quarante ans il receut le don des miracles, pour chasser les demons & délivrer les possedez. Il fut ordonné prestre & vécut jusques à l'an 391. On remarquoit trois morts qu'il avoit refuscitez : un

entre-

entre-autres pour convaincre un heretique Hieracite qui nioit la refurrection. S. Macaire d'A- Sep. Ho. lexandrie demeuroit tantôt à Nitrie, tantôt à vitt. n. 26. Scetis une journée au delà, & fut prefire du mo. Fits PP. naftere des Celles, au delà du mont de Nitrie à P. pall. e. 26. dix milles ou trois lieués. Onavoit ainfi nommé Fits PP. ce lieu , à cause de la multitude des cellules qui e. 22. y étoient répandués: mais fi eloignées, que de Pall. e. 69. l'une à l'autre on ne pouvoit se voir ni s'entendre. Les moines qui les habitoient, s'assembloient dans l'église le samedi & le dimanche Si quelqu'un y manquoit, on jugeoit qu'il étoit malade, les autres l'alloient voir, & lui portoient des rafraichissemens. Ils ne se visitoient point hors de ce cas, & un grand silence regnoit dans

ce desert. S. Macaire d'Alexandrie est fameux pour sa mortification. Ayant un jour desiré de manger des raifins, on lui en envoya de tres-beaux, mais il les envoya à un autre moine qui etoit malade. Celui-cy par le même esprit les envoya à un autre, & ce troisiéme à un quatriéme. Ils se les envoyerent ainsi tous jusques au dernier, qui les rapporta à S. Macaire, sans savoir qu'ils fusfent venus de lui. Pendant sept ans il ne mangea rien qui eût passé par le feu ; pendant trois ans il vêcut de quatre ou cinq onces de pain trem pé dans l'eau. Pour vaincre le sommeil, il passa vingt jours & vingt nuits à découvert, exposé à l'ardeur du foleil d'Egypte, & au froid de la Reg. 6. 5. nuit, qui est tel, que la regle de S. Pacome ordonne d'allumer du feu. S. Macaire avant oui louer l'institut du monastere de Tabenne, prit l'habit d'un ouvrier, traversa le desert de guinze jours de chemin, & se presenta à S. Pacome, le priant de le recevoir. S. Pacome lui dit : Vous estes trop âgé pour entreprendre nôtre maniere de vivre: c'est tout ce que peuvent faire ceux qui

s'y exercent dés la jeuneffe: vous en ferez choqué & vous retirerez, nous chargeant de maledictions. S. Macaire continua de poftuler fept jours durant fans manger; & lui dit enfin, Recevez-moi, mon pere; fi je ne fais comme les autres, vous me chafferez. S. Pacome perfuada aux freres de le recevoir. Or Ils étoient quator-

ze cens dans ce monastere.

Aprés qu'il y eut été quelque temps , le carême vint. S. Macaire vit que les freres pratiquoient diverses austeritez : l'un mangeoit le soir, l'autre au bout dedeux jours, l'autre au bout de cinq, l'autre étoit debout toute la nuit, & demeuroit tout le jour affis à travailler. Macaire ayant fait tremper des branches de palmier pour les mettre en œuvre, se tint debout en un coin, & demeura en cette posture pendant tous les quarante jours jusques à pâques: sans prendre ni pain ni eau, ni se mettre à genoux, ni s'asseoir ni se coucher. Seulement pour toute nourriture, il prenoit le dimanche quelques feüilles de chou creües, pour paroître manger & fuir la vanité; les autres jours il demeuroit en silence, priant & travaillant. Les moines l'ayant veu en murmurerent, & dirent à S. Pacome : D'où nous avez-vous amené cet homme sans corps, pour nous condamner? chassez-le, ou nous sortirons tous. S. Pacome pria Dieu de lui faire connoître qui il étoit, & ayant apris par revelation que c'étoit S. Macaire, il le prit par la main, le mena à l'oratoire où étoit l'autel, l'embrassa, & lui dit : Vous estes Macaire, & vous mel'avez caché. Il y a long temps que j'ai oui parler de vous, & que je defirois vous voir. Je vous remercie d'avoir humilié mes enfans: mais vous nous avez affez édifiez, retirez-vous, je vous prie, & priez pour nous, Ainfi S. Macaire s'en retourna. Il fit un grand nombre de miracles sur des malades & des possedez.

Les Sarrafins faisoient la guerre aux Romains, XXXVIII. fous la conduite de leur Reine Mavia, ou plû-S. Moife tôt Maouvia, déja chrétienne. L'empereur Va- évêques des lens assés presse d'ailleurs, fit la paix avec elle: Sorr. 24. mais elle mit entre les conditions du traité, que c. 36. l'on donneroit pour évêque à son peuple un moi- Sex. vi. ne de la même nation, nommé Moife, celebre : 38; par ses vertus & ses miracles, qui habitoit dans c. 25. le desert aux confins de l'Egypte & de la Palesti-Ruf. 11.6.6. Les generaux de l'armée Romaine accorderent volontiers cette condition; & quand ils en eurent donné avis à Valens, il commanda que Moise fût mené promptement à Alexandrie; pour y recevoir l'imposition des mains suivant la contume, parce que c'étoit l'église la plus proche. Les generaux prirent donc Moife dans son defert, & le menerent à Lucius : mais Moise lui étant presenté, lui dit en presence dés magistrats & de tout le peuple assemblé : Arrestez : je ne fuis pas digne de porter le nom d'évêque: mais si j'y suis appellé tout indigne que je suis, pour le bien des affaires publiques, je prens à témoin le Créateur du ciel & de la terre, que je ne recevral point l'imposition de vos mains souillées du sang de tant de saints. Lucius lui répondit : Si vous ignorez encore quelle est ma foi, vous n'avez pas raison de vous éloigner de moi fur des calomnies; aprenez-la donc de ma bouche, & jugez en par vous-même. Vôtre foi, répondit Moile, me paroît trés clairement : les évêques, les prestres & les diacres exilez, envoyez parmi les infidelles, condamnez aux mines, exposez aux bestes ou consumez par le feu, sont des preuves de vôtre créance : les yeux sont des témoins plus fidelles que les oreilles. Moife ayant ainsi parlé, protesta avec serment, que jamais il ne recevroit l'ordination par les mains de Lucius.

K 7 Lucius

Lucius l'eût volontiers fait mourir : mais il faloit contenter la reine des Sarrasins. On mena donc Moife, felon don defir, aux évêques catholiques, releguez fur la montagne: il receut d'eux l'imposition des mains, & conserva toûiours avec eux la communion. Il trouva peu de Chrétiens chez les Sarrafins, mais il en convertit un grand nombre par ses instructions & par fes miracles. Il les maintinten paix avec les Romains, à qui la reine Maoiivia fut toûjours fidel-

Martyrol. Sub. liv. XII. ps. 18 Sozom. VI. s, 38.

L'églife honore, la memoire de S. Moife le septiéme de Février. S. Hilarion avoit déja converti quelques Sarrafins: & un faint moine en avoit converti une tribu entiere, obtenant par ses prieres un fils à leur prince nommé Zocom. Mais la plus grande partie de cette nation trésnombreuse étoit encore idolâtre.

XXXIX. glife Romaine. Theod. IV. £. 21. Socr. IV. 6. 22.

Cependant Pierre l'évêque legitime d'Alexan-Etat de l'é-drie, écrivit aprés sa retraite à tous les évêques catholiques une grande lettre, où il dépeignoit pathetiquement toutes les violences commifes à Alexandrie, & une partie de la persecution exercée dans le reste de l'Egypte. Ensuite il passa la mer, & se retira à Rome prés le pape S. Damase, qui le receut charitablement. Pour mettre devant les yeux des Romains les cruautez exercées en cette occasion, Pierre leur presenta un habit fanglant, qui tira les larmes de tout le monde. Il demeura environ cinq ans à Rome jusques en 378. Le pape S. Damase étoit toûjours inquieté

Greg Naz. er. 23. p. 418. D.

> par les schismatiques du parti d'Ursin, malgré la protection de l'empereur Valentinien. qu'Urfin eut été chaifé de Rome, & envoyé en exil dans les Gaules fur la fin de l'année 367. ceux de son parti n'ofant s'assembler dans la ville, à cause des défenses du prefet Olybrius, s'assembloient hors des murs & en trés-grand nombre. Agina-

tius qui étoit à Rome vicaire du prefet du pretoire en écrivit à l'empereur Valentinien, qui envoya à Olybrius & à Aginatius chacun un res- Reser. 42 crit, portant défense aux schismatiques de s'as-Baron. an. fembler dans l'étendue de vingt milles près de 369. init. Rome. Olybrius étoit prefet de Rome en 369. ayant succedé à Pretextat. Mais deux ans apres fous la prefecture d'Ampelius, c'est-à dire en 371. l'empereur Valentinien permit à Urfin avec fept des fiens de fortir du lieu de leur exil, & d'aller où il voudroit: pourveu qu'il ne mît le pied ni à Rome, ni dans les regions suburbicaires: ce qui ne peut guere fignifier en cet endroit que le vo finage de Rome. Cet ordre futadresse a Am- An. B. ron. pelius, & separément à Maximin vicaire de Ro ... 37 1. me, & fuccesseur d'Aginatius. Il ne paroît pas init. qu'Ursin & son parti aient fait du bruit pendant le reste de la vie de Valentinien.

Mais les Luciferiens autres schismatiques tenoient toujours à Rome des assemblées, & ils semblent estre compris dans un rescrit adressé à Simplicius vicaire de Rome aprés Maximin en 374. Par ce rescrit l'empereur ordonne, que tous L. 1. Cod. ceux qui feront des affemblées illicites, au mé-Theod, de pris de la religion, seront bannis à cent milles ix. 29. de Rome, & que ceux qui ont été condamnez Refir. Grapar le jugement des évêquescatholiques ne pour-tiani to. 20 ront retourner aux églifes qu'ils ont corrom conc. p. pues, ni demander à l'empereur la revision de 1004. leurs procez. Ce fut apparemment en execu Libell, Marc. tion de ce rescrit que Damase fit prendre un & Fansti p. prestre Luciferien nommé Macaire, qui tenoit 65, 66. 66. une assemblée de nuit dans une maison particu-p. 69. liere. Il fut envoyé en exil aussi bien que quelques-autres Luciferiens prestres & laïques. Toutefois Damase ne put empêcher qu'ils n'eussent à Rome un évêque nommé Aurelius, qui y de- P. 65. meura jusques à sa mort, & eut pour successeur

.

Ephc.

Histoire Ecclesiastique.

232

Sup. liv. Lib. Marc. p. 73. lbid. 2.40.

Hier fcript. Greg. Bat.

Optat. lib. 2.

Sub. liv. X. m. 26. Epift. conc. Ro. to. 2. conc. p. 3 002. C. Aug. de he-F4f. 6.69.

al. 165. Ang. 11. Id. 111. cont. Crefe.

XL.

n. 46. Optas, lib. 1.

Ephefius, qui fubfista austi à Rome malgré les poursuites de Damase. L'évêque le plus fameux de ce parti étoit Gregoire d'Elvire ou Eli-21v. n. 24. beris dans l'Espagne Betique, dont S. Eusebe de Verceil avoit loue la fermeté. Les Luciferiens lui attribuoient le don des miracles; & rendoient cette raison de ce qu'il n'avoit jamais été exilé : comme si l'on eût craint en l'attaquant, d'attirer la colere de Dieu. Il vêcut jusques à la derniere vieillesse, & composa divers traitez d'un stile as-

> fés mediocre. Les Donatistes avoient aussi un évêque à Ro-

mè, qui affembloit son petit troupeau hors la ville dans la caverne d'une montagne : d'où leur vint le nom de Montenses. On les nommoit aussi Cutzupites. Les Donatistes envoyoient d'Afrique ce pretendu évêque de Rome: ou bien leurs évêques alloient l'ordonner sur les lieux. On en compte jusques à fix de suite, qui occuperent le siege de cette caverne: savoir Victor envoyé d'Afrique vers le commencement de ce fiecle; Boniface, Encolpius, Macrobe, Lucien, Claudien. Les Donatistes avoient encore un évêque en Espagne, qui gouvernoit la maison & Id. epiff. 53-les terres d'une femme de qualité; & un autre

dans un lieu inconnu hors de l'Afrique. Ils furent protegez en Afrique par Gildon frere de Firmus Petit c. ult. roi de Mauritanie, qui se revolta contre l'empereur Valentinien, & dont Gildon releva le parti aprés sa désaite. Un évêque Donatiste nommé 6.63. n. 70. Optat l'accompagnoit dans ses violences, ce qui le fit nommer Optat Gildonien.

S. Optat évêque de Mileve, qui nous a conécrit contre servé les noms des évêques Donatistes de Rome, les Donatif-écrivoit en ce temps fous Valentinien; & voicy l'occasion qui le fit écrire. Parmenien évêque Her. ferie. Donatifte de Carthage & fuccesseur de Donat, ayant écrit contre l'églife, plusieurs catholiques, avoient àvoient desiré une conference des deux partis; mais les Donatistes l'avoient refusée, ne voulant pas même parler aux Catholiques, ni approcher d'eux; sous pretexte de ne pas communique avec les pecheurs. Optat répondit donc par écrit à Parmenien, ne le pouvant faire autrement; & montra qu'il avoit avancé plusieurs choses avantageuses à l'égise achoique, plusieurs contraires à son parti, p'usieurs en apparence contraires à l'égise, mais fausses en effet, entre autres que l'égiséavoit demandé des soldats contraires que l'égiséavoit demandé des soldats con-

tre eux, ce qu'Optat nie absolument. L'ouvrage est divisé en fix livres; car S: lerôme n'en reconnoît pas d'avantage, & on doute que celui qui passe aujourd'huy pour le septiéme soit du même auteur. Dans le premier. S. Optat fait l'histoire du schisme des Donatistes, commencé un peu plus de foixante ans auparavant, à l'occasion de ceux qui étant tombez dans la persecution de Diocletien, avoient été nom. Sup. 1. 1x. mez Traditeurs. Il conduit cette histoire jusques n. 34à la justification de Felix d'Aptonge. Pour mon-Sup. x. n. 12. trer quels font les schismatiques, il dit ces paroles remarquables: Ce n'est pas Cecilien qui s'est separé de Majorin ton aveul · c'est Majorin P. 439. qui s'est separé de Cecilien. Cecilien n'a pas quit- Bibl. PP; té la chaire de Pierre ou de Cyprien; mais Majorin dont tu tiens la chaire, qui n'avoit point d'origine avant Majorin même. Dans le second livre, supposant comme un principe accordé entre les Chrétiens, qu'il n'y a qu'une église; il montre par la succession de l'église Romaine, que c'est la catholique, & dit: Tu ne peux nier P. 446. E. que dans la ville de Rome la chaire épilcopale a été donnée à Pierre le premier : qu'il s'y est assis, lui qui étoit le chef de tous les Apôtres: afin que tous gardassent l'unité par cette chaire unique; que chaque Apôtre ne pretendît pas avoir

la sienne; & que celui qui eleveroit une autre chaire, fût schismatique & pecheur. Donc dans cette chaire unique, Pierre s'est assis le premier : Lin lui a succede, à Lin Clement, à Clement Anaciet , puis Evarille , Sixte , Telesphore , Hygin, Anicet, Pie, Soter, Eleuthere, Victor, Zephyrin, Calliste, Urbain, Pontien, Antherus, Fabien, Corneille, Lucius, Eftienne, Sixte, Denis, Felix, Eutychien, Caius, Marcellin , Marcel , Eusebe , Miltiade , Silveftre, Marc, Jules, Libere, Damase, qui est aujourd'hui nôtre confrere : avec qui tout le monde est en communion comme nous, par le commerce des lettres formées. Montrez l'origine de vôtre chaire, vous qui voulez vous attribuer l'église. Vous pretendez aussi avoir quelque part à la ville de Rome - mais si l'on demande à Macrobe où il est assis, peut-il dire que c'est dans la chaire de Pierre? Je ne sai s'il l'a jamais veuë : il n'a jamais approché de son tombeau. où l'on void les monumens des deux Apôtres: dites s'il a pû y entrer, & y offrir le sacrifice. Il faut que vôtre confrere Macrobe avoué qu'il est assis où étoit autrefois Encolpius, & si on pouvoit interroger Encolpius, il diroit qu'il a fuccedé à Bonitace de Balles: qui auroit pû dire qu'il avoit succedé à Victor de Garbe, envoyé d'Afrique par les vôtres il y a long-temps pour un petit nombre d'errans. Que veut dire cela. que vôtre parti n'a pû avoir à Rome d'évêque Romain, & que ceux qui se sont succedez dans cette ville font Africains & étrangers : l'impoliure n'est elle pas manifeste?

Les Donatiftes reprochoient aux Catholiques d'avoir exercé des violences contre-cux. S. Optat le nie formellement, & défie Parmenien de marquer aucun evéque, où aucun autre minifre de l'èglife en particulier qui les ait perfecutez.

Au contraire, il fait tomber ce reproche sur les Donatistes, & raporte au long les cruautez qu'ils exercerent du temps de Julien. Et comme le Sup. 1. xv. pretexte des Donatifes étoit le voyage de Paul 2. 32. & de Macaire, envoyez en Afrique par l'empereur Constant pour procurer l'unité: S. Optat employe le troisième livre à justifier l'église, des Sup. Ev. violences exercées en cette occasion. Il montre x11. n. 48. que les Donatistes se les sont attirées, & que l'églife n'y a pris aucune part. Nous ne l'avons P. 457. A. dit il, ni deliré, ni conscillé, ni seû; nous n'y avons point cooperé. En parlant des discours sé-P. 458. D. ditieux du faux évêque Donat, & de la foûmiffion deile aux puissances, il dit que l'estat n'est pas dans l'église, mais l'église dans l'estat : c'està-dire dans l'empire Romain. Et ensuite: Il n'y P. 459, Bi a au dessus de l'empereur que Dieu seul, qui a fait l'empereur : ainii Donat s'élevant au dessus de l'empereur, semble avoir excede les bornes de l'humanité, & s'estimer un Dieu.

Dans le quatriéme livre, ces paroles sont remarquables touchant le peché originel: Personne n'ignore que tout homme qui naît, quoiqu'il P. 469. D. naisse de parens Chrétiens, ne peut estre sans l'esprit du monde: qui doit necessairement estre chasse de l'homme avant le bain salutaire. C'est ce que fait l'exorcisme, par lequel l'esprit immonde est chasse. Dans le cinquieme livre il traîte du baptême, & montre que sa validité ne dépend point de la dignité du ministre. Les ouvriers P. 474: El dit-il, changent & fe succedent les uns aux autres: mais les facremens ne peuvent changer. Ils font faints par eux-mêmes & non par les hommes. Dans le fixiéme livre, il releve les facrileges que les Donatistes avoient commis dans les églifes des Catholiques fous le regne de Julien. On y void que les autels étoient de bois, & qu'on Sup. L xv. les couvroit d'un linge pour la celebration des". 32.

myste-

480. A.

mysteres. Mais sur tout l'on y void trés claire. ment le grand respect que les fidelles portoient aux autels & aux vases facrez; qu'ils tenoient L. vi. init. l'Eucharistie pour un veritable sacrifice: croyant P. 479. E. que l'on attiroit sur l'autel le S. Esprit, & que le corps de J. C. y estoit present comme sur la croix, où les Juits le firent mourir : qu'ils re-

gardoient comme des crimes énormes de renverser les autels, de rompre ou d'appliquer à des usages profanes les calices qui avoient porté le

fang de J. C.

Ce fut contre les Donatistes que l'Empereur XLI. Loix de Va- Valentinien adressa une loi à Julien proconsul lentinien. d'Afrique, & portant que celui qui auroit rebapti-L. t. Cod. Th. de fanct. sé, seroit reputé indigne du Sacerdoce. Cette beps. loi est datée de Treves le dixiéme des calendes

de Mars, fous le quatriéme confulat de Valentinien & de Valens: c'est-à-dire le vingtiéme Fé-L. 111. C. vrier 373. L'année precedente 372. il avoit fait The deharet une loi contre les Manichéens adressée à Ampe-

lius prefet de Rome, portant que par tout où on les trouveroit assemblez, on puniroit leurs. docteurs severement, & on confisqueroit les maisons où ils auroient enseigné. Cette loi semble avoir été une suite de la recherche contre les magiciens faite à Rome en 371. & 372. Car les Manichéens étoient accusez de magie, & d'em-

Epiph. her. 66. n. 13. d n. 88. ployer des ligatures, des charmes & d'autres prestiges.

L. xx. C.

Th. de epife.

Valentinien avoit fait une autre loi honteuse au clergé, mais necessaire. Elle défendoit aux ecclesialtiques & aux continens, c'est-à-dire aux ascetes ou religieux, d'aller aux maisons des veuves ou des filles orfelines; & permettoit aux . parens ou aux aliez de les déferer aux tribunaux publics. Elle ordonnoit de plus, qu'ils ne pourroient rien recevoir de la femme à qui ils se seroient particulierement attachez, fous pretexte

de religion, ni par aucune sorte de donation, ni par testament; non pas même par une personne interposée: le tout sous peine de confiscation; si ce n'étoit qu'ils fussent heritiers naturels de ces femmes, par droit de proximité. Cette loi fut adressée au pape S. Damase, & leue dans les églises de Rome le troisième descalendes d'Août, fous le troisiéme consulat de Valentinien & de Valens: c'est-à-dire le trentième de Juillet 370. On peut croire que le pape l'avoit demandé luimême, afin de reprimer par le fe ours de la puissance seculiere, l'avarice de plusieurs clercs, qui faisoient la cour aux dames Romaines, pour profiter de leurs richesses immenses.

L'église fut alors persecutée chez les Gots, & XLII: il y eut même des martyrs. La religion Chrétien-Martyrs ne étoit depuis long-temps établie parmi cette Gots. nation, que les anciens ont quelquefois confondue fous le nom de Scythes & de Sarmates. Theo- Enfeb. vit. phile leur évêque affiita & fouscrivit au concile 111. 6. 7. de Nicée, suivant le raport de Socrate. S. Cy-Ser. 11. rille de Jerusalem témoigne que dés son temps cyrill, cail y avoit eu de martyrs chez les Gots, aussi bien rech. 12.p. que chez les Perses; & ailleurs il compte les 92. Cateche Gots & les Sarmates entre les nations qui outre 16. p. 186. les fimples Chrétiens, avoient des évêques, des clercs, des moines & des vierges. Philostorge Philost. 11 raporte que sous le grand Constantin, une grande multitude de Getes, c'est-à-dire de Gots, furent chassez de leur pais, à cause de la religion,

& que l'Empereur les logea dans la Mefie. Il fait remonter l'origine de leur conversion aux courses qu'ils avoient faites dans l'Asie mineure sous l'empereur Galien: particulierement dans la Ga- Sup. 1. v112

latie & la Cappadoce. Du temps de l'empereur Valens, les Gots é- Sozom, VI.

toient divilez & obeissoient à deux Rois, Friti-c. 37. gerne & Athanaric. La plûpart étoient encore Sorr. IV. payens, " 33.

tigerne foufrirent le martyre, quoiqu'il fût allie des Romains. Mais sous Athanaric qui étoit leur ennemi, la perfecution fut bien plus grande. Il en fit mourir plusieurs par divers supplices : les uns à cause de la hardiesse, avec laquelle ils répondoient aux juges, les autres fans même les écouter. Car il fit mettre une idole fur un chariot, que l'on promenoit par les cabanes de ceux qui étoient denoncez comme Chrétiens. & on leur commandoit de l'adorer & de lui facrifier: s'ils refusoient, on brûloit les cabanes & ceux qui étoient dedans. Pour éviter cette violence, plusieurs personnes de tout sexe & detout age, juiques à des enfans à la mamelle, se refugierent dans la cabane où étoit l'églife : mais les payens mirent le feu à la cabane & les brûlerent tous. Athanaric en ayant fait tuer un grand nombre, & ayant horreur de faire mourir le reste, les chassa après les avoir fait beaucoup soufrir, & les fit passer sur les terres des Romains.

Hier. Chr. an. 370. If.d. Chr. £ra. 407. Arg. XVIII. cizis. c. 52. Ambr. in Luc. lib. 11.

#. 37. V. Ruinart. acta martyr. p. 671. Menoleg. 26. Mart.

·De tant de martyrs, il y en a peu qui foient connus en particulier. On nomme Barthus & Verea prêtre, & Arpila solitaire, que l'on dit avoir été brûlez avec vingt-trois autres dans une églife où ils étoient affemblez; & on rapporte leur martyre au même temps des Empereurs Valentinien, Valens & Gratien, mais fous un roi Jungheric. Sous Athanaric on connoît feulement S. Nicetas & S. Sabas. S. Nicetas est plus fameux, mais fon histoire est moins connuë. Celle de S. Sabas est plus certaine, s'étant confervée dans une lettre de l'église de Gothie à cel-Alla mart. le de Cappadoce, à qui ses reliques furent en-

Ces martyrs étoient catholiques, au raport de

S. Augustin, & il n'y avoit point encore alors

d'Ariens chez les Gots.

fine. p. 674. voyées.

S. Sa-

S. Sabas Goth de Nation & Chrétien des l'enfance étoit doux, paifible & moderé dans ses pas S. Sabas, roles: bien instruit de la religion, qu'il sivoit defendre contre les idolâtres, fans retorique étudiée, mais avec une grande liberté. Il chantoit dans l'église, & en prenoit un grand soin. Il méprisoit l'argent & la bonne chere, fuyoit la compagnie des femmes; & s'appliquoit tous les jours au jeune & à la priere : il excitoit tout le monde à la vertu. La persecution ayant commencé, comme on contraignoit les Chrétiens à manger des viandes immolées aux idoles : quelques payens s'aviserent d'offrir à leurs parens Chrétiens, des viandes qui n'auroient pas été immolées pour tromper les persecuteurs. S. Sabas, non seulement refusa d'en manger; mais dit hautement, que quicon que en mangeoit n'étoit pas Chrétien. Il en preserva ainsi plusieurs: c'est pourquoi ceux qui vouloient employer cet artifice, le chasserent du village; ensuite ils le rappellerent. La persecution ayant recommencé, quelques payens en facrifiant aux faux dieux, vouloient affurer avec ferment, qu'il n'y avoit aucun Chrétien dans leur village. Mais Sabas se presenta hardiment dans leur assemblée. & dit : Que personne ne jure pour moi, car je suis Chrétien. Etant donc pressez par le persecuteur, ils cacherent leurs parens, & jurerent qu'il n'y avoit dans leur village qu'un feul Chrétien. C'étoit S. Sabas. Le prince se l'étant fait amener. demanda aux affithans ce qu'il avoit de bien, & apprenant qu'il n'avoit que l'habit dont il étoit vêtu; ille méprifa, & le fit chasser, disant : Un tel homme ne peut faire ni bien ni mal.

La persecution étant renouvellée, il alla par ordre de Dieu passer la feste avec un prêtre nomme Sanfala. La troisième nuit après, un nommé Atharide vint par ordre publicavec une gran-

de troupe fondre fur le village; & trouvant le prestre endormi dans sa maison, il le sit lier avec S. Sabas, que l'on avoit auffi tiré de fon lit. Ils mirent ie prêtre dans un chariot : pour S. Sabas, ils le trainerent nud comme il étoit, par des épines qu'ils avoient brûlées depuis peu; le preffant & le frappant à coups de fouet & de baton. Le jour étant venu il leur dit: Ne m'avez-vous pas traîné tout nud par des lieux rudes & pleins d'épines? voyez si j'ay les pieds déchirez, & si l'on voit sur mon corps les marques des coups que vous m'avez donnez. Ils n'en virent aucune trace. Alors ils prirent un essieu du chariot, le lui mirent sur les épaules. & lui attacherent les mains étendües aux bouts de l'essieu : puis ils lui attacherent de même les pieds à l'autre, & le renverserent par terre couché sur ces esseux. Il passa ainsi la plus grande partie de la nuit. Mais pendant que les ministres de la persecution dormoient, il vint une femme qui le délia. Il demeura toutefois au même lieu fans crainte, aidant à cette femme qui s'étoit relevée la nuit pour preparer à manger aux domestiques.

Le jour venu Atharide lui fit lier lei mains, & le fit pendre à une poutre de la maison. Peu de temps aprés, il vint des gens de sa part qui apportoient des viandes immolées, & qui direa par prêtre & 3 abas: Voilà ce que vous envoye le grand Atharide, afin que vous mangiez & que vous évitez la mort. Nous n'en mangerons point, dit le prêtre, il ne nous est pas permis. Dites à Atharide, qu'il nous fasse plutôt mourie en croix ou de quelque autre maniere. S. Sabas dit: Qui a envoyé cela? Ils répondirent; C'est le seigneur Atharide. Sabas dit: Il n'y a qu'un Seigneur, Dieu qui est au ciel. Ces viandes pensicieuses sont interes en profice que le sa envoyées. Un des

serviteurs d'Atharide irrité de ce discours, pousfa la pointe de fon dard contre la poitrine de Sabasavec tant de violence, que tous les affiftans crurent qu'il en mourroit fur le champ. Mais il dit: Tu crois m'avoir tué? fache que je n'enay pas fenti plus de mal, que fi tu m'avois jetté un flocon de laine. En effet, il ne jetta aucun cri, & on ne trouva fur fon corps aucune marque du coup. Atharide ayant apris tout cela, commanda qu'on le fit mourir. On laissa aller le prêtre, & on mena Sabas pour le noyer au fleuve nommé alors Musée, aujourd'hui Mussous. en Valachie. Il dit: Quel mal a fait le prêtre pour ne pas mourir avec moi? Les ministres lui répondirent: Ce n'est pas à toi à en donner l'ordre. Alors il se mit en priere, & ne cessa de louer Dieu pendant le chemin. Etant arrivé au bord du fleuve, les ministres disoient entre eux: Que ne laissons-nous aller cet homme? il est innocent: Atharide n'en faura jamais rien. S. Sabas leur dit: A quoi vous amufez-vous, au lieu de faire ce qui vous est ordonné? Je vois ce que vous ne pouvez voir: voilà de l'autre côté ceux qui me recevront dans la gloire. Alors ils le menerent à l'eau, & il continua de louer Dieu jusques à la fin. L'ayant jetté dans le fleuve, ils l'étranglerent avec la piece de bois, qu'ils avoient attaché à fon cou. Il étoit âgé de trente-huitans & souffrit le martyre le jeudi de la semaine de pâques, le jour de devant les ides d'Avril, sous le consulat de Modeste & d'Arinthée: c'est-à-dire le douxiéme d'Avril l'an 372.

Les miniftres de la perfecution retirerent de XLIV. leau le corps du martyr, & le laifferent fans se Reliques de pulchre. Mâis ni les bestes ailes offeaux n'y tou- S. Sabas. cherent : les fidelles le garderent; & Junius Soranus duc de Scythie, c'éch-d-ire commandant des troupes qui gardoient cette frontiere pour Tome IV.

l'empereur, fit apporter ces reliques sur les terres des Romains. Puis voulant gratifier sa patrie, qui étoit la Cappadoce, il les y envoya du confentement des prêtres. Les reliques furent accompagnées d'une lettre de l'église de Gothie à l'église de Cappadoce, & à tous les Chrétiens de l'église universelle. Cette lettre contient la relation du Martyre de S. Sabas, & finit ainfi: C'est pourquoi offrant le S. Sacrifice le jour que le martyr a été couronné, donnez part de ceci à nos freres, afin que le Seigneur en soit loué par toute l'église Catholique & Apostolique. Saluez tous les faints. Ceux qui sont persecutez avec nous vous faluent. On croit avecraison que ce duc de Scythie est celui à qui S. Basile écrivit Ep. 241. p. une lettre, à la fin de laquelle il dit: Vous ferez bien d'envoyer des reliques des martyrs a vôtre patrie: 's'il est vrai, comme vous me l'avez mandé, que la persecution qui regne en vosquartiers fasse encore à present des martyrs. On-

Ep. 238. 339.

1015. B.

celle de Cappadoce qui accompagna les reliques de S. Sabas, fut dreffée par S. Aschole évêque de Thessalonique capitale de la Macedoine : car nous avons deux lettres de S. Bafile à S. Aschole sur ce fujet, dont la premiere semble être la réponse à la lettre de l'église de Gothie. Il le remercie des reliques qu'il luy envoye d'un nouveau martyr, d'un pais barbare voifin des Romains, & au-delà du Danube; & de la vive & fidelle relation qui accompagne les reliques. Il y marque même que ce martyr a été consommé par le bois & par l'eau, comme porte la relation en propres termes : & il felicite S. Aschole d'avoir honoré sa patrie d'un si beau present : car il étoit aussi de Cappadoce.

croit aussi que la lettre de l'église de Gothie à

S. Basile outre ses maladies continuelles, eut Union de alors a soutenir plusieurs attaques des ennemis S. Bafile .: de de l'église, tant au dedans qu'au dehors. La plus avec Eurude pour lui, fut la rupture d'Eustathe évêque state de Sede Sebaste. S. Basile étoit lié avec lui d'amitié de-baste. puis long-temps, le regardant comme un hom- Sup. liv. me d'une pieté finguliere. Depuis son épiscopat, x1v. n. 1. il receut auprés de lui plusieurs personnes de la main d'Eustathe, pour travailler avec lui. Cependant Eustathe par ses variations dans la foi, Ep. 370. ad s'étoit rendu suspect à plusieurs Catholiques, Hilar, ep. 79. principalement à fon métropolitain, Theodote p. 895. A. évêque de Nicopolis, capitale de la petite Armenie, où Sebaste étoit située. Il ne vouloit plus communiquer avec Eustathe; mais S. Basile ne pouvoit se resoudre à l'abandonner, étant perfuadé de son innocence, principalement depuis qu'il avoit fait profession de la foi de Nicee à Eoist. 82. Rome & à Tyane. Theodote ayant appellé S. Ba- ad Patroph. file à un concile qu'il devoit tenir, S. Bafile crut Ep, 187. p. que la charité l'obligeoit à s'y trouver; & com- 967. ad Tome Sebaste étoit sur son chemin , il voulut en rent. passant conferer avec Eustathe. Il lui proposa les chefs, fur lesquels Theodote l'accusoit d'heresie; & le pria de lui dire nettement sa créance. Car disoit-il, je veux demeurer dans vôtre communion, fi vous fuivez la foi de l'églife: finon je fuis obligé de me separer de vous. Ils eurent sur ce fujet un long entretien, que la nuit interrompit, fans qu'ils eussent rien conclu. Ils reprirent la conversation le lendemain matin en presence d'un prêtre de Sebaste nommé Pemenius, qui s'opposoit fortement à S. Basile: mais enfin ils convinrent de tout; & vers l'heure de none, ils se leverent pour prier ensemble, &c rendre graces à Dieu. S. Basile voyoit bien qu'il falloit encore tirer d'Eustathe une confession de foi par écrit: mais il vouloit pour plus grande Seureté la concerter avec Theodote, & en recevoir de lui la formule. Cependant Theodote La avant

ayant appris que S. Basileavoit été voir Eustache, sans s'informer d'autre chose, ne le pria plus de venir à son concile: ainsi S. Basile sur obligé de s'en retourner, aprés avoir sait la moitié du chemin: bien affligé d'avoit pris tant de peine inu-

tilement pour la paix des églises.

Quelque tems aprés il vint à Getafe, terre appartenante à S. Melece, qui y étoit alors. Theodote y étoit aussi; & comme il se plaignoit de la liaison de S. Basile avec Eustathe, S. Basile expliqua le fuccés de la visite qu'il lui avoit rendue, & comme il l'avoit trouvé entierement d'accord avec lui fur la foi. Mais, dit Theodote, il y a renoncé affurément, fi-tôt que vous avez été parti. Il n'est point capable, dit S. Basile, d'une telle duplicité, lui qui deteste le moindre menfonge: mais pour vous en assurer, presentons lui un écrit où la foi soit clairement exprimée: s'il le réfuse, je me separerai de sa communion, S. Melece & un prêtre nommé Diodore qui étoit present approuverent la proposition: Theodote même y confentit, & pria S. Bafile devenir vifiter son église de Nicopolis. Il le laissa à Getase sur cette parole. Mais quand S. Basile sut. arrivé à Nicopolis, Theodote ne voulut point prier avec lui, sans en rendre d'autre raison, finon qu'il avoit receu Eustathe à sa communion.

Ep. 187. p. 966. D. p. 968. D.

S. Basse porta patiemment cet affront, & ne sen prit qu'à se pechez. I ne laissa pas de continuer son chemin de Nicopolis à Satale en Armensie. Car il étoit chargé avec Theodore d'établir des véques dans cette province. L'Empereur entroit dans cette affaire, & le contre Terec, qui étoit Chrétien & fort et simé de S. Basse, la lui avoit recommandée. Le mauyais procedé de Theodore la rendoit plus difficile: car il avoit dans son diocese des hommes pieux, habiles, instruits instruits instruits instruits instruits.

instruits de la langue & des mœurs de la nation. S. Bafile ne laissa pas de l'entreprendre seul. pacifia les évêques d'Armenie, les excita à fortir de l'indifference pernicieuse où ils vivoient, & leur donna des regles pour y remedier. L'église de Satale étoit vacante, depuis qu'Elpidius Ion évêque avoit été déposé par les Ariens au concile de C. P. l'an 260. Tout le peuple & les Sus, liv. magistrats ayant par un decret public demandé xrv. n. 22. un évêque à Basile, il leur en donna un nomme Pemenius. C'étoit un de ses parens, dont il se servoit utilement pour le gouvernement de son église de Cesarée, & qui lui étoit trés-cher & à tout son peuple : mais il s'en priva pour Ep. 183. & cette église, à laquelle il le crut necessaire.

Cependant il voyoit que la foi d'Eustathe de Sebaste étoit toûjours suspecte aux autres, quoique pour lui il ne s'en défiât point encore : que ces soupçons s'étendoient sur lui-même, & que Ep. 87, p. quelque foin qu'il prit pour s'en justifier, c'é- que, C. toit toûjours à recommencer. Voyant donc cela, & se trouvant encore a Nicopolis, il se chargea de porter à Eustathe une profession de foi par écrit : qu'il dressa de concert avec Theodote , & nous l'avons encore. Elle tend principalement à établir l'autorité du symbole de Nicée, qui y est rapporté tout entier. Elle explique comment Ap. Basil. il n'admet en Dieu qu'une essence, contre les p. 78. Ariens, & plusieurs hypostases contre les Sabelliens. Elle prononce anathême contre ceux qui faisoient le S. Esprit créature : Marcel d'Ancyre y est nommément condamné. Eustathe souscrivit à cette confession de foi en ces termes: Moi Eustathe évêque, je vous ay leu & notifié ceci à vous Batile, je l'ay approuvé, & j'y ay foufcrit en presence de nôtre frere Fronton, du cho- XLVI.

révêque Severe & de quelques autres clercs. Euftathe fe S. Bafile ayant cette fouscription, indiqua un déclare con con. tre S. Bafile

Er. 8, 908. concile des évêques du pais, c'est-à-dire de Cap-D. p. 909. padoce & d'Armenie, pour établir entre eux une union folide. Eustathe promit de s'y trouver & d'y amener ses disciples. Le temps & le lieu étoient marquez ; le lieu appartenoit à S. Basile, qui s'y rendit le premier, pour recevoir ceux du voisinage, & envoya des couriers à ceux qui tardoient. Cependant personne ne venoit du côté d'Eustathe; & ceux que S. Basile y envoya, rapporterent qu'ils avoient trouvé ses partifans allarmez, murmurant de ce qu'on leur avoit propose une foi nouvelle: & protestant d'empêcher Eustathe d'aller au concile. Enfin aprés avoir été long tems attendu, il envoya un homme avec une lettre d'excuse, sans aucune mention de tout ce qui s'étoit passe. Les prelats qui étoient accourus avec joie auprés de S. Basile, dans l'esperance d'une bonne paix, furent obligez de se separer confus & affligez. Ainsi il reconnut enfin l'hypocrisse d'Eustathe, & que ceux qui l'en avoient averti depuis fi long-temps le connoifsoient mieux que lui; & il prit le parti de s'en humilier profondément. Ce qui obligea Eustathe à lever le masque,

Ep. 72. p. 867. C. Ep. 73. p. 871. C. Ep. 79. p.

898. D. Ep. 196. p. 980. B. Ep. 82. p. 909.

c'est qu'il craignit que la communion de S. Basile & la profession de foi qu'il avoit signée, ne lui nuififient auprés d'Euzoïus d'Antioche & à la cour; car il regloit sa foi sur son interest, & s'accommodoit au temps. Il commença donc à declamer contre S. Bafile dans des affemblées publiques, & à l'accuser d'erreurs dans la doctrine. Peu de temps aprés il alla en Cilicie, & donna à un certain Gelase une profession de foi toute Ariene. Etant revenu il écrit à S. Basile, qu'il renonçoit à fa communion: Parce, disoit il, que vous avez. écrit une lettre à Apollinaire, & que vous communiquez avec le prestre Diodore. C'étoit celui qui fut depuis évêque de Tarfe. Cette lettre, ou une semblable, fut apportée à S. Basile par un chorévêque du diocese de Sebaste, qui ayant demeuré trois jours à Cefarée, vint au logis de S. Basile un soir fort tard. On lui dit qu'il étoit couché & endormi: il s'en contenta. Mais il ne revint point le lendemain: & ayant laissé la lettre aux officiers d'un magistrat, il s'en retourna à son pais. Eustathe en prit pretexte de se plaindre du faste de S. Basile : disant qu'il ne vouloit pas recevoir ceux qui venoient de sa part, & même ses chorévêques. S. Basile ne répondit Ep. 82. p. point à la lettre d'Eustathe : non par mépris, 910. C. mais par l'extrême douleur, dont il fut accablé, de voir la profonde dissimulation, dont il avoit usé iusques à son extrême vieillesse. Dans ce mê- lb:d.p.911. me tems. Eustathe publia un grand discours plein d'invectives & de calomnies contre S, Bafile, l'appellant Homooufiaste, & l'accusant de l'avoir surpris, en lui faisant souscrire une profession de foi. Cet écrit que S. Basile appelle libelle Ep. 345. ed de divorce, faisant allusion à l'ancienne loi, étoit Genetal. adresse à un nommé Dazize, & se répandit en Deut. xx 1v. peu de jours dans tout le Pont; il fut portédans ... la Galatie, dans la Bithynie, & jusques dans l'Helletpont. Il couroit depuis sept jours dans la province, avant que S. Bafile pût l'avoir. La principale calomnie que contenoit cet écrit, étoit que S. Balile étoit uni avec l'heresiarque Apollinaire: sous pretexte d'une lettre de civilité, qu'il lui avoit écrite environ dix-sept ans auparavant, lors que S Bifile & Apollinaire n'étoient tous deux Ep. 73. p. que larques : encore Eustathe n'en rapportoit 872, D. qu'une copie. Mais il mettoit ensuite des er- Ead. ep. ad. reurs contre la foi : & disoit que c'étoient les Genetal. p. paroles des heretiques, enforte que les plus 1121. B. simples pouvoient croire qu'elles étoient de S. Ep. 382, ad Basile comme la lettre. S. Basilene crut devoir se olimo. défendre que par le filence; & pendant trois ans Ep. 73. p. L 4 en- 869. D.

**E**p. 382. **E**p. 59. ad Melet. Ep. 196. ad

Samof.

entiers, il ne publia aucun écrit pour sa justification : seulement il écrivit quesques lettres à ses amis, pour se declarer contre les erreurs d'Apollinaire. Il s'en expliqua à un nommé Olympius de Neocesarée. Il en écrivit à S. Melece, qui ne pouvoit croire que ce fût la doctrine d'Apollinaire: il en écrivit à Theodote de Nico-Ep. 265. ad polis. Eustathe fit quelque proposition d'accommodement, par le moyen de S. Eusebe de Samofate. Mais S. Bafile ayant demandé qu'il declarât nettement s'il rejettoit de sa communion ceux qui ne recevoient pas la foi de Nicée, & ceux qui qualifioient le S. Esprit de créature : Eustathe ne répondit que par de grands discours vagues. S. Eusebe envoya cette réponse à S. Basile, l'exhortant à la paix. Il répondit : Je suis prêt à donner ma vie pour la paix: pourveu qu'elle foit vraye & folide. Si Eustathe veut répondre en un mot, qu'il renonce à la communion des ennemis de la foi : je veux bien m'avoüer coupable de tout ce qui est arrivé, mais je ne puis approcher de l'autel avec hypocrisie. Depuis ce temps l'église de Sebaste fut divisée: une partie demeura attachée à Eustathe son évêque, l'autre à S. Bafile. Et voilà ce qui se passa entre-eux depuis le commencement de l'épiscopat de S. Basile, 8. Basile de- jusques vers l'an 373.

Es. 8. p. 793. A. Ep. 264. p. 1037. A.

XLVII. vant Modefte. Greg. Naz. er. 20. p. 348. Theod. IV. hift. c. 19. Soc. 14. 6. 26.

Sozem. VI. e. 16. dibi Valef.

La persecution s'étendit aussi sur S. Basile. L'empereur Valens vint lui-même à Cesarée de Cappadoce: mais quand il en fut proche, il envoya devant Modeste prefet du pretoire: avec ordre d'obliger Basile à communiquer avec les Ariens, ou de le chasser de la ville. Modeste avoit été comte d'Orient sous Constantius, ayant receu le baptême de la main des Ariens: il parut ido. lâtre sous Julien, qui le fit prefet de C.P.Va-Amm. x1x. lens le fit prefet du pretoire & consul en 372. xxx. c. 4. Austi flattoit-il ses passions: sa paresse, en lui per-

fuadant, que la fonction de juge étoit au deffous de sa dignité: sa cruauté, en l'approuvant. Il Sap. s. 28. fut le principal ministre de la recherche des ma- ". 13. giciens, & donna l'invention de faire brûler fur la mer les quatre-vingts prestres députez de C. P. Modeste fit donc amener S. Basile devant son tribunal, ayant tout l'appareil de sa dignité, la plus grande de l'empire : les licteurs & leurs fai- Greg. Nyff. sceaux de verges, les crieurs, les appariteurs. Il 1. in Enn. l'appella simplement par son nom, & lui dit: Gre. Nex. Basile, que veux-tu dire de resister à une tellep. 349. puissance, & d'estre le seul si temeraire? A propos de quoi, répondit Basiles, & quelle est cette temerité? Parce, dit Modeste, que tu n'es pas de la religion de l'empereur; aprés que tous les autres ont cedé. Basile répondit: C'est que mon empereur ne le veut pas; & je ne puis me resoudre à adorer une créature, moi qui suis créature de Dieu, & à qui il a commandé d'estre un dieu. Il faisoit allusion aux passages del'écriture, où les P. 81. 6. hommes font nommez des dieux; & particulierement les prestres. Modeste lui dit : Et pour qui nous prends tu? Ne comptes-tu pour rien d'avoir nôtre communion? Basile répondit: Il est vrai, vous estes des prefets & des personnes illustres: mais vous n'estes pas plus à respecter que Dieu. C'est beaucoup d'avoir vôtre communion; puisque vous estes ses créatures : mais c'est comme d'avoir celle des gens qui vous obérisent, car ce ne sont pas les conditions, c'est la foi qui distingue les Chrétiens. Le prefet Modeste se leva en colere de son siege, & dit : Quoi donc ! ne crains-tu point que je ne m'emporte, que tu ne ressente quelqu'un des effets de ma puissance? Qu'est-ce ? dit Basile, faites les moi connoistre. Modeste répondit : La confiscation , l'exil , les tourmens, la mort. Faites-moi, dit Bifile, quelque autre menace, fi vous pouvez : rien de tout LS

-,

250

cela ne me regarde. Comment ? dit Modeste. Parce, répondit Bafile, que celui qui n'a rien est à couvert de la confiscation: si ce n'est que vous ayez besoin de ces haillons & de quelque peu de livres, qui sont toute ma vie. Je ne connois point l'exil, puis que je ne regarde point ce païs-ci comme le mien: par tout je touverai ma patrie, puis que tout est à Dieu. Que me feront les tourmens, puis que je n'ai point de corps? il n'y aura que le premier coup qui trouve prise. La mort sera une grace, puis qu'elle m'envoyera plûtôt à Dieu, pour qui je vis, & à qui je cours depuis long-temps.

Le prefet surpris de ce discours, dit: Per-

fonne n'a encore parlé à Modeste avec tant d'audace. Basile répondit : Peut-estre aussi n'avezvous iamais rencontré d'évêque : car en pareille occasion, il vous auroit parlé de même. En tout le reste, nous sommes les plus doux & les plus foumis de tous les hommes; parce qu'il nous est. commandé. Nous ne sommes pas fiers avec le moindre particulier, bien loin de l'estre avec une telle puissance: mais quand il s'agit de Dieu, nous ne regardons que lui feul. Le feu le glaive, les bestes, les ongles de fer sont nos delices. Ainsi maltraitez-nous, menacez-nous, ufez de vôtre puissance : l'empereur doit savoir Greg. Nyff. lui-même que vous ne l'emporterez pas. Le prefet voyant S. Bafile invincible, lui parla plus honnestement. Comptez pour quelque chose, kui dit-il, de voir l'empereur au milieu de vôtre-

> peuple & au nombre de vos auditeurs. Il ne s'agit que d'ôter du symbole le mot de consubstantiel. Bafile répondit: Je compte pour un grand avantage de voir l'empereur dans l'église: c'est toûjours beaucoup de fauver une ame : Maispour le fymbole, loin d'en ôter ou d'y ajoûter, je ne foutfrirois pas même qu'on y changeat l'ordre

1. in Enn. 2. 50.

des paroles. Je vous donne, ajoûta Modeste, la Raf. 11.6.1. nuit pour y penser. Basile répondit: Je serai de-

main tel que je fuis aujourd'hui.

Le prefet Modeste renvoya S. Basile, & alla XLVIII.
en diligence trouver l'empereur, à qui il dit: Sei reçoit Vagneur, nous fommes vaincus Cet évêque est lens dans au dessus des menaces: il n'en faut rien attendre son église. que par la force. L'empereur défendit de lui Greg. Naz. faire violence, & ne pouvant se resoudre à ac-P. 350, 351, cepter veritablement sa communion, par la honte de changer de parti, il ne laissa pas de l'accepter exterieurement, venant dans l'église. Il y entra donc le jour de l'Epiphanie, environné de tous ses gardes, & se mêla pour la forme au peuple catholique. Quand il entendit le chant des pseaumes, qu'il vit ce peuple immense, & l'ordre qui regnoit dans le sanctuaire & aux environs: les ministres sacrez plus semblables a des anges qu'à des hommes : S. Basile devant l'autel le corps immobile, le regard fixe, l'esprit uni à Dieu; comme s'il ne fût rien arrivé d'extraordinaire: ceux qui l'environnoient remolis de crainte & de respect; quand Valens, dis je, vit tout cela, ce fut pour lui un spectacle si nouveau, que la teste lui tourna & sa veuë s'obscurcit. Ora ne s'en apperceut pas d'abord : mais quand il falut apporter à la fainte table son offrande, qu'il avoit faite de sa main, voyant que personne ne la recevoit suivant la coûtume, parce qu'on ne favoit si S. Basile voudroit l'accepter : il chancela de telle forte, que si un des ministres de l'autel ne lui eût tendu la main pour le soûtenir, il seroit tombé honteusement. Ce recit tiré de S. Gregoire de Nazianze, contient plusieurs circonstances remarquables. On voit que pour estre dans la communion parfaite de l'église, ce n'estoit pas assez d'assister aux prieres, & d'offrir même des dons à l'autel: il y manquoit la

participation de l'eucharistie; que chacun faisoit de sa main le pain qu'il offroit, & que l'empereur même n'en étoit pas dispense : car il ne paroît pas que ces dons pussent estre autre chofe. Enfin quoique Valens fût Arien declaré & persecuteur de l'église; non-seulement S. Basile ne l'excommunie pas, mais il le laisse entrer dans l'assemblée des fidelles. & recoit son offrande. Il est vrai qu'on ne voit pas s'il lui permit d'assister au faint facrifice.

Grog. Naz. p. 351.D. d Ibi Nicet.

Une autre fois l'empereur vint encore participer en quelque maniere à l'affemblée des fidelles. Il entra même au dedans du voile dans la diaconie ou sacristie, & lia conversation avec S. Basile, comme il desiroit depuis long-temps, S. Gregoire de Nazianze y étoit present, & témoigne que S. Basile parla d'une manieredivine, au jugement de tous les assistans. A la suite de l'empereur, étoit un de ses maistres d'hôtel nommé Demosthene, qui voulant faire quelque reproche à S. Basile, sit un barbarisme S. Basile le regarda en souriant, & dit: Un Demosthene ignorant! Demosthene irrité lui fit des menaces; & S. Bafile lui dit; Mêlez-vous de bien faire servir la table, & non pas de parler de Theologie. L'empereur prit tant de plaisir aux discours excellens de S. Bafile, qu'il commença à s'adoucir & à devenir plus humain envers les catholiques.

Theod. IV. a 19.

XLIX. Frotection divipe fur 3. Bafile. Sozem. VI. 4. 16. Socr. 17. Greg Naz.

P. 352.

Mais les Ariens qui obsedoient l'empereur Valens, reprirent bien-tôt le dessus. Ils lui perfuaderent de presser encore S. Basile d'entrer dans leur communion, & sur le refus qu'il en fit, de l'envoyer en exil. Tout étoit disposé pour l'execution de cet ordre. Le chariot attelé, S. Basile entouré de ses amis, prest à partir de bon

Il donna de trés-belles terres, qu'il avoit en ces quartiers là, pour l'usage des pauvres le-

cœur. C'étoit la nuit, & l'imperatrice Dominica, cause de tout le mal, fut inquietée par des fonges effroyables, & tourmentée par des douleurs aigues. En même temps le fils qu'elle avoit de l'Empereur, nommé Galates encore enfant, fut saisi d'une fié re violente, qui le mit à l'extremité. L'imperatrice representa à l'empereur que ces accidens étoient sans doute une punition divine. Le mal de l'enfant étoit si pressant. que les medecins n'y trouvoient point de remede: on avoit recours aux prieres, & l'empereur lui même prosterné par terre, demandoit à Dieu sa conservation. Il envoya les personnes qui lui étoient les plus cheres, prier S. Basile de venir promptement : dés qu'il fut entré au palais, le mal de l'enfant diminua notablement; on com- S. Eph. in mença à bien esperer, & S. Basile promit d'obte- Basil. p. 65-

nir fa guerison, pourveu qu'on lui permît de l'in. edit. Cotelir. struire de la doctrine catholique. L'Empereur accepta la condition. S. Basile se mit en prieres, l'enfant fut gueri. Mais ensuite Valens ceda encore aux Ariens; & fe fouvenant du ferment qu'il avoit fait à son baptême entre les mains d'Eudoxe; il leur permit de baptiser son fils, qui retomba & mourut peu de temps aprés.

Valens ne se rendit pas à ce coup; & les Ariens ne pouvant fouffrir S. Basile, lui persuaderent encore de le bannir. L'ordre en étoit tout dressé. & pour le souscrire, Valens prit un de ces petits roseaux, dont les anciens se servoient comme nous de plumes, & dont on use encore en Levant: mais le roseau se rompit comme refusant d'écrire. Il en prit un second, qui se rompit de même, & s'opiniâtrant toûjours il en prit jusques à un troisième, qui se rompit encore. Alors il sentit trembler sa main; & saisi d'horreur , il dechira le papier , revoqua l'ordre , & laissa S. Bafileen paix. Le prefet Modeste fut aussi vain214

Greg. Naz. 2.353. Epift. 274.

275. 66.

cu. Etant tombé malade quelque temps aprés, il pria S. Basile de le venir voir, & lui demanda le lecours de ses prieres avec grande humilité. Il guerit en effet, publia qu'il lui en avoit l'obligation, & ne cessa de raconter ses merveilles. Ils devinrent amis, & Modeste avoit un tres-grand égard aux recommandations de S. Basile : comme il paroît par plusieurs lettres du saint, également

Greg. Naz cet. n. 79.

pleines de respect & de confiance. Un autre prefet nommé Eusebe, oncle de l'imperatrice Dominica, & Arien comme elle, persecuta S. Basile; à l'occasion d'une veuve de condition illustre, qu'un assesseur de ce magistrat vouloit épouser par force. Elle se refugia dans l'église à la table sacrée : le prefet la demanda , & S. Basile refusa de la rendre. Le prefet en sureur envoya de ses officiers chercher certe femme iusques dans la chambre du S. évêque, pour lui faire affront: quoiqu'il fût si éloigné d'y recevoir des femmes, qu'elles n'eussent même osé le regarder. Il fit plus: il ordonna qu'on lui amenat S. Bafile, pour se défendre devant lui comme un criminel. Etant donc affis fur son tribunal; & S. Basile debout, il commanda qu'on lui arrachât le méchant manteau qu'il portoit. S. Basile dit: Je me dépoüillerai même de ma tunique se vous voulez. Le prefet commanda de le frapper & de le déchirer avec les ongles de fer. S. Basile dit: Si vous m'arrachez le foye, vous me ferez grand bien: vous voyez commeil m'incommode. Cependant toute la ville s'émeut du peril de son évêque. Ceux qui travailloient aux manufactures d'armes & d'étoffes pour l'empereur, étoient les plus ardens. Chacun prenoit pour armes ses outils, ou ce qu'il trouvoit sous la main: les femmes s'armoient de leurs fuseaux. Ce peuple animé cherchoit le prefet pour le mettre en pieces: ensorte qu'il fut réduit à faire le personnage de suppliant; & ce fut S. Basile qui par son autorité le garantit de ce peril.

Outre ces attaques du dehors, S. Basile eut de grands combats à foûtenir contre les évêques ses S. Gregoivoisins. La pureté de sa créance étoit un sujet re ordond'aversion: car la pluspart ne faisoient profession salime. de la veritable doctrine, qu'autant que les peu Greg. Naz. ples les y obligeoient: la gloire qui l'élevoit au or. 20. p. 355. dessus deux, causoit une jalousie d'autant plus violente, qu'ils osoient moins la découvrir. Ils Epist. 379. embrasserent donc volontiers l'occasion qui fe ad Martin. presenta de le chagriner, par la division de la Abyrt. 331. Cappadoce en deux provinces. S. Basile s'op-ad Sophon. posa autant qu'il put à cette nouveauté, pour l'interest de sa ville de Cesarée, qui en devoit diminuer notablement. Mais fa refistance fut inutile: la Cappadoce fut partagée en deux provinces: la premiere, dont Cesarée demeura metropole : la feconde, dont la capitale fut Tyane. Anthime évêque de Tyane pretendit, que le gouvernement ecclesiastique devoit suivre cette division faite pour le gouvernement civil: que les évêques de la feconde Cappadoce devoient le recomnoître pour métropolitain; & que S. Bafile n'avoit plus de jurisdiction sur eux. S. Basile vouloit conserver les anciens ufages, & la division des provinces qu'il avoit receüe de ses peres. Le nouveau métropolitain troubloit les conciles, attirant au fien une partie des évêques, qui agissoient à l'égard de S. Basile, comme s'ils ne l'eussent jamais connu. Anthime gagnoit par ses persuasions une partie des prestres, & changeoit les autres. Il Greg. p. s'attiroit les revenus de l'église de Cesarée; & 376. Bas. principalement ceux qui venoient de l'églife de co. 195. ad S. Oreste dans le mont Taurus , & qui passoient ad Pamen. par Tyane en allant à Cefarée. Il arrêta même une fois S. Bafile dans un passage étroit, & lui prit

Greg. orat. 20. p. 356.

Or.5. p. 135.

D.

ses mulets. Pour donner un pretexte à ses violences, Anthime accusoit S. Basile d'errer dans la foi, & disoit qu'il ne faloit pas payer le tribut aux heretiques. Anthime ordonna pour évêque d'une église d'Armenie un nommé Fauste, que S. Bafile avoit refusé avec raison : le moquant de son exactitude à observer les canons

Mais loin de se décourager par la conduite d'Anthime, S. Basile en profita pour l'utilité de l'église, en créant dans le pais plusieurs nouveaux évêchés. Il en mit un à Salime, petite bourgade au milieu du grand chemin qui traversoit la Cappadore, & aux confins des deux nouvelles

07.7.9.143. provinces; & il y destina S. Gregoire de Nazianze. Lui qui craignoit l'épiscopat, refusa d'abord & rejetta bien loin cette proposition: alleguant l'incommodité du lieu, qui n'étoit qu'un passage habité de gens ramassez, plein de bruit & de misere, sans eau, sans verdure, sans aucun agrément : où il auroit continuellément à livrer des combats contre Anthime; & suivant un peu trop sa vivacité naturelle: Il faut, disoit-il, pour une telle vie une plus grande vertu que la mienne; puis se servant de toute la liberté que l'amitié donne, il reprochoit à S. Basile de l'avoir trompé, en l'exhortant à la retraite, pour l'engager dans les affaires.

> La plûpart toûchés des plaintes de S. Gregoire, blâmoient avec lui la conduite de S. Basile: mais il n'en fut point ébranlé, & demeura ferme dans sa resolution. Il rapportoit tout au bien spirituel, & ne consideroit point les interests de l'amitié, quand il s'agissoit du service de Dieu, La haute idée qu'il avoit de l'épiscopat l'empêchoit de regarder aucun siege comme trop pe-

> tit ; il connoissoit l'humilité de son ami, & ne craignoit point de la mettre à de trop fortes épreuyes. Son pere même agissoit de concert avec

S. Ba-

S. Basile, pour lui faire accepter l'évêché de Safime. Il receut donc l'ordination, foûmettant, comme il dit, plûtôt sa teste que son cœur : & il prononça en cette occasion , suivant la coutu-Orat. 5. me, un petit discours, où il traite de tyrannie p. la violence qu'on lui a faite; & avoiie fincerement le ressentiment qu'ila eu contre Basile ; mais il condamne ses premiers mouvemens, & declare qu'il est fincerement reconcilié avec lui. Peu or, 7. de temps aprés, il prononça un autre discours en presence de son pere, de S. Basile, & des autres évêques qui l'avoient ordonné, où il s'étend davantage fur les raifons qu'il avoit eues de craindre l'épiscopat, dont il represente les terribles obligations. Enfuite, S. Gregoire frere de S. Bafile, & déslors évêque de Nysse en Cappadoce, vint en un lieu où l'on celebroit une feste de martyrs, & S. Gregoire de Nazianze y fit un discours devant le peuple: où il parle encore de fon ordination, & de la peine qu'il a eue à s'y soumettre, se plaignant que Gregoire est venu trop tard.

Cependant comme il ne se pressoit pas d'aller Greg. ep. 32. à Sasime, S. Basile lui sit des reproches de sa négligence. Ma plus grande affaire, lui répondit S. Gregoire, est de n'en avoir point: c'est ma gloire; & si tout le monde faisoit comme moi, 14. ep. 33e l'église n'auroit point d'affaires. Il ne laissa pas de se mettre en devoir d'entrer en possession: mais Anthime s'y oppola, se saisissant des marais de Sasime; & se moqua des menaces dont S. Gregoire voulut user contre lui. Anthime vint ensuite à Nazianze voir l'ancien Gregoire, & sit tous ses efforts pour obliger le fils à le reconnoî- Carm. p. 9. tre comme fon metropolitain, lui promettant de le laisser paisible dans son siege. S. Gregoire ne put fouffrir cette proposition, & Authime se retira en colere. Enfuite il lui adressa une lettre

pour l'appeller en forme à son concile, comme évêque de sa province. S. Gregoire la prit à injure, & Anthime le pria de porter au moins S. Bafile à quelque accommodement. Mais S. Ba-

Carm. p. 8. Vita Greg. 2. 15. A.

file ne fut pas content que son ami fût entré dans cette negociation. Toutes ces difficultez acheverent de dégoûter S. Gregoire de cet évêché: & sans y avoir jamais fait aucune fonction, . il s'enfuit, se retira en solitude, & s'appliqua à servir & à instruire les malades d'un hôpital. Le S. vieillard Gregoire ne laissa pas long-

S. Gregoire gouverne Nazianze avec fon pere. Carm. p. 8.

temps son fils dans cette retraite Il le pressa d'abord d'aller gouverner son église de Sasime: mais le trouvant inflexible sur ce point, il lûi proposa de gouverner avec lui l'église de Nazianze pour le soulager dans son extrême vieillesse; & le pressa avec tant de force & de tendresse. qu'il ne put resister. Mais il ne pretendit point s'engager par la à gouverner après sa mort, n'y étant lié ni par promesse ni par élection canoni-

Dr. 8. que. En cette occasion il prononça un discours: où adressant la parole à son pere, il dit: J'admire cette antique magnanimité qui vous a mis au dessus d'un scrupule qui conviendroit à nôtre temps. Vous ne craignez point que l'on prenne les motifs spirituels pour un pretexte, & que l'on nous soupçonne d'agir icy selon la chair : puis que la plupart regardent le gouvernement des moindres troupeaux comme quelque chose de grand, & comme une espece de royaume. Il declare ensuite qu'il ne s'engage qu'à soulager son pere, aprés quoi il prétend fuivre librement les mouvemens du S. Esprit fans que personne puisse lui faire de violence. Car, dit il, il n'est

point de nôtre loi d'user de contrainte; tout y est libre : nous ne sommes pas des magistrats, mais des precepteurs; le mystere de la religion doit estre receu volontairement, & non pas imposé avec empire.

Pendant que S. Gregoire gouvernoit avec son pere l'église de Nazianze, Hellenius son ami a- Bas. ep. 33voit dans la même ville l'intendance des tributs. 259. S. Gregoire lui recommanda dix ou douze moines, les mêmes dont il a déja été parlé, dont Sup. n. 16. les principaux étoient Cledone, Eulale, Helladius & Cartere. Hellenius lui promit d'en avoir foin, & pour recompense lui demanda quelque ouvrage de sa façon. S. Gregoire lui en . Carm. 47. voya le lendemain une élegie de trois cens soi-?. 106. xante-huit vers, où il releve particulierement la vie monastique, & ceux qui la pratiquoient à Nazianze. Il dit qu'il y en avoit qui se chargeoient de chaînes de fer pour matter leurs corps: qui s'enfermoient dans des loges, & ne se montroient à personne: qui demeuroient vingt jours & vingt nuits fans manger, pratiquant fouvent la moitié du jeûne de J. C. un autre s'abstenoit entierement de parler, ne louant Dieu que de l'esprit : un autre passoit les années entieres dans une église, les mains étenduës, sans dormir, comme une statuë animée. Ces merveilles seroient incroyables sur un témoignage de moindre autorité; & nous en verrons dans la suite d'autres exemples. S. Gregoire remarque avec indignation que plusieurs moines blâmoient ceuxlà comme homicides d'eux-mêmes. Il s'étend ensuite sur les louanges des vierges, dont il dit que les unes vivoient en communauté, les autres chez leurs parens. Il se vante que sa ville de Nazianze, toute petite qu'elle est, contient un grand nombre de personnes pieu-Les.

Le S. vieillard Gregoire mourut enfin âgé de Mort de S. prés de cette ans, dont il en avoit passé quaran-gregoirele te-cinq dans l'épiscopat, Pendant sa derniere ma-Greg. Noz. ladie , or. 19. p. 313.

ladie, qui fut longue & fâcheuse, il ne trouveit point de remede plus seur à ses maux, que de celebrer le S. sacrifice. Il laissa tous ses biens aux pauvres, & fut enterré dans le sepulcre qu'il avoit preparé pour lui & pour son fils. Celui cy fit son oraison funebre en presence de S. Basile, qui étoit venu le visiter en cette occasion; & en presence de sa mere sainte Nonne, qui n'étoit pas mains âgée que le pere, & mourut peu de temps aprés. Il y marque l'affliction du peuple

p. 188. C. pour la perte de ce saint pasteur, & témoigne estre persuadé qu'il prie pour eux plus efficacement que durant sa vie mortelle Il décrit l'église qu'il avoit sait bâtir à Nazianze presque tou-

2. 313. C. te à ses dépens. Elle étoit plus grande & plus belle que la plûpart des autres: de figure octogone, à faces égales ornées de galeries, de colomnes & de lambris, avec des scultures au naturel. Elle étoit fort éclairée : environnée au dehors de galeries, qui formant des angles égaux enfermoient un grand espace, avec des portaux & des vestibules qui paroissoient de loin; le tout bâti de pierres quarrées, avec du marbre aux Pagi. an. bases, aux chapiteaux & aux corniches. On croit

254. # 8. Martyr.

que S. Gregoire le pere mourut l'an 373. l'église honore sa memoire le premier jour de Janvier . & celle de fainte Nonne le neuvième d'Aoft. Le fils ne put se retirer aussi-tôt qu'il avoit es-

Greg Nax. peré. Ses meilleurs amis lui representerent les Carm. de efforts des heretiques pour s'emparer de cette eita p. 9. enorts des neteriques pour s'emparer de cette Ep. 42, in f., églife; & lui perfuaderent de la gouverner encore quelque temps: non comme évêque titulaire, mais comme un évéque étranger, qui prenoit foin d'une églife vacante, ce qui étoit

14. Ep 232 alors affés ordinaire. Car il protesta toujours 1. 909. qu'il n'avoit jamais été évêque de Nazianze, Ep. 225. mais seulement de Sasime; & dés les funerailles Id. ep. 65. p. 824.

de son pere, il déclara aux évêques qui y affistoient, qu'il n'en prendroit soin qu'en attendant qu'ils y eussent mis un pasteur, comme il les en fupplioit. Sa fanté étoit déslors trés-mauvaife. On rapporte à ce même temps où il gou- Ep. 28. vernoit ainsi l'église de Nazianze aprés la mort de son pere, le discours prononcé en presence de Julien son ancien ami, qui avoit alors la charge de regler à Nazianze l'imposition des tributs. Il lui recommande les pauvres, le clergé, les philosophes, c'est-à-dire les moines. Aucun lien. dit-il, ne les attache icy bas, ils possedent à peine leurs corps. Ils n'ont rien pour Cefar, Orat. 9. tout est pour Dieu, les hymnes, les prieres, p. 159. les veilles, les larmes; leurs biens font hors Greg 1.68. d'atteinte. Julien l'avoit invité à venir lui aider Bafil, ep. à regler l'imposition : mais une maladie l'en em- 304 pecha. Nous avons aussi une lettre de S. Basile, Cenfit. par laquelle il prie un officier d'exempter les moines des charges publiques: comme n'ayant plus ni leurs biens qu'ils ont donnez aux pauvres, ni leurs corps, parce qu'ils les confument par la penitence. On void par là que les clercs & les moines n'étoient pas exempts des charges publiques fous ce regne. En effet nous avons L. 9. C. Th. une loi de Valens, qui veut que l'on soumette de evise. & aux charges des villes les clercs qui y étoient fu ibi Gethefa jets par leur naissance, & du nombre de ceux que l'on nommoit Curiales : à moins qu'ils n'eussent été dix ans dans le clergé. Cette loi est de l'an 370. adressée à Modeste prefet du pre-L. 63. de toire; & par une loi que l'on croit du même Decurion. temps, il ordonne la même chose pour les moi- 6. Th. Pagi nes. an. 375.

S. Gregoire ne demeura pas long-temps à Nazianze aprés la mort de son pere & de la mere; & presse de ses continuelles instrmitez, il ne fit point de difficulté de laisser cette église à laqueļle il n'étoit point attaché. Il esperoit même par là presser les évêques de donner un pasteur à Nazianze, comme il les en avoit souvent priez. Il quitta tout d'un coup, & se retira à Seleucie en Isaurie, où fainte Thecle étoit particulierement honorée; & où il y avoit un monastere de filles, apparemment accompagné d'un pour les hommes. Il y demura asser les priesses en l'accusoit de paresse ou de mépris seur l'écité de Naziannes il vergetit, evil de la les particules de l'accusie de l'accusie de l'accusité de l'Assignation de l'accusité de l'accusie de l'accusité de l'a

comme on lacculoit de pareire ou de mepris
pour l'églife de Nazianze, il répondit; qu'il
n'étoit pas affez mal instruit, pour preferer
un peu de repos aux recompenses que Dieu
prepare à ceux qui travaillent selon ses ordres.

## LIVRE XVII.

I. T Ettre de S. Basile aux Occidentaux. II. E-L vagre à Antioche. III. Commencement de S. ferôme. IV. Ruffin & fainte Melanie. V. Didyme l'aveugle. VI, Ruffin & Melanie en Palestine. VII. Moines de Syrie. VIII. S. Ephrem. IX. Moines auprés de S. Basile. X. Soin des ordinations. XI. Pureté du Clergé de S. Bafile. XII. S. Amphiloque évêque d'Icone. XIII. Livre de S. Basile du S. Esprit. XIV. Epitres canoniques à S. Amphiloque. XV. Canons fur le mariage. XVI. Autres canons. XVII. Exil de S. Eusebe de Samosate. XVIII. Soins de S. Basile pour les églises. XIX. Lettres de S. Basile pour sa défense. xx. Lettres à l'église de Neocesarée. XXI, S. Ambroise évêque de Milan. XXII. Concile de Valence. XXIII. Mort de Valentinien. Valentinien le jeune empereur. XXIV. Loix de Gratien. XXV. Condamnation d'Apollinaire. XXVI. Heresies touchant la sainte Vierge. XXVII. Commencemens de S. Epiphane, XXVIII. Discipline de l'Eglise. XXIX. Question d'une ou de trois hypostases. XXX. Lettre de S. Basile à S. Epiphane. XXXI.S. Basile se plaint des Occidentaux. XXXII. Persecution en Cappadoce par Domefibene. XXXIII. Translation d' Euphrone de Colonie. XXXIV. Apologie de S. Basile contre Eustathe. XXXV. Coucile de Gangres. XXXVI. Les Goths deviennent Ariens. XXXVII, Mort de l'empereur Valens, XXXVIII. Ouvrages de S. Ambroife. XXXIX. Sa charité. XL. Mort de S. Satyre. XLI. Concile de Rome pour S. Damafe, XLII. Loix de Gratien pour l'églife. XLIII. Theodose empereur. XLIV. Actions de S. Ambroife. XLV. Retour de S. Melece XLVI. Martyre de S. Eusebe de Samosate XLVII. Mort de S. Bafile & de S. Ephrem. XLVIII. Mort de Sainte

374.

375· 376.

378.

379:

Histoire Ecclesiastique.

LUA fainte Macrine. XLIX. Sentiment de S. Gregoire de

Nysse sur les pelerinages. L. S. Gregoire de Nazianze à C. P. L1. Ses sermons. L11. Discours de la 38o. theologie. Lill. S. Ferôme à C. P. Liv. Baptême de Theodofe. Lv. Loix pour l'églife. Lv1. Heresie des Priscillianistes. LVII. Concile de Sarragosse. LVIII. Poursuites d'Idace & d'Ithace. LIX.Ordination de Maxime le Cynique. Lx. Maxime rejetté de tout le monde. LXI. Ariens chassez de C.P. LXII. Conduite de S. Gregoire de Nazianze.

## LIVRE DIX-SEPTIEME.

▼ Es évêques d'Orient resolurent d'écrire en-Lettre de S core aux évêques d'Occident pour implorer Basile aux leur secours. S. Bafile excité par S. Eusebe de Sa-Occidenmosate en écrivit à S. Melece, & lui dit: Ce Baf. sp. 58 qui me paroît le plus important à écrire aux Oc-59. ad Mekt. p. 834.

cidentaux, & qui n'a point encore été traité: c'est de les exhorter à ne pas recevoir sans examen à leur communion ceux qui viennent d'Orient : mais de prendre une fois un parti, &c ne recevoir les autres, que sur le témoignage de ceux à qui ils ont accordé leur communion, Et qu'ils ne s'arrestent pas aux formules de foi; autrement ils se trouveront en communion avec les partis opposez; qui employent souvent les mêmes paroles, bien que trés-éloignez de fentimens. La lettre fut dreffée & portée par le prêtre Dorothée à divers évêques qui la souscrivirent, & il fut envoyé en Occident.

Ep. 70. p. 864. A.

S. Basile écrivit en cette occasion à tous les Occidentaux en general, & en particulier aux évê-Ep. 182.70, ques de Gaule & d'Italie. Dans la lettre genera-P. 961. B. le, il compte treize ans depuis que les hereti-

ques font la guerre à l'églife: ce qui convient à l'an 373. en comptant cette guerre depuis l'an 260.

οù

où commença la perfecution pour la formule de Snp. 110; Rimini. Dans la lettre aux évêques de Gaule & 217. 22. d'Italie, il dit: Nous demandons sur tout, que \$6.70. \$7. vous fassiez connoître à vôtre prince la contie.

fion où nous fommes; & si cela est difficile, que du moins il vienne de vôtre part quelques perfonnes, qui voyent de leurs yeux les fouffrances de l'Orient : car il nous est impossible de vous les representer par le discours. Nous sommes exposez à la persecution & à la plus violente de toutes les persecutions; & ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que ni ceux qui souffrent n'ont point la confiance du martyre, ni les peuples ne les honorent point comme martyrs, parce que les persecuteurs portent le nom de Chrétiens. Car le seul crime que l'on pourfuit fi rigoureusement, c'est l'observation exacte des traditions de nos peres. C'est pour cela que les catholiques sont bannis de leurs pais, & transportez dans les folitudes; fans aucun respect pour les cheveux blancs, ni pour la plus parfaite observance de la vie ascetique. On ne condamne point un criminel sans l'avoir convaincu; mais pour les évêques, on les prend sur de simples calomnies, & on les envoye au supplice sans aucune preuve. Quelques-uns n'ont pas même été calomniez, mais enlevez de nuit par violence, & envoyez en exil. Il est aisé de voir la suite de ces maux: la fuite des prestres, desdiacres, & detout leclergé: les larmes des peuples, qui se voyent privez de leurs peres. La joye & l'allegresse spirituelle est ôtée, nos festes sont changées en deuil, les maisons d'oraison sont fermées, les autels inutiles, On ne void plus les pasteurs presider aux assemblées des fidelles, & leur donner des instructions falutaires. Il n'y a plus ni folemnitez ni chantsnocturnes; ni cette heureuse joye que goûtent les ames dans la communication des graces spirituelles,

166

P. 872. B.

Il est à craindre, ajoûte-t-il, que cet embrasement ne s'étende jusques à vous, & que comme l'évangile a commencé chez nous, l'ennemi ne veiille aussi commencer par nous, pour étendre l'erreur par toute la terre. Il marque comme on attaque la divinité du fils & du S. Efprit: & le peril où est le peuple de s'accoûtumer à suivre les heretiques , les voyant en possession de toutes les fonctions ecclesiasti-Ils baptisent, dit-il, ils enterrent les morts, ils visitent les malades, ils confolent les affligez, ils affistent les pauvres, ils donnent toutes fortes de secours, ils administrent les sacremens. Nous devions, ajoûte-t-il, aller vers vous en grand nombre : mais nous n'en avons pas même la liberté: car pour peu que nous quittions nos églifes, nous les laisserons exposées à nos ennemis. Mais nous vous avons seulement envoyé nôtre confrere le prestre Dorothée.

IL Evagre à Antioche. Ep. 8. ad Enfeb. Sup. XV. n. 30. Le prestre Evagre d'Antioche qui avoitété en Occident avec S. Eufebe de Verceil, revint de Rome vers ce temps là, raportant un écrit que les Orientaux y avoient envoyé, & dont les Occidentaux les plus exa&s n'avoient pas été contens. Ils demandoient aux Orientaux une lettre, qui s'uvit mot pour mot un écrit qu'Evagre leur apportoit; & vouloient aussi que les Orientaux leur envoyassent une députation de personnes considerables, asin d'avoir une occa-ion specieuse de les visters: & c'est peut estre e qui obligea S. Basile à marquer l'impossibilité où ils étoient d'envoyer plusseurs deputez.

**B**afil, ep. 342. p. 1118. G. Evagre voulut travailler à la réunion de l'églie de d'Antioche, & convint d'abord avec S. Baille de communique ravecle partide S. Melece. Toutefois quand il tut à Antioche, il changea d'avis, & ne communiqua qu'au parti de Paulin: à qui qui il demeura tellement uni, qu'il fut depuis son successeur dans le titre d'évêque d'Antioche. Il ne laissa pas d'écrire à S. Basile, pour le prier de travailler à cette paix. S. Baule répondit : D. ep. 342. qu'autant qu'il desiroit cette paix , autant lui étoit- ad Evagr. il impossible de la procurer. Car vous savez. dit il, que les vieilles maladies ont besoin de temps pour estre gueries, & de remedes puifsans pour estre déracinées. Un homme & une lettre n'arrachera pas des esprits en un moment l'amour propre, les foupçons & l'animofité produite par les disputes. Il y a un évêque que le foin de cette église regarde principalement : il entend S. Melece toûjours exile en Armenie; mais, ajoute til, il n'est pas possible qu'il vienne à nous, ni que j'aille à lui, par la difficulté des chemins & ma mauvaise santé. Je ne refuse pas de lui écrire. mais je n'en attends pas grand succez. Pour perfuader, il faut beaucoup parler, beaucoup écouter, répondre aux objections, former des instances: ce que ne peut faire le discours inanimé couché sur le papier. Il ajoûte, parlant sans doute de Paulin : Sachez en verité, mon trés-venerable frere, que je n'ai, par la grace de Dieu, aucune animolité particuliere contre personne: je ne suis point curieux de savoir dequoi quel. qu'un est coupable ou suspect. Mais j'ai été affligé d'apprendre que vous avez fait difficulté de Commenceparticiper à leurs affemblées. Ce n'est pas, s'il ment de S. m'en souvient bien, ce dont nous étions convenus. Jarôme.

Ce fut Evagre qui amenaen Orient S. Jerôme, and Asque fon merite y rendit bien tôt celebre. Il étot pagi an. né à Stridon en Dalmatie vers l'an 330. Son per 370 nommé Eulébeavoit du bien, & le fit infiruire 7/14 Hirr. des bonnes lettres. Il l'envoya même à Rome, ro vidire, où il étudia fous le fameux grammaitien Donat: Bar. an. mais la corruption de cette grande ville le fit 72. Reftomber en quelques defordres de jeunefile. Il swit homber en quelques defordres de jeunefile.

M 2

meur, & garda depuis inviolablement la continence. Il s'occupoit par un travail affidu à étudier & à transcrire des livres, dont il se fit une bibliotheque à fon usage. Tous les dimanches il alloit avec ses compagnons visiter les reliques des martyrs, dans les cimetieres foûterrains des catacombes Ensuite il voyagea en Gaule, toûjours studieux & curieux d'amasser des livres; jusques là, qu'à Treves il copia de sa main le traité des synodes de S. Hilaire. Au retour de Gaule, il vint à Aquilée, & demeura quelque temps auprés du S. évêque Valerien, qui avoit fuccedé à Fortunatien ; & qui purgea entierement cette église de l'Arianisme, dont elle avoit été infectée sous son predecesseur. Il attira auprés de lui tant d'hommes favans & vertueux. XIII. n. 18. que le clergé d'Aquilée fut illustre de son temps. On y comptoit le prestre Chromace, qui fut évêque aprés Valerien, & ses deux freres, Jovin archidiacre, & Eusebe diacre dans la même église. On y comptoit auffi Heliodore depuis évêque, & fon neveu Nepotien: Niceas fous diacre. Chrysogone moine: Benose compatriote de S. Jerôme nourri de meme lait, compagnon de ses études & de ses voyages, qui se retira dans une isle deserte vers la Dalmatie, & pratiqua la vie monastique: Ruffin qui fut baptisé vers l'an 370. dans un monastere où il s'étoit retiré, & instruit Roff. invett. par les foins de Chromace & de ses freres.

1.0.160.D. fut d'abord un des intimes amis de S. Jerôme,

Sab. liv.

Hier. Chr. an. 376.

278.

Ep. 41. ad Ruf.

Ep. 65. ad Pammach.

S. Jerôme entreprit ensuite le voyage d'Orient avec le prestre Evagre, Innocent & Heliodore. Il parcourut la Thrace, le Pont. la Bithynie, la Galatie, & s'arrêta avec lui à Antioche. Là il fit connoissance avec Apolliraire, dont l'heresie n'étoit pas encore tout à fait reconnuë; il re-

& depuis fon plus grand adverfaire.

ceut

ceut souvent ses instructions, & écouta ses explications fur l'écriture sainte : sans entrer en dispute sur ses opinions. Ensuite il se retira dans Ep. 43. ad un desert de la province nommée Calcide, sur Chromat. les confins de la Syrie & de l'Arabie, c'est à-dire des Sarrasins. Il eut pour compagnons de sa re- Ep. 41. 46 traite Innocent, & Helio Jore, venus avec lui d'Oc- Reff. cident, & un esclave nommé Hylas. Le prêtre Evagre qui étoit riche , leur fournissoit toutes les choses necessaires: il entretenoit à S. Jerôme des écrivains pour le servir dans ses études, qu'il continuoit toûjours: & lui faisoit tenir d'Antioche les lettres qui lui étoient adressées de divers endroits; S. Jerôme perdit deux de ses compagnons : Innocent mourut , Heliodore se retira bien-tôt avec promesse de revenir : lui-même fut attaqué de frequentes maladies; & ce qui le fatiguoit encore plus, de violentes tentations Ep. 22. ad d'impureté, par le souvenir des délices de Ro. Enflach e 3. me. Comme les jeunes & les autres austeritez Estates. corporelles ne l'en délivroient pas , il entreprit une étude penible pour dompter son imagination. Ce fut d'aprendre la langue hebraique, prenant pour maître un Juif converti. Aprés la lecture de Ciceron & des meilleurs auteurs latins, il lui sembloit rude de revenir à l'alphabet, & de s'exercer à des aspirations & à des prononciations difficiles. Souvent il quitta ce travail, rebuté par les difficultez: souvent il le reprit; & enfin il aquit une grande connoissance de cette langue.

Mais ce que Jerôme souffrit de plus rude dans fon desert, rut la perfectution des autres moines, au sujet de la doctrine & du schi'me d'Antioche. Comme il étoit étranger & venu d'Occident, Ep. 57. sei il étoit fuspect aux catholiques Orientaux du par-Damel. it de Melece. Car il avoit plus d'inclination au partide Paulin, avec qui communiquoit son

ami

ami Evagre, & qui étoit reconnu à Rome pour évêque d'Antioche. Il avoit beau dire, qu'il ne prenoit point de parti: on le pressoit de se declarer pour Melece. On le pressoit aussi de reconnoître en Dieu trois hypothases: mais il craignoit cette expression. dont les heretiques abufoient. Ces difficultez l'obligerent à consulter le pape S. Damase quelques années aprés; & enfin à quitter le pais.

IV. Ruffin &c fainte Melanie. Ep. 41. ad Ruff. Rofin. p. 425. G 459. Hier. Chr an. 375. Paulm 10. 10. ad

l'a'l. Lauf.

c. 117.

Comme il étoit dans ce desert de Syrie, il aprit que son ami Russin, dont il étoit en peine, visitoit les monasteres d'Egypte, & qu'il ésoit alle a Nitrie voir S. Macaire. On croit que c'étoit l'Egyptien. Sainte Melanie étoit en même temps en Egypte. C'étoit la plus noble des dames Romaines, petite fille de Marcellin, qui fut conful avec Probin l'an 341. Elle perditen un an deux de ses enfans & son mari, demeurant veuve à vingt-deux ans; & elle fouffrit ces pertes avec une foi fi vive, qu'elle n'en repandit point de larmes. Se voy nt libre, elle quitta le fils ilir. e. 25 unique qui lui restort encore enfant, & qui fut ad Panl. c. 5. preteur de Rome, & s'embarqua pour passer en Egypte Quand elle fut arrivée a Alexandrie. elle y trouva S. Isidore prestre qui gouvernoit l'hôpital; & qui étoit très connu à Rome, depuis le voyage qu'it y avoit fait avec S. Athanafe: Comme il avoir autretois demeuré au mont de Nitrie, il parla à Melanie des vertus de ceux oui habitoient ce desert, entre autres de S Pambo. Elie defira d'y aller, & S. Isidore l'y conduisit. Elle sit present à Pambo de trois cens livres Romaines de vaisselle d'argent, qui reviennent à quatre cens cinquante marcs. Il trav-illoit à un tissu de feuille de palmier, & sans se detourner de son ouvrage, il dit à hautevoix : Dieu vous donne vôtre recompense Puis il dit à son econome: Prens, & le distribue a tous les freres

aui

qui font en Libye & dans les isles, car ces monasteres ont plus de besoin: mais n'en donne point à ceux d'Egypte, le païs est plus riche. Melanie demeuroit debout, aitendant qu'il lui donnât sa benediction, ou du moins un mot de louinge pour un si grand présent. Comme il ne lui disoit rien, elle dit: Mon pere, afin que. vous le sachiez, il y a trois cens livres d'argent. Lui sans faire le moindre signe ni regarder les étuis de cette argenterie, répondit : M: fille, celui à qui vous l'avez aporte, n'a pas beloin que Is. x1. 12. vous lui en difiez la quantité. Il pese les montagnes & les foreits dans sa balance. Si vous me le donniez, vous auriez raison de m'en dire le poids: mais si vous l'offrez à Dieu qui n'a pas meprifé deux oboles, tailez-vous. S. Pambo Mare, x11. mourut environ vingt ans aprés, agé de foixan- 42. te & dix ans: & il mourut fans aucune maladie, en faisant une corbeille qu'il laissa à Pallade, alors fon disciple, n'ayant autre chose à lui donner.

Entre les disciples de Pambo, on comptoit Vit. FP. 11. quatre freres, Dioscore, Ammonius, Eusebe & 6, 25, Fali. Euthymius: qui étant de grande taille, furent (, 12, Sno. nominez les grands freres ou les freres longs; (x11.65) & devinrent fameux dans la suite. Diosco.e qui étoit laîné fut evêque d'Hermopole; Ammonius est celui qui avoit fait le voy ge de Romeavec S. Athanafe: il favoit toute l'écriture par cœur, & avoit une grande lecture d Origene, de Didyme & des autres auteurs ecclefiastiques s tous les quatre freres étoient d'une grande autorité dans ce monastere. Ils avoient trois sœurs, qui avoient fait dans le voisinage un monastere de filles. Sur le même mont de Nitrie, fainte Meianie vit S. Or agé de quatre-vingt-dix ans, 11. Vit. patr. & pere de mile moines: Quand il en recevoit (, 2. un nouveau, il assembloit tous les autres, dont P.II. c. 9. M 4

8 66.14

l'un aportoit de la brique, l'autre du mortier,

l'autre du bois, ensorte qu'en un jour ils lui bâtissoient une cellule; & S. Or prenoit lui même le foin de la meubler. L'églife greque honore Micnel, 7. Aug.

sa memoire le septième d'Aoust. Sainte Melanie demeura environ fix mois fur le mont de Pall. c. 117. Nitrie à visiter les saints solitaires.

Elle vit aussi à Alexandrie Didyme l'aveugle, si renommé pour son savoir. Il perdit la veuë Didyme l'aveugle. des l'âge de quatre ans, lors qu'il commençoit Hier de à connoître les lettres. Comme il avoit l'ef-Strip. & Chr. prit excellent & une grande inclination à l'étude, an. 373. il ne laissa pas en écoutant de bons maîtres d'a-Scir. 14. c. 25. Suzom. prendre parfaitement la grammaire & la retori-111.615. que: ensuite la dialectique, l'avithmetique, la Pall, Lauf. musique & les autres parties des mathematiques, e. 3. Theod. même la geometrie & l'astronomie : il étudia IV. hift. c. 29. Caffiod. aussi la philosophie dans les ouvrages de Platon aivin. instit. & d'Aristote. C'étoit un prodige : plusieurs ve-6. 5. noient à Alexandrie pour le voir & l'entendre;

d'autres pour favoir au moins ce qui en étoit. Car il n'étoit pas mediocrement instruit de toutes ces sciences, il surpassoit ceux qui avoient les meilleurs yeux. Il s'inflruisit aussi parfaitement de la religion & de la theologie: se faisant lire non seulement l'écriture shinte, mais les ouvrages d'Origene & des autres interpretes. Quand ses lecteurs s'endormoient, il continuoir pendant long-temps à veiller en meditant ce qu'il avoit oui, ensorte qu'il demeuroit comme écrit dans sa memoire. Il joignit la priere à l'étude, demandant à Dieu continuellement la lumiere interieure. Ainsi il se trouva si savant theologien, qu'il fut chargé de l'école Chrétienne d'Alexandrie: étant extrêmement aprouvé par S. Athanase, & par les autres grands personages qui étoient alors dans l'église. Les plus saints moines d'Egypte l'estimoient, & le grand S. Antoine le visita, quand

Ruff. 11. bift. 6. 7.

il vint à Alexandrie, pour rendre témoignage à S. Athanase. Il lui demanda s'il n'étoit point rer. vie. afligé d'être aveugle: Didyme eut honte d'abord PP. 6. 218. d'avoiler cette foiblesse. Comme il ne répondoit ad Castrut. rien, S. Antoine lui fit la même question une 33. seconde & une troitiéme fois. Enfin Didyme confessa simplement, qu'il en étoit afligé, S. Antoine lui dit: le m'étonne qu'un homme fage s'aflige d'avoir perdu ce que possedent les fourmis & les moucherons, au lieu de se réjouir d'a. voir ce qu'ont eu les faints & les apôtres. Il vaut bien mieux voir de l'esprit que de ces yeux, dont un seul regard peut perdre l'homme éternellement. Didyme fut aussi fort estimé par les Occidentaux, particulierement par S. Eusebe de Verceil. S. Hilaire & Lucifer. Car il refista toùjours puissamment aux Ariens, & aux autres heretiques de son temps. Il composa plusieurs ouvrages, qu'il dictoit à des écrivains en notes; entre-autres un traité du S. Esprit contre les Macedoniens, que nous avons en latin, de la traduction de S. Jerôme. Il fit auffi plusieurs commentaires sur l'écriture. Il expliqua le livre des principes d'Origene, dont il étoit grand admirateur, & disoit que ceux qui le reprenoient ne l'entendoient pas. Il avoit un grand talent de parler, & une grace particuliere dans le son de la voix. Il avoit plus de soixante ans quand Russin & Melanie étoient en Egypte : car il étoit né vers Hier, de Pan 308. & il vecut jusques à quatre-vingt-cinq series. Ruff. ans. Ruffin demeura six ans à s'instruire sous lui invest. 2. à Alexandrie; & se trouva enveloppé dans la per- 176. B. fecution , qu'y foufrirent les Catholiques & par- 6. 7. ticulierement les moines, après la mort de S. A. Soir. 17. thanase: Ruffin fut misen prison, & banni com- 4- 24-

Melanie s'appliqua de tout fon pouvoir à foulager les confesseurs en cette occasion, & y em. Ruffin & M 5 ploya Melanie

me les autres.

Hiftoire Ecclesiastique.

en Paleftine. Paul. ep. 10. ad Seru. Pallad.

n. 34.

ploya ses richesses, qui étoient immenses. Elle en nourrit jusques à cinq mille pendant trois jours : Elle les recevoit dans leur fuite, & les accompagnoit quand ils étoient pris: Elle suivit ceux qui furent releguez en Palestine, jusques Laufe e. 117. au nombre de cent douze, leur fournissant de Sur. 4v. xv 1. quoi subtister: & comme on les gardoit etroite-

ment sans permettre de les vinter: elle prenoit un habit d'esclave, & venoit vers le soir leur apporter les choses necessaires à la vie. Le consuaire de Palestine le seut. & la fit mettre en prison, sans la connoître, croyant en tirer de l'argent en lui faifant peur. Elle lui envoya dire: Le suis fille d'un tel, & autrefois femme d'un tel, & maintenant servante de J. Christ. Ne penfez donc pas me méprifer à cause de l'état où vous me voyez. Il m'est aisé de me relever si je veux; vous ne pouvez m'épouvanter ni me rien faire perdre de mon bien. Je vous avertis, depeur que vous ne tombiez par ignorance dans que que faute, qui vous mettroit en peril. Le gouverneur épouvanté à son tour, lui fit des excuses, lui rendit les honneurs qui lui étoient deus; & donna ordre qu'on la laissat approcher des exilez, autant qu'elle voudroit. Ruffin accompagna Melanie en ce voyage, & ils vinrent ensemble à Jerusalem, où ils demeurerent vingt-cinq ans: affiftant les étrangers qui y venoient de toutes. parts, particulierement les évêques, les moines & les vierges. S. Jerôme ayant appris qu'ils y

Eo. 5. ad Flor. Ep. 6.

connoissance par lettres. En lui parlant de Ruffin. il dit Ne jugez pas de moi par ses vertus: vous verrez en lui des marques évidentes de fainteté, je ne fuis que cendre & boile. Florentius qui etoit trésliberal aida S. Jerôme dans ses études, lui faisane transcrire des livres

étoient, écrivit à Ruffin, & adressa la lettre à un folitaire de grande reputation nommé Fiorentius, qui étoit aussi à Jerusalem, avec lequel il avoit fait

Il y avoit deslors dans la Palestine & dans toute la Syrie giand nombre de moines, tant ermites que cenobites. Hefychius ou Hefychas avoit Vita Hilar. rétabli le monaîtere de S. Hilarion, où il avoit 6, 28 rapporté ses reliques; & sa feste s y celebroit Sexem, vi. folemnellement tous les aus. On y honoroit s. 32. aussi trois autres solitaires, Aurelius, Alexion & Sez. 1112 Alaphion, qui du temps de l'empereur Constan- c. 34tius, avoient par leurs vertus, notablement fervi à la propagation de la foi dans ce païs où l'idolatrie regnoit, c'est à dire aux environs de Gaze. Alapnion fut delivré du demon par S. Hila- Id. v.c. 157 rion, & se convertit avec un homme de lettres. ayeul de l'historien Sozomene. Ils étoient tous deux du bourg de Bethelia prés de Gaze, ainsi nommé à caule d'un temple fameux nommé en grec Pantheon, parce qu'il étoit dédié à tous les dieux: comme en syriaque Bethelia signifioit la maison des dieux. Ce furent donc ces deux hommes qui y établirent le Christianisme, y fonderent des églises & des monasteres; & y établirent la pieté, l'hospitalité & la charité pour les pauvres. En ce temps ci fous Valens, étoient Soz. vt. prés de Bethelie quatre solitaires fameux : Sala-c. 32. manes, Physcon, Malachion & Crispion freres & disciples de S. Hilarion. L'abbé Silvain ne en . Palestine étoit alors en Egypte: depuis il demeura au mont Sina : enfuite il établit un grand monastere prés du torrent de Gerare. Des le temps de Julien l'apostat, il y avoit un monastere à Jerusalem gouverné par l'abbé Philippe. Il y en avoit un prés de la mer morte nonimé Rufin, 11. la Laure de Pharan; car ce mot de Laure figni- mft. c. 28. fioit une demeure de moines, qui vivoient dans des cellules éloignées les unes des autres, mais fous la conduite d'un même superieur.

Les montagnes prés d'Antioche étoient peuplées d'un grand nombre de solitaires. On y comp- Moines de M 6

Hiftoire Ecclesiastique.

275 te entre-autres Macedonius iurnommé Critopha-

Theod. Phi loth c. 13. r 9. c. 26. Ibid. G. 4. c. 6.

Ibid. c. 16.

4. 33. Gen. XXIX. 10.

Sor. VI. p. 34.

Liphr. ferm. in SS. PP. p. 771.

ge; parce qu'il se nourrissoit d'orge; Pierre de Galatie, & Bassus abbé de deux cens moines, Sur le mont Coryphe entre Antioche & Berée, étoit l'abbé Eusebe. Simeon l'ancien gouvernoit deux Prés de Cyr il y monasteres au mont Aman. avoit plufieurs anacoretes, entre-autres S. Maron fondateur de plusieurs monasteres : dont l'un étoit dans la province d'Apamée nommée la

feconde Syrie. Prés de Zeugma sur l'Eufrate. S. Publius fonda un monastere double, qui avoit une maison pour les Grecs & une pour les Syriens: mais il n'y avoit qu'une église où ils s'assembloient foir & matin , & chantoient l'office chacun en sa langue. Dans la Mesopotamie & la haute Syrie vers la Perse, on reconnoissoit pour auteur de la vie monaîtique Aonés: qui passoit pour avoir fait en Syrie ce que S. Antoine avoit fait en Egypte. Son monastere étoit à Phadane, que l'on

disoit estre le lieu où le patriarche Jacobrencontra Rachel: Il eut pour disciples Gaddanas & Aziz. Ces moines s'étendirent entre Edesse & Nifibe, autour du mont Sigoron, Au commencement on les nommoit Paissans: parce qu'ils étoient toûjours errans sur les montagnes, comme des bestes en pâture: sans avoir de maisons. sans manger ni pain ni rien de cuit. Ils louoient Dieu continuellement, & chantoient des hymnes suivant l'usage de l'eglise; & quand il étoit temps de prendre quelque nourriture, ils se répandoient par la montagne comme pour paître, chacun une serpe à la main, & mangeoient les herbes qu'ils rencontroient. Leurs retraites étoient des roches & des cavernes: leur sepulture le lieu où la mort les surprenoit: soit en chantant les louanges de Dieu, soit en mangeant leurs herbes, soit en se promenant sur les montagnes. Ainsi en parle S.

Ephrem.

Il en parloit comme favant: il vivoit dans le s. Ephrem. même temps & le même païs, & fut lui-même un des plus illustres solitaires de la haute Syrie. Il étoit né à Nisibe ou aux environs, de parens Soz. 111. pauvres & subsistant de leur travail, mais qui a- c. 16. Ephr. conf. voient confessé J. C. devant les juges; & il comp- p. 605. toit des martyrs dans sa famille obscure selon le monde. Son nom est le même qu'Epraim, & en general les noms de l'ancien testament étoient communs en Syrie & dans les parties les plus reculées de l'Orient. Dans sa jeunesse lui Ibid.p. 599. étant venu des doutes sur la providence divine, Dieu voulut l'en convaincre par sa propre experience. S'étant égaré dans les bois, il se retira avec des bergers pour y passer la nuit. Des loups la nuit même ravagerent le troupeau: les maîtres s'en prirent au jeune Ephrem, & le mirent en prison avec les bergers. Aprés y avoir été quelque temps, il fut averti en songe de reconnoître la providence, & d'examiner ce qu'il avoit fait. Etant éveillé, il se souvint, que quelque temps auparavant il avoit rencontré dans les bois une vache pleine, appartenante à un pauvre homme: qu'il l'avoit chassée à coups de pierre, jusques à ce qu'elle tombât morte. Qu'ayant ensuite rencontré celui à qui elle appartenoit, & qui lui demandoit s'il ne l'avoit point veile; au lieu de lui en dire des nouvelles, il lui avoit dit des injures. Ainsi la vache avoit été perduë & mangée par les bestes. Ephrem se souvint de ce peché, & crut que c'étoit la cause de sa prison. Dans la même prison se trouverent aveclui deux hommes aussi accusez injustement sur des conjectures, l'un d'homicide, l'autre d'adultere : mais tous deux coupables d'ailleurs. Il y en vint encore trois autres de même qualité; mais tous les cinq furent enfin justifiez; & les veritables criminels. trouvez & punis. Ephrem fut délivré, parce que

Sup. Av. X111. c. 2.

le juge le connoissoit & le trouva innocent. Ce fut le commencement de sa convertion : dèslors il embrassa la vie ascetique; & il eut pour maître entre les autres S. J'aques de Nitibe. It étoit auprés de lui quand ce faint délivra la ville attlegée par les Perfes.

S.z. 111. c. 16. Greg. Nyff. er. in S. Ephr. p.

S. Ephrem sans avoir étudié, devint trés savant tout d'un coup dans la philosophie & les choies divines: ce qui avoit éte marque par des vitions miraculeutes que fes parens & quelques 1037 6, \$0.2. faints personnages avoient eues a son tujet étoit éloquent en sa langue syriaque : ses discours étoient forts & touchans, & confirvoient même une grande partie de leur beauté dans les traductions greques, qui en furent faites des son temps. Nous en avons encore un grand nombre traduits en latin sur le grec , qui ne respirent que la componction & la plus tendre pieté. Dés le temps de S. Jerôme, c'est-à-dire peu aprés la

Hier. fcrip.

11.9.

mort de S. Ephrem, on lifoit ses ouvrages dans l'église publiquement après l'écriture sainte. Il co aposa austi des poenes, qu'il mit à la place Sup. fiv. 1v. de celles d Harmonius fils de Bardefane. Car comme Harmonius avoit fait des cantiques fur des airs agréables, mais qui contenoient des erreurs contre la foi: touchant l'ame, la formation & corruption des corps, & la regeneration; S. I phrem fit fur les mêmes chants des hymnes à la loitange de Dieu & des faints, que le peupie s'accoûtuma à chanter avec plaifir. fut ordonné diacre d'Edesse: mais il aima toûjours la vie solitaire.

Payanef.

Entre ses œuvres, il y a plusieurs instructions 47. p. 434. pour ceux qui la pratiquoient. On y voit des momes de trois fortes : des reclus enfermez dans leurs cellules, des ermites dispersez dans les deferts, des cenobites vivans en communauté. On y voit les divers travaux dont ils s'occupoient.

Faire

Faire des cordes, des paniers, des nattes, du papier, de la toile: écrire des livres, travailler au jardin ou à la cuifine, tourner la meule. avoir veu un solitaire qui demeuroit sur une colomne: ce qui fut depuis pratiqué par plusieurs autres, nommé en grec stylites par cette raison. Quelque estime qu'il eut pour les solitaires qu'il avoit veus errans fur les montagnes, & que lon nommoit Paissans; il avercit les cenobites de ne Parenel. pas écouter les tentations qui leur pourroient 24.p. 374venir de les imiter, & de s'exposer temerairement a l'horreur du desert, & aux dangers de la faim, des voleurs, des bestes, des demons & de leurs propres inquiétudes: Il ne veut pas même. que l'on s'engage aisement à la vie éremitique des anachoretes: qui vivoient dispersez dans des cellules d'une maniere beaucoup pius rude que les cenobites.

S. Ephrem vint à Cesarée voir S. Basile, & voi- Orat. in ci comme il raconte cette vinte: Etant par une Bifil, Coteoccasion de charité dans une certaine ville, j'ou s : r. Mon. une voix qui me dit; l'eve-toi Ephrem, & man- Gr to. 3. ge des pensees, Je repondis fort embarasse: Où n. 58. Greg. les rendrai-je, Signour? Il me dit : Voilà Nyff. de dans ma mailon un vale royal qui te fournira vit. Ephr. la nourriture. Il fait allusion au nom de Basile, 10. 2. P. qui tignifie royal; & continuë: Etant fort éton- 1037. A. ne de ce discours je me sevai, & parrivai au temple du Trés-haut: je montai doucement au vestibule, je regardai par le portail avec empresiement, & je vis dans le faint des faints le vale d'election orné de paroles divines, magnifiquement exposé devant le troupeau, dont tous les yeux étoient arrêtez fur lui. le vis le temple recevoir de luy la nourriture spirituelle. Je vis autour de lui cou er des fleuves de larmes, tandis qu'il élev it des prieres pour nous fur les ailes de l'esprit, & faisoit descendre des paroles: c'est

toute cette assemblée brillant des splendeurs de la

283

Vita S. Ephr. c. 6. Ep. Ibid.

p. 59.

grace; & je loiiay la fagesse & la bonté de Dieu. qui honore ainsi ceux qui l'honorent. S. Ephrem donna publiquement ces louanges à S. Bafile. Ce qui fit dire à quelques-uns de l'assemblee: Qui est cet étranger, qui loue ainsi nôtre évêque? il le flatte pour en recevoir quelque liberalité. Mais aprés l'assemblée finie, S. Basile connoissant qui il étoit, par l'inspiration du S. Esprit, le fit appeller, & lui demanda par un interprete, car S. Ephrem ne savoit pas le grec: Estes-vous Ephrem, qui vous estes si bien soumis au joug du Sauveur ? Il répondit , le suis Ephrem qui cours le dernier dans la carriere celeste. S. Bafile l'embrassa, lui donna le saint baiser, & le sit manger avec lui: mais le festin fut principalement de discours spirituels. Il lui demanda ce qui l'avoit porté à le louer ainsi à haute voix, C'est, dit S. Ephrem, que je voyois sur vôtre épaule droite une colombe d'une blancheur merveilleuse, qui sembloit vous suggerer tout ce que vous difiez au peuple. S. Bafile lui raconta entre autres choses, l'histoire des quarante martyrs, & demeura étonné de son esprit & de sa science.

Soz. VI. 6. I6.

IX. Moines auprés de S. Bafile. Gandent. ferm. 17. Conft. Mon. Rev. brev. art. 108. 109. 110. 111.

cette visite.

S. Bafile conservoit toujours dans son épiscopat l'affection pour la vie monastique. Il élevoit des moines auprés de lui à Cefarée, & il joignit un monastere à l'hôpital qu'il y fit bâtir. Il y avoit à Cesarée même un monastere de vierges, gouverné par une niéce de S. Basile: l'église étoit dediée aux quarante martyrs, & on y conservoit de leurs reliques. Ce sont les religieuses de ce monastere, & des autres dont il prenoit soin, qui sont

S. Ephrem de son côté, fit depuis un discours à la louange de S. Basile, où il rapporte le détail de

nom's

nommées dans ses écrits chanoinesses ou canoniques, comme vivant regulierement; & l'on
donnoit aussi ce nom aux moinescenobites. On
voit dans ses regles plusieurs articles, qui regargent les filles: & des penitences particulieres
pour elles, qui regardent presque toutes des pechez de paroles. Entre les lettres de S. Bassile à
des religieuses, on peut remarquer celle à TheoEf. 302.
dora, qui contient en abregé les principales pratiques de la vie ascetique; sur tout celles qui
paroissionent petites, jusques à ce que l'experience en ait fait reconnoitre l'utilité.

ce en ait fait reconnoître l'utilité. Il bâtit ainfi des monasteres proche du commerce des hommes, afin que ceux que la vie active y engageoit, ne fusient pas entierement privez des avantages de la folitude; & que les solitaires ne tirassent pas vanité de leur retraite. C'est ainsi qu'en parle S. Gregoire de Nazianze, orat. 20. 2. faisant entendre que le clergé de S. Basile prosi- 359. A. toit de l'exemple & de la convertation des moines. En effet, les clercs de S. Bafile, même les prêtres, vivoient dans une extrême pauvreté; & travailloient de leurs mains. Un évêque d'un Ep. 319. Ingrand siege lui avoit demandé un sujet propre à mient. lui succeder: il lui offre comme le plus digne de ses prêtres, un qui l'étoit depuis plusieurs années, de mœurs folides, favant dans les canons. exact dans la foi: vivant dans les exercices de la vie ascetique, & ayant le corps consumé d'autteritez : pauvre, & fans aucun bien en ce monde; ensorte qu'il n'avoit pas de pain, s'il ne le gagnoit par le travail de ses mains, comme les freres qui étoient avec lui. Dans une au- Ep. 263. p. tre lettre, il s'excuse à S. Eusebe de Samosate, 1035. B. de ne lui avoir pû envoyer personne depuis longtemps. Car, dit-il, encore que nôtre clergé femble nombreux, il est composé de gens qui ne font pas exercez à voyager : parce qu'ils ne

font point de trafic, & s'occupent la pluspart de meiters sédentaires, dont ils tirent seur subsisap, ho, v3, stance journaisee. On voit ici en passant le meme usage qui paroît dans S. Cyprien, de goracijs.

29. prestyt. ques.

Eoin des ordinations, Epift. 181,

On ne peut mieux voir le foin que prenoit S. Batile pour former son clergé, que par cette lettre à ses corévê ques: où il se plaint que l'on ne garde plus l'exactitude de l'ancienne discipline. Il dit que la coûtume é:oit, de ne recevoir les ministres inferieurs qu'ap: és un examen, où l'on s'informoit curieusement de toute leur conduite: s'ils n'étoient point médifans, yvrognes, querelleurs: s'il se gouvernoient saintement pendant leur jeunesse. Les prêtres & les diacres qui demeuroient avec eux, en faisoient leur rapport aux corevêques: qui aprés en avoir averti l'évêque, mettoient le ministre au rang du cle gé. Maintenant, dit-il aux corevêques, vous vous donnez toute l'autorité. Vous ne nous consultez point. & abandonnez ce choix aux prêtres & aux diacres, qui introdusfent dans l'église, comme il leur plaît, des sujets in lignes, en consideration de la parenté, ou de l'aminé. De là vient qu'encore que l'on compte plutieurs ministres en chaque bourgade; toutefois il ne s'en trouve aucun digne du se vice de l'autel; comme vous témoignez vous mêmes, avoitant dans les elections que vous manquez de sujets. Ainsi voyant que le mal devient sans remede; principalement à present que plusieurs s'engagent dans le ministere, de peur d'estre enrollez: j'ay cru estre obligé de renouveiler les anciens canons. Je vous ordonne donc de m'envoyer le catalogue des ministres de chaque bourgade; marquant par qui chacun a été receu, & quelle vie il mêne. Ayez autant de ce catalogue par devers vous:

afin de le confronter avec le nôtre, & que personne ne s'y puisse ajoûter. Si quelques-uns ont é é receus par les prêtres après la premiere indiction, ils seront rejettez au rang des laïques: vous les examinerez de nouveau; & s'ils sont trouvez dignes par vôtre suffrage, ils seront receus. Purgez donc l'églife, en chaffant ceux qui en font indignes; & à l'avenir examinez ceux qui font dignes, & les recevez; mais ne les comptez pas dans le clergé fans nous avertir; autrement sachez que celui qui aura é:é receu au ministere sans notre ordre sera simple laique. Telle est la lettre de S. Basile.

l'appelle ministres ou ministres inferieurs, V. Sui er. ceux qui font marquez en grec par le mot d'hy. Thefant. peretés; c'est à d're tous ceux qui sont au dessous des prêtres & des diacres, comme les lecteurs & les portiers, & fouvent des foudiacres en particulier. On voit ici plus distinctement la me. Suo, liv. v 1. me discipline, qui est marquée dans quelques n. 44. lettres de S. Cyprien. L'évêque examinoit avec Cypr. ep. 29. ses prêtres ceux qui étoient dignes d'entrer dans Presbyt. & le clergé, & les y destinoit; puis il les faisoit Diacon. lecteurs ou foudiacres: & quand ils avoient encore été éprouvez dans ces ordres inferieurs, il les élevoit au diaconat, & enfin à la prêtrife, de l'avis de son ciergé, & c'est ce que S. Basile nomme ici election. S. Basile n'établit rien de nouveau, & rappelle feulement l'ancienne discipline recuë par tradition de ses peres. Austi voyons-nous que S. Paul o:donne d'éprouver les diacres, avant que de leur confier le ministere

Nectarius personnage considerable, avoit recommandé un homme à S. Bavile pour une cure. D'abord S. Baile lui témoigne bien du respect & Ep. 323. de l'aff. ction; mais ensuite il lui fait entendre qu'il ne peut lui rien accorder sur ce sujet. Je ne

serois pas, dit-il, un dispensateur fidelle, je serois un marchand, si je donnois le don de Dieu en échange de l'amitié des hommes. Nous ne donnons nos suffrages que sur les témoignages qu'on nous rend de l'exterieur : nous laissons à celui qui connoît le s'ecret des cœurs, de juger qui sont les plus dignes. C'est donc le meilleur de donner simplement son témoignage sans passion, de prier Dieu, qu'il fasse connoître ce qui est avantageux . & le remercier , quoi qu'il en arrive. Au contraire, on s'expose à un grand peril, quand on veut l'emporter absolument, puis qu'on se charge des fautes de ceux qu'on recommande. Si les ordinations se font humainement : ce n'est rien faire, ce n'est qu'une imitation de la verité. Si ce sont les hommes qui donnent ce pouvoir, qu'est-il besoin de nous le demander? que ne le prend on de foi-même? Si c'est de Dieu qu'on le reçoit; il faut prier sans se fâcher, & ne pas demander que nôtre volonté s'accomplisse, mais s'en rapporter à Dieu.

Eg. 30.

traordinaire, que mon ame est remplie de douleur, seulement parce que l'on vous en soupconne. On dit que quelques-uns d'entre-vous prennent de l'argent de ceux qu'ils ordonnent, & qu'ils déguisent ce crime du nom de pieté: ce qui est encore pire. Car celui qui fait le mal sous le pretexte du bien, est doublement coupable. Il faut dire à celui qui reçoit l'argent, ce que les Apôtres dirent à Simon. Que ton argent perisse avec toy. Car celui qui veut acheter par ignorance le don de Dieu, est moins coupable que celui qui le vend. Si vous vendez ce que vous avez receu gratuitement, vous serez privé de la grace, comme vendu à satan. Vous introduifez un trafic dans les choses spirituelles & dans

Il écrivit ainsi aux évêques de sa dépendance fur la fimonie: Le sujet de cette lettre est si ex-

l'égilie, où le corps & le fang de J. C. nous eft confié. Mais voici l'artifice. On croit ne pas pecher, parce que l'on ne prend qu'apres l'ordination; c'est toûjours prendre. Je vous conjure donc de ne pas foüiller vos mains, ni vous rendre indignes de celebrer les facrez mystreres. Parchonnez-moi fi j'use de menace: d'abord c'étoit sans croire ce mal, à present je le croy. Si quelqu'un aprés cette lettre fait quelque chose demblable, il fera separé de nôtre autel; & cherchera où il puisse acheter & revendre le don de Dieu. C'est-à dire que cet évêque simoniaque ne feroit point receu à la c'elebration ou à la participation des faints mysteres, quand il viendroit à Cesarée.

Un prêtre nommé Gregoire au Paregoire âgé de foixante & dix ans, tenoit auprés de lui une Pureté du Clergé de femme pour le fervir. Le corévêque en avertit S. Bafile. S. Bafile, qui écrivit à Paregoire de quitter cette femme, fuivant l'ordonnance du concile de Nicée: mais Paregoire au lieu d'obéir, écrivit Can. 3. à S. Basile accusant le corévêque d'animosité, & S. Basile de facilité à écouter des calomnies. Epist. 198. Il lui répondit: J'ay leu vôtre lettre avec beaucoup de patience; & je me suis étonné, qu'au lieu de vous justifier par les effets, ce qui étoit court & facile: vousaimez mieux demeurer en faute, & entreprendre inutilement de la reparer par de longs discours. Et ensuite: Plus vous pretendez estre libre de toute passion, plus vous deviez ceder facilement à mon avis. Car je croi bien qu'à soixante & dix ans, on n'est pas si touché d'une femme; & ce que j'en ay ordonné, ce n'est pas que je croye qu'il se soit rien passé de criminel: mais nous avons appris de l'Apôtre, à ne point donner de scandale à nos freres. Et ensuite: Chassez donc cette femme de vôtre maison, mettez-la dans un monastere avec des

vierges;

vierges; & faites-vous fervir par des hommes, Jufi, que à ce que vous l'ayez l'ait, tout ce que vous me pourriez écrire, ne vous fervirade rien; vous mourrez interdit, & vous rendrez compte à Dieu de vôtre interdiction: que li vous ofez faire les fonctions du facerdoce fans vous eftre corrigé, vous ferez anatheme à tout le peuple, & ceux qui vous recevront feront excommuniez par toute l'églife. On voit ici l'ordre des peines canoniques: la fuspense ou interdiction, l'excommunication du prêtre qui ne la garde pas, & de ceux qui communiquent avec lui.

Ep. 340.

La lettre au corévêque Thimothée fait voir le détachement que demandoit S. Basile, dans ceux qui sont engagez au service de Dieu. Est-ce. dit-il, ce même Thimothée que nous avons veu des l'enfance tendre à la vie parfaite, avec une telle ardeur, qu'on l'accusoit d'estre excessis? Maintenant vous faites dépendre vôtre vie de l'opinion des autres, & vous pensez comment vous ferez pour n'estre, ni utile à vos amis, ni méprisable à vos ennemis. Et vous ne considerez pas, qu'en vous arrêtant à tout cela, vous negligez sans y penser la veritable vie. Il est impossible de suffire tout ensemble aux affaires de ce monde & à la vie que nous devons mener. Retirons nous du tumulte: fovons à nous-mêmes, pratiquons en effet la pieté, que nous nous propolons depuis fi long-temps; & ne donnons à ceux qui veulent nous décrier aucune prise sur nous.

Par cet éloignement des affaires, S. Bassielemendoit pas que l'on deût renoncer à estreutile au prochain; par des recommandations & des prieres: on le voit par un grand nombre de ses lettres, adressées à des magnitrats & des perfonnes puissantes, en faveur des particuliers, principalement des pauvres. Il y en a aussi plu-

ficurs

fieurs pour confoler des veuves & des personnes affligées. S'il recommandoir les autres, il n'ou-Ep. 279. blioit pas son clergé; & il y a une iettre au prefet Modeste, pour leur conierver l'immunier des charges publiques, qui leur écot accordée depuis long temps, & cue les officiers inferieurs ne respectionen pas assez. En recommandant ce-Ep. 229. p. lui qui avoit soin des sonds de l'eglise, il dit, 1008. Le bien des pauvres est de telle nature, que nous cherchons tothours que lqu'un qui s'en veiille charger: parce que l'église y employe du sien, plûtôt qu'elle n'en tire quesque revenu.

Autant que S. Basile vivoit pauvrement, pour ce qui regardoit sa personne, autant étoit-il magnifique pour les pauvres. Il fit bâtir prés de Baf. ep. Cesarée en un lieu inhabité auparavant, un hô- 372. p. pital, qui fut depuis un ornement du pais, & 1147. C. comme une seconde ville. On y loge it les paf. Ep. 392.p. fans, & on y retiroit toutes fortes de personnes 1179. A. qui avoient besoin de secours, particulierement Ep 394 p. les lepreux, que l'on voyoit auparavant répan-1179. A. dus par la ville & faisant horreur à tout le monde. Il y avoit des logemens pour toutes les per- 07. 16.
fonnes necessaires au soulgement des pauvres: fonnes necessaires au soulagement des pauvres: 359. les medecins, les serviteurs, les portesiax, les 8. 360. ouvriers: & des atteliers pour tous les métiers qui en dépendoient. Les terres que l'Empereur Valens avoit données à l'églife de Cesarée, fournissoient du revenu à cet hôpital, qui subsista long-temps en grande reputation fous le nom de Batiliade. S. Batile y alloit fouvent instruire & Sex. vi. 6. confoler les pauvres; & ne feignoit point de 34-toucher & d'embrasser les lepreux, pour mon- G-es. Nyst. trer l'exemple aux autres. Il bâtit aussi une égli- i, Besil p. fe magnifique, environnée de logemens : un 125. D. plus élevé & plus dégagé pour l'évêque, les au- D. ep. 372. tres au dessous pour les serviteurs de Dieu, c'est à dire pour les clercs.

XII. 5. Amphiloque évêque d'Iad Enfeb.

Sam.

Vers le temps qu'Evagre revint à Antioche, l'église d'Icone demeura vacante par la mort de l'évêque Faustin ; & S. Basile sut appellé pour la visiter & lui donner un évêque; mais il doutoit Baj epist. 8. s'il devoit se mêler des ordinations hors de sa province. Car Icone étoit en Pisidie, anciennement la seconde ville, & alors la métropole d'une partie que l'on avoit érigée en province ; sous le nom de seconde Pisidie, autrement Lycaonie,

Theod. IV. On lui donna pour évêque Amphiloque, ami de bift. c. II. S. Basile & de S. Gregoire de Nazianze, mais

beaucoup plus jeune qu'eux. Il étoit aussi de Cap-Hier. epift. 48. ad Mag. padoce & d'une famille noble : il étudia l'élo-Greg. Naz. quence, plaida des causes & en jugea; & acep. 140.ad quit une grande reputation de probité, tout jeu-Them. 159. ne qu'il étoit. Ensuite il se retira en solitude dans 160. un quartier de la Cappadoce nommé Ozizale: Id. ep. 106. ad Cafar. entretenant commerce avec S. Gregoire de Na-110. ad zianze; mais il n'ofoit demeurer avec S. Basile, Sooh. de peur qu'il ne l'engageât au ministere eccle-Basil. ep. fiaffique, dont il se croyoit trés-indigne. 391.

la providence l'attira au milieu de la Pisidie, où il fut éleu malgré lui évêque d'Icone. Greg. ep. Ep. 393. ad pere même en fut sensiblement affligé, parce qu'on lui ôtoit la confolation de fa vieillesse. Amphil. & il s'en prit à S. Gregoire de Nazianze. S. Bafile écrivit à S. Amphiloque sur son ordination,

P. 1178. A. pour le consoler & l'encourager : l'exhortant à refister aux heretiques, à corriger les mauvaises coûtumes; & à ne se laisser pas mener, puis que c'étoit à lui à conduire les autres. vant le visiter à cause des ses infirmitez, il l'invita à le venir voir.

S. Amphiloque y vint en effet; & suivant la coûtume des évêques étrangers, prêcha devant le peuple de Cesarée, qui le goûta plus qu'aucun de ceux qu'il avoit ouis. Ils eurent depuis ce temps un frequent commerce de lettres. S. Amphiloque

regardant

Ep. 394.

regardant S. Basile comme son maître, le consultoit sur divers points de doctrine & de discipline; & S. Basile prenoit plaisir à l'instruire, répondant exactement à ses questions; mais a- Ep. can. 12 vec une extrême modestie, comme si ce lui eus-pref. fent été des occasions de s'instruire lui-même. Il y a une grande lettre où il resout plusieurs Ep. 391. questions; la premiere sur ce passage de l'évangile, dont les Anoméens abusoient: Personne Matth. ne fait le jour & l'heure de la fin du monde xxiv. 36. que le Pere. S. Basile montre qu'il est d'ailleurs Marc. XIII. constant par l'écriture, que le fils de Dieu connoît ce jour; que ce qu'il est dit: que le Pere feul le connoît, est par rapport aux anges; & ce qui est dit, que le fils même ne le sait pas. fignifie seulement qu'il ne le sait que par le Pere Il y a trois autres lettres de S. Batile à S. Am- Ep. 399. philoque de pure Theologie speculative, pour 400, 40% répondre aux sophismes d'Aëtius, sur la nature de l'esprit humain, sur la difference de la foy & des connoissances naturelles: sur la maniere dont nous connoissons Dieu: fur son essence & Les attributs.

Il écrivit auffi le livre du S. Esprit, à la prie-XII.

Il écrivit auffi le livre du S. Esprit, à la prie-Livre de S. Amphiloque L'occasion fut, que s. Basile da S. Basile da S. Basile priant avec le peuple, rendoit gloire à Esprit. Dieu, tantôt en disart; Gloire au Pere avec le S. Esprit; tantôt en disart: Gloire au Pere par le Fils & avec le S. Esprit; tantôt en disart: Gloire au Pere par le Fils dans le S. Esprit. Quelque-uns.cap. 1. pl. des affilsans en furent choquez, disart qu'il se t-lecc. servoit de termes nouveaux & contraires entre eux; & S. Amphiloque en demanda l'éclaireissement. S. Basile dit qu'Aètius pretendoit montrercap. 2. la dissemblance des personnes divines, par ce passage de S. Paul: Il y a un Dieu pere, de qui, cor. viii. est uns Seigneur J. C. par qui est tout; & un Seigneur J. C. par qui est tout; & un Seigneur J. C. par qui est tout; 6. ce qu'il expliquoit ces particules de, par, & en; tomes IV. N

fap. 3. 4. suivant les distinctions des philosophes; & soutient qu'il ne faut point appliquer leur doctrine humaine à la doctrine spirituelle: parce que l'écriture sainte n'observe point ces distinctions.

6. Il exclut des personnes divines, tout ce qui peut donner l'idée d'inégalité: il explique la do-

ctrine de l'église touchant le S. Esprit, & refout les objections des heretiques, montrant

principalement par la forme du baptême, qu'il

doit estre mis au même rang que le pere & le crement; & la fignification mysterieuse des trois p. 177. D. immersions qui se pratiquoient alors. Il mar-

6.18.p. 189. que la procession du S. Esprit, qui vient de Dieu, non comme les créatures, par création, ni comme le fils par generation; mais comme le sousse de sa bouche, d'une maniere inessable.

Il montre que le S. Esprit doit estre glorissé C. 49. 24. comme le pere & le fils: que dans l'écriture il t. 193. D. parle en maître comme le pere: qu'il est quaf. 21. lifié Seigneur.

c. 27. c. 29.

Pour montrer l'origine de la forme de doxologie ou glorification, que l'on accusoit de nouveauté, il parle ainfi; Entre les dogmes que l'on conserve dans l'église, par l'instruction & la predication, les uns nous viennent de l'écriture. les autres de la tradition des apôtres, par laquelle nous les avons receus en secret : les uns & les autres ont la même force dans la religion. Et de cela personne n'en disconvient, pour peu qu'il soit instruit des maximes ecclesiastiques. Car si nous entreprenions de rejetter les coûtumes non écrites, comme n'étant pas d'une grande autorité; nous ferions sans y penser des blessures mortelles à l'évangile ; ou plûtôt nous reduirions la predication à un simple nom. Par exemple, pour commencer par ce qui est le premier & le pluscommun : Qui nous a enseigné par écrit de marquer du figne de la croix, ceux qui esperent au nom de N.S.J.C? Il entend les catecumenes. Quelle écriture nous a enseigné de nous tourner à l'Orient pendant la priere? Qui des faints nous a laissé par écrit les prieres qui accompagnent la confecration du pain de l'eucharistie & du calice de benediction? Car nous ne nous contentons pas de ce qui est mentionné dans S. Paul ou dans l'évangile: mais nous disons d'autres paroles devant & aprés, comme ayant une grande force pour le facrement ; & nous les avons receües de la doctrine non écrite. Nous benissons aussi l'eau du baptême & l'huile de l'onction, & celui qui est baptisé. En vertu de quelle écriture? N'est-ce pas par la tradition tacite & secrette? & l'onction même de l'huile. quelle parole écrite nous l'a enseignée ? Et de plonger l'homme trois fois, d'où l'avons-nous pris? & tant d'autres ceremonies du baptême; de renoncer à Satan & à ses anges, de quelle écriture viennent-elles? N'est-ce pas ces instructions secrettes que nos peres ont conservées dans un respectueux silence éloigné de toute curiosité? Il s'étend ensuite sur la raison du secret des mysteres; comme étant persuadé que cette pratique étoit aussi ancienne que l'églife.

Enfin pour prouver la tradition de la doxolo- a 294 gie, il en cite les témoins. Premierement celui quil'avoit baptifé lui-même & admis dans le
clergé: c'eft-à-dire Eufebe de Cappadoce: enfuite les plus anciens docteurs, S. Clement de
Rome, S. Irence, S. Denis de Rome, S. Denis d'Alexandrie, Eufebe de Paleftine, Origene Enfiè, vii a
Africain, Athenogene ancien martyr, S. Gre-biff.c. nt.
goire Thaumaturge, dont il fait l'éloge: Fir. Sup-livilit,
millen, Melece, non pas l'évêque d'Antioche n. 13.
qui vivoit alors: mais celui qui avoit vêcu dans

N 2

le Pont quelque temps auparavant, & dont Eufebe fait l'eloge. S. Bassile dit que les Orientaux ont le même usage, & qu'il l'a apris d'un excellent homme de Mesopotamie, que l'on croit estre S. Ephrem. Il dit que tout l'Occident en usoit de même: c'est-à dire que l'on disoit par tout comme on dit encore: Gloire au Pere & au Fils & au faint Esprit.

XIV. Epîtres canoniques à S. Amphileque.

S. Bafile écrivit auffi à S. Amphiloque trois épîtres canoniques trés-celebres dans l'antiquité. On en compte les canons de suite, comme d'un feul ouvrage, ensorte que la premiere épître en contient feize; la feconde trente-quatre, jusques au cinquantiéme; la troisieme trente-cinq. jusque au quatre-vingt-cinquiéme. Ce sont des réponses aux questions que S. Amphiloque lui avoit proposées sur divers points de discipline : principalement sur la penitence, à l'occasion de plusieurs cas particuliers. S. Basile decide tout suivant les anciennes regles & la coûtume établie dans son église. Le premier canon regarde le baptême des heretiques, & en particulier des Cathares ou Novatiens. S. Basile dit que les anciens ont diftingué l'heresie, le schisme & l'assemblée illicite : qu'ils ont apellé heresie la separation pour un article de foi : schisme la separation pour un point de discipline ; assemblée illicite celle que tenoit un prestre desobéissant condamné pour quelque crime, mais sans erreur particuliere. Ainsi ils nommoient heretiques les Manichéens, les Valentiniens, les Marcionites, les Pepuzeniens ou Montanistes. Mais ils ne comptoient les Cathares ou Novatiens que pour schismatiques; & mettoient en même rang les Encratites, les Apotactites, les Hydroparastates ou Aquariens. Cela suppose, les anciens rejettoient entierement le baptême des heretiques, & recevoient celui des schismatiques. S. BaS. Bafile dit toutefois qu'il faut suivre la coûtume de chaque pais, parce que les usages ont été differens. C'est à-dire qu'il faut examiner comment chaque espece d'heretique donnne le baptême, dans le païs dont il s'agit: car on doit rejetter celui qui n'est point donné selon la forme que l'église a receuë de J. C. Ainsi il decide que le baptême des Pepuzeniens est nul, parce qu'ils baptisoient au nom du Pere & du Fils & de Montan ou Priscilla; & il s'en rapporte à l'ulage, parce que les heretiques n'ayant point entre eux de regle certaine, pouvoient baptifer differemment en divers lieux. Il decide aussi qu'il faut baptiser les Encratites: parce qu'ils avoient perverti la forme du baptême, pour se rendre irreconciliables avec l'église. Et toutefois il s'en raporte encore à la coûtume : ce qu'il faut toûjours entendre pour la preuve du fait, si le baptême de tels heretiques en particulier étoit conferé selon la forme observée par l'église. C'est ce qui paroît de plus clair dans V. inf. liv. ce canon de S. Basile. Il ajoûte dans la seconde xvIII. n. 8. epitre canonique, qu'il faut rebaptiser les En-lunes. 1. ep. cratites & les Apotactites, comme étant une branche des Marcionites, & condamnant le mariage & l'usage du vin en haine du créateur. Ce qui montre qu'il y avoit des Encratites de plufieurs fortes: les uns heretiques proprement, les autres seulement schismatiques. Enfin cette Conc. Arel. discipline est conforme à celle du concile d'Ar-1. 6. 8. les, qui veut, que pour juger de la validité du Sup. l. x. n. baptême d'un herétique, on lui demande le sym-15. bole, & que s'il ne répond pas suivant la foi de la trinité, on le baptife. S. Bafile veut que l'on Can. 5: reçoive les heretiques qui se convertissent à l'article de la mort : toutefois avec examen de la fincerité de leur conversion.

La plûpart des canons de ces lettres à Amphi-N 2 Joque regardent les homicides, ou écux qui ont peché par rapport au maiage. On doit compter pour homicide la femme qui a détruit volontairement fon fruit, fans diltinguer s'îl étoit formé ou non; & fa penitence eft de dix ans,

6.33.52. On traite de même la femme, qui étantaccou-6.43. chée en chemin a abandonné son enfant. L'homicide est celui qui a frapé à mort son prochain,

6. 8. foit en araquant, foit en défendant. Mais il faut foigneufement diftinguer le volontaire de l'involontaire, & l'on peut voir icy ces diftinctions expliquées trés-clairement, en des exemples qui 6. se fonduifent par tous les degrez. La peniten-

6. les conduitent par tous les degrez. La peniter-5np,1iv. ce de l'homicide volontaire est de vingt ans. Il vi. m. 5 e. fera quatre ans pleurant hors de l'eglise, cinq x. n. 16. ans entre les auditeurs, sept ans prosterné pen-

dant les prieres, quatre ans confissant ou priant 6.57. de bout. La penitence de l'homicide involontaire est de dix ans, deux ans pleurant, trois ans auditeur, quatre ans prosterné, un an confissant,

c. 55. Celui qui attaqué par des voleurs les a attaqués de fon côté, s'il est laïque sera privé de la commu-

2.13. nion, s'îl eft clerc îl fera dépoté. L'homicide commis en guerre, quoique volontaire n'est point compte pour crime, étant fait pour la défense legitime: mais peut-estre est-il bon, dit S. Basile, de conseiller à ceux qui l'ont commis de s'abstenir trois ans de la communion, comme comparant per les mais pures. L'approjemente.

6.65. n'ayant pas les mains pures. L'empoisonnement 6.66. & la magie sont traitez comme l'homicide. Celui qui ouvre un tombeau doit faire dix ans de

penitence, comme l'homicide involontaire.

Pour l'adultere, la penitence est de quinze

Canonsfer Foot raultiere, la pentience de dumere le mariage ans : quatre ans pleurant . cinq ans auditeur, e. 52.

4. 56.

51. femmes adulteres ne font pas foulmiles à la penitence publique, de peur de les expofer à ettre punies de mort; mais elles font privées

de la communion jusques à ce que le temps de leur penitence soit accompli · demeurant debout dans les prieres. L'homme marié pechant avec 6. 21. une femme qui ne l'est pas, n'est pas puni com. me adultere; ainfi ce crime n'est pas puni également en l'homme & en la femme. La femme ne peut quitter son mari adultere, le mari doit quitter sa femme. Il n'est pas aisé, dit S. Basile, de rendre raison de cette difference; mais c'est la coûtume établie. Pour la fornication, la c. 22. 80, penitence est de quatre ans: un en chacun des quatre états de la penitence. On n'aprouvoit pas c. 9. que la femme quittât son mari, ni pour mauvais traitemens, ni pour dissipation de biens, ni pour adultere, ni pour diversité de religion: du c. 48. moins elle ne devoit pas se remarier à un autre. c. 35. Mais on excusoit le mari abandonné, & celle qu'il épousoit ensuite n'étoit point comptée pour adultere: même si elle l'avoit épousé par igno- c. 45. rance & qu'il la quittât . s'étant reconcilié avec la premiere, cette seconde pouvoit se marier. L'église Orientale garde encore cet usage, de permettre au mari qui a quitté sa femme pour adultere, de se remarier elle vivante : l'église Pallavie. adultere, de 10 remarier ene vivaine : 10gine hist. Conc. d'Occident a toûjours observé une discipline plus hist. Est. exacte, tenant que le mariage ne peut estre re- xxII. 6 4. folu que par la mort: toutefois elle tolere l'usa-n. 27. ge des Orientaux sans le condamner. Le mari 6 77. qui ayant quitté sa femme legitime en avoit épouse une autre, étoit jugé adultere; mais la penitence n'étoit que de sept ans. La femme qui fe marie pendant l'absence de son mari, avant a 31. que d'avoir la preuve de sa mort, est adultere. Cette regle comprend les femmes des soldats: c. 36. mais elles meritent plus d'indulgence, parce que l'on presume plus facilement leur mort.

Les secondes noces obligeoient à penitence, c. 4felon les uns d'un an, selon les autres de deux c. 24. 53: Histoire Ecclesiastique.

296

P. Theod. find. l. 1. ep. 50. can. 50. 6. 80. ans: les troissemes noces de trois ou quatre ans. Notre codume, dit S. Bassle, est de s'eparer cinq ans pour les troissement penitence publique. Quatre de la polygamie, on la regardoit comme bestiale & indigne du genre humain: ceux qui l'avoient commise, devoient estre un an pleurans & trois ans profernez. Par cette polygamie, quelques-uns entendent les quatrièmes noces & au delà.

s. 26. s. 25. La débauche n'est pas même un commencement de mariage; c'est pourquoi il vaut mieux separer ceux qui sie sont ainsi: toutes sis l'affection est grande, on peut leur permettre de se marier, pour éviter un plus grand mal; mais doivent signe pentence pour la fornication. Les mariages incestueux sont punis comme l'adultere. Or S. Bassie compte pour inceste d'époufer deux seurs l'une après l'autre. Il en écrivit

Enist. 197. ad Diud. (. 41. 42.

c. 68.

Dent, xxv. pe 5. Conc. la Necc. c. 2. ri:

une lettre à Diodore prestre d'Antioche, depuis évêque de Tarfe: où il dit que la coûtume qui a force de loi, est de separer ceux qui auroient contracté un tel mariage, & jusques-là ne les point recevoir dans l'église: ensuite il explique la loi Mosaïque par laquelle on pretendoit l'autorifer. Le concile de Neocesarée avoit déja condamné la femme qui épousoit les deux freres; & l'on void icy le pouvoir de l'église sur la validité des mariages. Les mariages de personnes qui sont en puissance d'autrui, c'est-à-dire des esclaves & des enfans de famille, sont nuls sans le consentement du maître ou du pere. Le ravisseur avant que d'estre receu à penitence doit rendre la personne ravie. Il pourra ensuite l'époufer du consentement de ceux dont elle dépend.

c. 38. La fille qui s'est laifise féduire, ayant obtenu le consentement de ses parens, fera trois ans de penice. Celle qui a souffert violence, n'est soûmise à aucune peine.

Le

Le prêtre qui avant son ordination a contra- 6 274 cté par ignorance un mariage illegitime, gardera seulement l'honneur de la séance, & sera privé de toutes les fonctions, n'étant plus en état de sanctifier les autres: Le diacre tombé en fornication depuis qu'il est diacre, sera privé de ses 6 3. fonctions & reduit au rang des laiques, sans autre peine. C'étoit l'ancienne regle, que les : 32. 912 clercs déposez n'étoient point soumis à la peni 69. 70. tence, pour n'estre pas punis deux fois: outre Can. Aposti que les laïques étoient rétablis après la peniten. 25. ce accomplie, au lieu que les clercs déposez n'étoient jamais rétablis. Toutefois celui qui a peché par la chair, doit travailler à mortifier sa chair, s'il veut effectivement remedier à fon mal, quoique la coûtume ne l'oblige pas à la penitence canonique. Nous devons, dit S. Bafile, connoître l'un & l'autre: ce qui est de la perfection & ce qui est de la coûtume; & nous contenter de la regle, pour ceux qui ne sont pas capables de la perfection. Une diaconesse ayant confacré son corps, ne devoit plus avoir de commerce avec un homme. Si elle s'étoit abandon- 6 44; née à un payen, elle étoit excommuniée, & receile seulement aprés sept aus de penitence. . 12. Pour les vierges tombées aprés leur profession. l'ancien usage étoit de les recevoir aprés un an comme les bigames: mais S Basile est d'avis que l'église étant fortifiée & le nombre des vierges augmenté, on doit user de plus de rigueur, & traiter la vierge tombée comme une adultere. Seulement il veut qu'elle ait tait profession de virginité de son plein gré en âge mur, c'est-àdire à seize ou dix-sept ans accomplis : aprés avoir été bien examinée, avoir long-temps attendu & demandé. Car il y en a plusieurs, dit-il, que les parens, presentent avant l'âge pour des interests temporels. Cet avis de S. Basile est

IC-

remarquable, & pour l'âge de la profession des filles, & pour ce qu'il dit, que l'égisife s'est fortifiée depuis son commencement, loin de reconnoître que l'on décht atroibilir la distipline. Les moines ne faisoient point encore alors de profession expressé continence: nais il est d'avis qu'on la leur fasse faire, afin que s'ils la violent, s

qui on la leur taite raire, ann que s'ils la violent, ils foient foûmis à la peine de la fornication.

Les filles qui avoient fait profession de virginité étant heretiques, & s'étoient mariées ensuite, n'étoient point puntes: & en general, il n'y avoit point de penitence canonique pour les pechez commis avant le baptême, même pendant le catecumenat. Car on parle ici des heretiques, dont le baptême étoit nul, suivant ce qui 6. a été dit. Les conjonctions des personnes com-

i. 6. a été dit. Les conjonctions des personnes congerées à Dieu toient comptees pour fornication,
le devoient estre rompués. S. Basile les nomme
personnes canoniques, ce qui comprend les cleres
i. 62. 63. 8 les moines. Les pechez contre nature sont
punis comme l'adultere. L'inceste du frere & de
la sœur merite onze ans de penitence: c'est-àdire que le coupable fera trois ans pleurant, trois
ans auditeur; trois ans prosterné, deux ans consistant, onze en tout. Il en est de même de l'in-

79. 76. ceste avec la belle fille.

XVI.
Aures
Canons.
4.75.
4.81

Deux Caucha qui a renoncé à J. C. fera toute fa
accordera la penitence, & on lui donnera la
communion avec confance en la mifericorde de
policu. Ceux qui dans une incurfion de barbares
auront fait des fermens profanes ou mangé des
viandes immolées, feront penitence pendant un
temps plus ou moins long: felon qu'ils ont cedé

72- plus ou moins facilement. Celui qui s'est abonné à la magie sera la penitence de l'homicide.
 83- Ceux qui usent de devinations comme les payens,

ou qui font entrer des gens chez eux pour rom-

pre,

pre des charmes, feront six ans de penitence-Le parjure dix ans, ou seulement six, si c'est c. 64. par force qu'il a violé fon ferment. Celui ? 72qui a juré de faire du mal à un autre, non . 29. seulement n'est pas obligé d'accomplir son serment, mais il doit estre mis en penitence pour l'avoir fait. S. Bafile écrivit la même chose Et. 388. à un homme de qualité nommé Callithene . P. 1164. C. qui avoit juré de punir severement ses esclaves; & il lui represente que la penitence impofée par l'églife, ne fera pas moins propre à les châtier que la vengeance publique. Mais revenons aux canons adressez à S. Amphiloque. Quelques personnes juroient de ne point se c. 10. 6 9 laisser ordonner prestres ou évêques. S. Basile 3. init. p. n'est pas d'avis que l'on les y force contre leur 774. D. serment, disant qu'on avoit trouvé par experience qu'ils avoient mal réussi; mais il veut que l'on examine la forme du ferment, les paroles & la disposition de celui qui l'a fait. Un voeu 4 27. ridicule, comme des'abstenir de la chair de porc,

n'oblige à rien. Pour le larcin, si celui qui l'a commis s'ac- a 61. cuse lui même, il sera privé un an de la communion: s'il est convaincu, deux ans: dont il sera partie prosterné, partie de bout. Un usu-c. 14. rier peut estre admis au sacerdoce, s'il se corrige & donne aux pauvres le profit qu'il a tiré de son crime. Le complice d'un peché qui ne s'en est pas c. 71. accusé, mais en est convaincu, sera en penitence auss long-temps que le coupable. En general, & le pecheur travaille avec grande ferveur à ac-c. 74. complir sa penitence, on peut lui en abreger le temps: au contraire, s'il à grande peine à le dé-c. 84. tacher de ses mauvaises habitudes, le temps seul ne lui servira de rien : car il n'est donné que pour éprouver les dignes fruits de penitence. Gardons. 85. nous donc; dit S. Bafile, de perir avec eux, ayons

derant les yeux le jour terrible du jugement: avertifions-les jour & nuit en public & en particulier: prions Dieu avant toutes choies, que nous puifitons les gagner: mais fi nous ne pouvons, tâchons au moins de fauver nos ames de la damnation éternelle. Ainfi finit la troifémé epfur canonique de S. Baflé à S. Am-

philoque.

**X**p 244. **p.** 1107.

Il y a encore quelques lettres de S. Bafile remarquables pour la discipline, entre-autres trois touchant les censures generales. La premiere est contre un ravisseur. Elle semble adressée à quelqu'un des évêques dépendans de S. Bafile, ou à un de ses corevêques. Il se plaint en general de leur peu de zele à reprimer cette pernicieuse coûtume, & ordonne à celui cy en particulier de faire rendre la fille à ses parens, d'exclure le ravisseur des prieres, & le declarer excommunié avec ses complices & toute sa maison pendant trois ans. Il ordonne aussi d'exclure des prieres tout le peuple de la bourgade qui a receu la personne ravie, qui l'a gardée & empêché qu'on ne la retirât. La seconde lettre est contre un chicaneur, qui trouvoit moyen de tourner à son avantage les poursuites que l'on faisoit contre lui. S. Basile ordonne de l'exclure des prieres avec toute sa maison, & le priver de toute communication avec le clergé. On void

Ep. 245.

79.9. 24.6 toute communication avec le ciege. Ou voide dans ces deux lettres des centires generales. La troifiéme est d'un homme qui avoit été averti plusieurs fois, fuivant la regle de l'évangile, fans en avoir profité. S. Basile ordonne qu'il foit excommunié & dénoncé à toute la bourgader en forte que personne n'ait commerce avec lui pour

aucun usage de la vie. Ainsi l'on void que déslors l'excommunication portoit quelque contrecoup, même sur le temporel. S. Bassile suivoit en ce point l'exemple de S. Athanase.

La

La lettre à Cesaria touchant la frequente com-Ep. 389. munion est trop importante pour n'estre pas raportée icy. S. Bafile y parle ainfi: Il est bon & utile de communier tous les jours, & de participer au facré corps & au fang de J. C. Quant à nous, nous communions quatre fois la femaine: le dimanche, le mecredy, le vendredy & le samedy; & les autres jours, quand nous celebrons la memoire de quelque martyr. Mais que dans les temps de persecution, on soit obligé n'ayant point de prestre ou de ministre, de se communier de sa propre main, sans en faire aucune difficulté; il est superflu de le montrer, puis qu'il est établi par une ancienne coûtume & une pratique constante. Car tous les moines qui sont dans les deserts où il n'y a point de prestre, gardent la communion chez eux & se communient eux-mémes. A Alexandrie & en Egypte, la plûpart des laiques gardent la communion dans leur maison, Car le prestre ayant une fois celebré le sacrifice & distribué l'hostie, celui qui l'a prise toute à la fois & qui communie ensuite à plufieurs tois, doit croire qu'il communie de la main du prestre qui la lui a donnée. Puis que dans l'église même, le prestre donne la particule, & celui qui la reçoit la tient en son pouvoir, avant qu'il la porte à sa bouche de sa main, C'est donc en effet la même chose, de recevoir du prestre une seule particule ou plusieurs particules à la fois. S. Basile parle icy, suivant l'ufage de son temps, où le prestre en distribuant l'eucharistie la donnoit de la main, & chacun se la mettoit dans la bouche. Il marque bien clairement que l'on reservoit l'eucharistie pour communier hors le temps du facrifice, & hors de l'église, même fort loin, comme dans les monasteres des deserts : ce qu'il n'est pas aise d'entendre de l'espece du vin.

XVII. Exit de S. Eufebe de Samofate. Theod. 1V. c. 13. 14.

La persecution contre les catholiques s'étendit enfin fur S. Eusebe de Samosate, quel'ardeur de son zele rendoit insuportable aux Ariens, Comme il sçavoit que plusieurs églises étoient privées de leurs pasteurs, il parcouroit la Syrie; la Phenecie & la Palestine déguisé en soldat; & portant sur sa tête une tiare comme les Perses: il ordonnoit des prestres & des diacres, & d'autres clercs aux églises qui en manquoient ; & quand il se rencontroit avec des évêques catholiques, il ordonnoit même des évêques. On refolut donc de le bannir & de l'envoyer en Thrace. Celui qui en apportoit l'ordre arriva fur le foir: & S. Eusebe lui dit: Ne faites point de bruit, & cachez le fujet de vôtre voyage: car fi le peuple l'aprend, il vous jettera dans le fleuve, & on m'accusera de vôtre mort. Ayant ainsi parlé, il celebra à l'ordinaire l'office du soir : & quand tout le monde fut endormi, il sortit à pied avec celui de ses domestiques, en qui il se fioit le plus, & qui le suivoit portant seulement un oreiller & un livre. Quand il fut arrivé au bord de l'Eufrate, qui passe au pied des murailles de la ville, il entra dans un bateau, & se fit passer à Zeugma, autre ville à soinante & douze milles ou vingt-quatre lieues plus bas fur l'Eufrate. Le jour venu, la consternation fut grande à Samosate. Car le domestique avoit dit aux amis de S. Eusebe les ordres qu'il avoit dennez, touchant les personnes qui le devoient suivre, & les livres qu'il faloit lui porter. Tous déploroient la perte de leur pasteur; le fleuve fut bien-tôt couvert de barque; & étant descendus à Zeugma où il étoit encore, ils le conjuroient en foupirant & jettant des torrens de larmes. de ne les pas abandonner à la merci des loups. em. XIV. Pour réponse, il leur leut le passage de l'Apôtre, qui ordonne d'obéir aux puissances. Quand

Quand ils virent qu'ils ne pouvoient le perluader: ils lui offirirent pour les befoins d'un fi grand voyage, de l'or, de l'argent, des habits & des clclaves, Il se contenua de trés peu de chose, qu'il receut de sa mis les plus particuliers; & il fortista tous les assistans par ses infrucctions & par ses prieres, les exhortant à combattre pour la doctrine apostolique. Ensuite il prit le chemin du Danube, pour aller au lieu de son exis.

Les Ariens envoyerent à Samosate, pour remplir fa place, un homme doux & modeste nommé Eunomius. Mais personne de quelle condition que ce fût, ne venoit avec lui s'affembler dans l'églife: on le laissoit seul, sans vouloir lui parler, ni même le voir. Un jour étant au bain, comme il vit que ses valets en avoient sermé les portes, & que plusieurs personnes attendoient dehors: il fit ouvrir & invita tout le monde à venir librement se baigner. Mais voyant encore que ceux qui étoient entrez s'arrétoient, sans se mettre dans l'eau, il les pria d'y entrer avec lui; & comme ils demeurerent en filence, il crut que c'étoit par refpect, & pour ne les pas contraindre, il se retira promptement. Alors ils firent écouler l'eau où il s'étoit lavé, comme infectée de son heresie, & s'en firent donner d'autre. Ce qu'Eunomius ayant apris, il quitta la ville, jugeant qu'il y avoit de la folie à y demeurer avec une telle haine des habitans. A sa place, Ibid. 6. 150

les Ariens envoyerent un nommé Lucius hardi & violent. Comme il pafioit dans la rué, une balle que des enfans se jettoient en jotiant, pafia entre lesjambes de l'âne, sur leque il étoit monfé. Ils firent un grand cri, croyant que leur balle tooit maudite; Lucius s'en apperceut, & commanda à un de seg gens, de voir ce qu'ils feroient. Ces enfans allumerent du feu, & firent pafer

leur balle au travers pour la purifier. Telle étoit l'aversion du peuple de Samosate contre Lucius. Il n'en fut point touché, au contraire il fit releguer plusieurs ecclesiastiques: entre-autres le diacre Evolcius, dans la ville deserte d'Oasis au delà de l'Egypte: & le prestre Antiochus neveu de S. Eusebe & fils de son frere, en un coin de l'Armenie. Mais tout cela n'arriva pas en mê-

me-temps. Car Antiochus fut quelque temps Ep. 269. avec son oncle; & S. Basile lui écrivant, le felicite de ce que l'exil lui donne occasion de le posseder plus en repos, que lors qu'il étoit occupé avec lui du gouvernement de l'églife.

XVIII. Soin de S. Bafile pour les églifes.

S. Eufebe allant au lieu de fon exil paffa par la Cappadoce; & S. Gregoire de Nazianze n'ayant pû le voir, parce qu'il étoit extrêmement malade, lui écrivit & se recommanda à ses pricres. Greg. ep. 28. comme à celles d'un martyr. S. Basile lui écrivit aussi plusieurs lettres, & en receut plusieurs pendant cet exil, & prit soin de lui faire tenir les lettres qui venoient de Samosate. Il avoit correspondance avec Otrée évêque de Melitine dans la petite Armenie, & apparemment fuccesfeur d'Uranius. Il lui écrivit qu'ils se consoleroient l'un l'autre de l'absence de S. Eusebe : Vous

Ep. 316. dit-il, en m'écrivant ce qui se passe à Samosate, & moi en vous mandant ce que j'apprendrai de

Ep. 294. Thrace. Il écrivit au foleil public de Samosate, pour consoler & encourager la ville; à laquelle il rend ce témoignage, qu'aucune ville de Syrie ne s'étoit tant fignalée en cette perfecution. Mais il arriva quelque division entre le clergé de Samosate: surquoi S. Basile leur envoyant Ep. 280.

une lettre de S. Eusebe, leur en écrivit une trésforte, pour les exhorter à ne pas ternir la gloire de leur église.

C'est ainsi qu'il prenoit soin des églises abandon4

données, nonobstant ses frequentes & violentes maladies, dont il n'attendoit la fin que par une mort trés-proche. S Amphiloque lui écrivit touchant la province d'Isaurie dans son voisinage, qui n'avoit alors aucun évêque, au lieu qu'auparavant elle en avoit eu plusieurs. Il eût été meilleur, dit S. Basile, de partager le soin de cette église entre plusieurs évêques: mais puis qu'il n'est pas facile de trouver des hommes dignes, il faut prendre garde qu'en voulant donner a l'église de l'autorité par la multitude des pasteurs, & la faire servir plus exactement; nous n'avilisfions la religion sans y penser, & ne jettions les peuples dans l'indifference, en appellant au ministère des sujets peu éprouvez. Peut estre donc vaut il mieux mettre dans la ville capitale un homme de merite, & charger sa conscience du gouvernement de tout le reste: à la charge de prendre des ouvriers pour l'aider, s'il trouve le travail au dessus de ses forces. Mais s'il n'est pasfacile de trouver un tel homme; travaillons premierement à donner des évêques aux petites villes ou aux bourgades qui en ont eu anciennement, avant que d'en mettre un dans la métropole: de peur que celui que nous y aurions établi, ne nous embarrassat ensuite, en voulant étendre son autorité. & refusant d'aprouver l'ordination des autres évêques. Que si cela même est difficile, par la circonstance du temps: travaillez à faire borner le territoire du métropolitain, en faifant qu'il ordonne quelques évêques voifins. Nous nous refervons le reste, de donner dans le temps convenable à tous les autres lieux, les évêques que nous jugerons les plus propres.

Quel que temps aprés il écrivit à S. Amphilo 20, 303que, d'envoyer en Lycie un homme de confiance, pour reconnoître ceux qui suivoient la foi

ortho-

orthodoxe. Car, dit-il, j'ay appris d'une perfonne pieuse, qu'ils sont éloignez des sentimens des Afiatiques, & disposez à recevoir nôtre communion. Il marque ensuite en particulier les évêques & les prêtres, aufquels il faloit s'adrefser en chaque ville de Lycie, & ajoûte: Visitons les d'abord sans leur écrire, s'il est possible; & quand nous en ferons affurez, nous leur envoyerons une lettre, & nous travaillerons à en faire venir quelqu'un, pour conferer avec nous. Ce que S. Bafile appelle ici les Afiatiques, font ceux de cette partie de l'Afie mineure, que l'on appelloit proprement diocese d'Asie, qui étoient infectez de l'herefie pour la plûpart. Nous avons une lettre de S. Amphiloque, qui semble estre l'execution de ce conseil de S. Basile. C'est une réponse synodale à des évêques que S. Amphiloque exhorte à l'union & à la fermeté, dans la créance de la divinité du S. Esprit. Pour la prouver, il employe seulement le symbole de Nicée & les paroles de J. C. Allez, instruisez toutes les nations, & le reste. Il dit qu'une grande maladie avoit empêché S. Bafile d'affister à ce con-

Coteler. Mon. eccl. Gr. 10. 2. 2. 99.

XIX. Lettre de S. Bafile pour fa

défenfe. Ep. 77.

S. Basile étoit lui-même suspect à plusieurs évêques, principalement à cause d'Eustathe de Sebaste, avec qui il n'avoit pas encore rompu ouvertement. Les évêques maritimes que l'on croit estre ceux de la province de Pont, étant refroidis à son égard, furent assez long-temps fans lui écrire: mais il les prevint par une lettre, qui est un modele d'humilité & de charité. Il s'excuse d'abord de ne les avoir point été voir, fur sa mauvaise santé, le soin des églises & la persecution, dont ceux à qui il écrit étoient ex-P. 886. C. empts. Il dit qu'il eût été convenable à leur cha-

rité de lui écrire, pour le confoler & le corri-

cile; & pour suppléer à ce qu'il auroit pû écrire, il envoye son livre du saint Esprit.

ger s'il a manqué. Il offre de se justifier, pourveu que ce soit en presence de sesadversaires. Si nous fommes conuaincus, dit-il, nous reconnoîtrons nôtre faute : vous serez excusables devant le Seigneur de vous estre retirez de nôtre communion; & ceux qui nous auront convaincus, recevront la recompense d'avoir publié nôtre malice cachée. Si vous nous condamnez sans nous avoir convaincus, tout ce que nous y perdrons scra vôtre amitié; qui veritablement est le plus precieux de tous nos biens. Ensuite pour montrer la necessité de conserver l'union, il dit: Nous sommes les enfans de ceux qui ont établi P. 888. A. pour loi, que par des petits caracteres, les fignes de communion passent d'une extremité de la terre à l'autre: il parle des lettres formées ou ecclesiaftiques. Il propose ensuite une conference ou chez eux ou en Cappadoce, pour traiter toutes choses charitablement; & dit qu'encore qu'il écrive seul, c'est de l'avis de tous les freres de Cappadoce. Il en écrivit aussi à Elpide, qui Ep. 322. étoit un de ces évêques maritimes: le priant de 1095. lui marquer précisément le temps & le lieu de la conference : afin , dit - il , que chacun sache quand il devra quitter les affaires qu'il a entre les mains.

S. Bafile eut encore à fe défendre des calom-XX.

farés fu patrie. Si mes pechez ne font pas fans hecceleure à farés fu patrie. Si mes pechez ne font pas fans hecceleure de futiel, le precepte de l'Apò-rée.

tre, qui dit : Reprenez, blamez, conolóez: 18, 75, ad fi mon mal est incurable, qu'on le rende public. Nos.

pour en preferver les églifes. Il y a des évêques, 2. Ilm. Iveclergé en chaque églife, qu'on affemble les plus coniderables. Y parle hardiment qui voudta, pourveu que ce foit un examen juridique, & non pas un combat d'injures. Si ma fauteregarde la foi.

foi, qu'on me montre l'ecrit, & qu'on examine ians prevention, si ce n'est point l'ignorance de l'accusateur qui le sait parostre criminel. Pour preuve de la pureté de sa foi, il marque la multitude des égillées, avec lesquelles il est uni de

communion. Celles de Pisidie, de Lycaonie, P. 883. A. d'Isaurie, de l'une & l'autre Phrygie; de l'Armenie la plus proche; de Macedoine, d'Achaïe, d'illyrie, de Gaule, d'Espagne, de toute l'Italie, de Sicile, d'Afrique: de ce qui restoit de catholiques en Egypte & en Syrie. Sachez donc, ajoute t il , que quiconque fuit nôtre communion, se separe de toute l'église; & ne me reduifez pas à la necessité de prendre une resolution fâcheuse contre une église qui m'est si chere. Interrogez vos peres, & ils vous diront que quelque éloignées que fussent les églises par la situation des lieux, elles étoient unies pour les fentimens, & gouvernées par le même esprit : les peuples se visitoient continuellement, le clergé voyageoit sans cesse : la charité reciproque des palteurs étoit si abondante, que chacun regardoit son confrére comme son maître & son guide dans les choses de Dieu.

Er. 63.

Il leur écrivit ensuite deux autres lettres plus

Ep. 63 p.

842. D.

vehementes, l'une pour refuter les vains pretextes qu'ils alleguoient de leur éloignement; l'autre pour les infiruire contre les erteurs que l'on débitoit chez eux, & qui étoient le veritable fujet de cette averfion. On nous accuée, dit-il, d'avoir des hommes qui s'exercent à la pieté, aprés avoir renoncé au monde. Je preferetrois à ma propre vie d'eftre coupable d'un tel crime. J'apprens qu'en Egypte il y a des hommes de cette vertu: Il y en a quelque-uns en Palefine i on dit qu'il y en a en Melopotamie: nous ne fommes que des enfans en comparison de ces hommes parfaits. S'il y a des femmes qui fe confor-

ment

ment à l'évangile, preferant la virginité au mariage : elles sont heureuses en quelque endroit du monde qu'elles foient; chez nous il n'y a que de petits commencemens de ces vertus. On ac-P. 853. D. cusoit aussi S. Basile d'avoir introduit la psalmodie, & une forme de prieres, differente de l'ufage de Neocesaré: à quoi il répond, que la pratique de son église est conforme à toutes les autres. Chez nous, dit-il, le peuple se seve la nuit pour aller à l'églife: & aprés s'estre confesse à Dieu avec larmes, il se leve de la priere. & s'affied pour la psalmodie; étant divisez en deux, ils se répondent l'un à l'autre pour se soulager: ensuite un seul commence le chant & les autres lui repondent. Ayant ainsi passé la nuit en psalmodiant diversement, & en priant de temps en tems quand le jour vient, ils offrent à Dieu tous d'une voix le pseaume de la confesfion. Si vous nous fuyez pourcela, fuyez aussi les Egyptiens, ceux des deux Libyes, de la Thebaïde, de la Palestine, les Arabes, les Pheniciens, les Syriens, ceux qui habitent vers l'Eufrate: en un mot tous ceux qui estiment les veilles, les prieres & la pfalmodie en commun. Les V. Horolo. prieres nocturnes de l'églife greque reviennentgracencore à cette forme: elles commencent par le pseaume cinquantième Miserere, & continuent par le cent dix huitiéme Beati immaculati. Pour les prieres du matin que nous nommons laudes. l'usage de l'église latine a plus de rapport avec celui de S. Bafile.

Les erreurs que l'on enseignoit à Neocesarée, Ep. 64, p. & qui étoient la veritable cause que l'on y de 64 847. B. crioit S. Balle, étoient celles de Sabellius. S. Bafile soûtient que ce n'est qu'un Judaisme déguisé, qui anéantit la préexistence du Verbe avant tous les fiecles, l'incarnation & se se suites, & les opperations propres du S. Essprit. Il dit que les<sub>p. 848</sub>, D.

noms

noms differens des personnes divines sont inuti-An. 374. les, s'il n'y a des idées distinctes qui y réponp. 850. A. dent; & comme Sabellius admettoit le mot des personnes en grec prosopa, disant que Dieu avoit fait diver spersonnages selon les occasions: S. Bafile ne se contente pas que l'on compte des personnes differentes, il veut que l'on reconnoisse que chacune subsiste en une veritable hypostase. Ils abusoient d'un passage de S. Gregoire Taumaturge; sans prendre garde qu'en cet endroit il ne parloit pas dogmatiquement, & qu'il disputoit seulement contre un payen pour l'amener à la foi.

S. Ambroise évêque de Milan. An. 374. Sup. liv. x111. n. 18. Hier, Chr. an. 376. Ruff. 11. hift. c. II. Paulin vit. Ambr. n. 6.

XXI.

Au milieu de tant d'afflictions, S. Basile receut une grande consolation, par la nouvelle de l'ordination de S. Ambroise évêque de Milan, à la place d'Auxence de Cappadoce fameux Arien; qui mourut enfin aprés avoir occupé ce siège pendant vingt ans, epuis l'an 355. & l'exil de S. Denis, jusques en 375. Le peuple de Milan se trouva divisé pour l'élection d'un évêque; les catholiques & les Ariens le vouloient chacun de leur créance; la fédition s'émouvoit, & la ville se voyoit menacée de sa ruine. Ambroiseétoit gouverneur de la province en qualité de confulaire de Ligurie & d'Emilie. Il étoit fils d'Ambroise prefet du pretoire des Gaules, & ayant fait ses études à Rome, où il avoit été élevé aprés la mort de son pere, son éloquence & sa capacité le fit paroître avec éclat dans l'auditoire de Probus, prefet du pretoire d'Italie, qui le mit au rang de ses conseillers; & ensuite l'envoya à ce gouvernement : lui disant entre-autres choses: Allez, agissez, non pas en juge, mais en éveque. Ambroise ayant donc apris que la sedition étoit preste à éclatter; vint promptement à l'église pour appaiser le peuple; & parla long temps, selon les maximes politiques, en

faveur de la paix & de la tranquilité publique. Alors tout le peuple éleva sa voix en le deman-An. 374. dant lui-même pour évêque. On dit que ce fut un enfant qui commença à crier trois fois: Ambroise évêque, & que le peuple suivit, repetant avec joye le même cri. Ce qui est certain, c'est que tous les esprits furent reunis, comme par miracle, & que tous, Ariens & Catholiques, s'accorderent à le demander, quoi-qu'il ne fût encore que catecumene.

Ambroise extrêmement surpris, fortit de l'é- Panl. n. 7. glife, fit preparer son tribunal, & contre sa coûtume, fit donner la question à quelques accusez, afin de paroître un magistrat severe jusques à la cruauté. Mais le peuple n'y fut point trompé, & crioit: Nous prenons sur nous ton peché. Il retourna troublé dans sa maison, & voulut faire profession de la vie philosophique: mais on l'en détourna; & pour se décrier auprés du peuple, son zele encore peu éclairé le porta jusques à faire entrer chez lui devant tout le monde des femmes publiques: mais le peuple crioit encore plus fort: Nous prenons fur nous n. 8. ton peché. Voyant donc qu'il n'avançoit rien. il voulut s'enfuir. Il sortit de la ville au milieu de la nuit, pensant aller à Pavie; mais il se trouva le matin a la porte de Milan, que l'on appelloit la porte Romaine. Le peuple l'ayant retrou- Ambr. ep. vé, lui donna des gardes. On envoya à l'empe- 21. n 7. ad reur Valentinien une relation de ce qui s'étoit Valent. passé, le priant de consentir à son ordination: ce qui étoit necessaire à cause de la charge dont il étoit revêtu. L'empereur qui étoit alors à Tré- Amm. lib. ves, dit qu'il étoit ravi, que celui qu'il avoit xxx.c. 4. envoyé juge fût demandé pour évêque, & commanda qu'il fût ordonné au plûtôt: ajoûtant que cette réunion subite des esprits divisez, ne pouvoit venir que de Dieu. Pendant que l'on atten-

doit la réponse de l'empereur, Ambroise s'enfuit encore, & se cacha dans la terre d'un nommé Leonce du rang des clarissimes. Mais la réponse étant venue, Leonce lui-même fut obligé de le découvrir. Car le vicaire d'Italie étant chargé de tenir la main à l'execution de ce refcrit, fit afficher une ordonnance qui enjoignoit à tout le monde de découvrir Ambroise sous de grosses peines. Etant donc découvert & amené Milan, il comprit que c'étoit la volonté de Dieu qu'il fût évêque, & qu'il ne pouvoit plus s'en défendre.

Comme il n'étoit encore que catecumene, il demanda d'estre baptisé par un évêque catholique, craignant fort de tomber entre les mains des Ariens. Etant baptisé, il fit encore tous ses efforts pour retarder son ordination, afin de ne pas violer la regle, qui défend d'ordonner un Ep. 63. n. 6. neophyte. Mais comme la raison que donne S. 1. Tim. 111. Paul de cette regle, est de peur que le neophy-

te ne s'enfle d'orgueil; l'humilité d'Ambroise & le besoin pressant de l'église persuaderent de s'en dispenser. Seulement on lui fit exercer toutes les fonctions ecclesiastiques, & il fut ordonné évêque le huitiéme jour aprés son baptême, qui fut comme l'on croit le septiéme de Decembre l'an 374. Tout le peuple eut une extrême joye de son ordination, & tous les évêques d'Occident & d'Orient l'approuverent. Il pouvoit alorsavoir trente-quatre ans.

Pan!. n. 38.

7.

Si-tôt qu'il fut évêque, il ordonna à l'église ou aux pauvres tout l'or & l'argent qu'il avoit. Pour Ambr. III. ses terres il les donna à l'église, en reservant l'ude virg. c. 1. fufruit à sa sœur Marcelline qui demeuroit à Rome, & avoit fait vœu de virginité entre les mains De excef. du pape Libere. Il chargea son frere Satyre, qui Satyrin. 20. l'étoit venu voir à Milan , du gouvernement de sa maison. Ainsi dégagé de tous les soins

tempo-

temporels, il se donna tout entier à son miniftere. Premierement il s'appliqua avec un tra-An. 374. vail affidu à l'étude des faintes ecritures: car juf-1.0f.c.1.n. ques-là il n'avoit guere leu que les auteurs pro- Confesse via fanes. Il employoit à la lecture, tous les mo-c. 3. mens qu'il pouvoit dérober aux affaires: & mê-Ambr. epil. me une partie de la nuit. Outre l'écriture, il 29. Iren, lisoit les auteurs ecclesiastiques, entre-autres O- Hier. I. rigene & S. Basile; qui fut celui de tous à quiin Ruff. il s'attacha le plus. Il enseignoit à mesure qu'il Aug. ibid. étudioit. Il préchoit tous les dimanches, & of- Ambr. ep. froit tous les jours le S. Sacrifice. Son applica- 20, n. 15. tion à instruire eut un tel succez, qu'il ramena toute l'Italie à la foi orthodoxe, & en bannit PArianisme. Peu de temps aprés son ordination, Hier. Chr. il se plaignit à l'empereur Valentinien de quel- an. 376. que choie, que les magistrats avoient fait contre les regles : & l'empereur lui répondit : le connoissois depuis long-temps vôtre liberté à parler, & cela ne m'a pas empêché de consentir à vôtre ordination : ainsi continuez d'apporter à nos pechez les remedes qu'ordonne la loi divine. Vers ce même temps S. Ambroise écrivit à S. Basile, qui lui témoigna par sa réponse une extrême joye de le connoître; & d'aprendre que Dieu eut confié son troupeau à un hom- Baf. ep. 556 me tiré, comme il dit, de la ville regnante, établi pour gouverner une province : considerable par la splendeur de sa naissance, l'éclat de sa vie , la force de fon éloquence & l'experience des affaires temporelles: qui a quitté tous les avantages de la vie, & les a comptez pour des pertes afin de gagner J. C. Courage donc, continuët-il, ô homme de Dieu! puis que vous avez réceu l'évangile, non des hommes, mais du Seigneur luimême, qui vous a tiré des juges de la terre pour vous mettre sur la chaire des Apôtres; soûtenez le bon combat, remediez aux maladies du peu-Tome IV.

Histoire Ecclestastique.

ple, s'il y en a quelqu'un frappé du mal de l'Arianisme, & entretenez avec nous la charité par des lettres frequentes, qui suppléent à la distance des lieux:

XXII. Concile de Valen-

S. Ambroise ne fut pas le seul en ce tempslà qui voulut éviter l'épiscopat, en donnant mauvaile opinion de ses mœurs. On fut obligé de reprimer ces excés d'humilité, dans un concile

To. 2. Come. P 904.

tenu en Gaule la même année de fon ordination. C'est le concile de Valence daté du quatriéme des ides de Juillet, sous le consulat de l'empereur Gratien & d'Equitius: c'est-à dire le douzié. me de Juillet 374. Il y avoit au moins vingt évêques : favoir dix-neuf nommez dans les foutcriptions, entre lesquels Florentius de Vienne est le premier; & de plus Fegadius nommé le premier en tefte des lettres, qui femble eftre S. Febade d'Agen. On y trouve aussi Concordius évêque d'Arles, Artemius évêque d'Embrun, Vincent évêque de Digne, Eortius, que l'on croit effre S. Evortius ou Euverte d'Orleans: on ne connoîr pas les fieges des autres. Ce qui nous reste de ce concile, sont deux lettres & quatre canons. La premiere lettre est adressée aux évêques de la Gaule & des cinq provinces. On croit que ces cinq provinces separées du reste, étoiens celles qui avant la conqueste de Cefar, compo-V. Pagi. an. foient l'ancienne province de Gaule, c'est à dire 374. n. 17. la Viennoise, les deux Narbonoises, les deux des

Can. 2.

les bigames ne pourront estre ordonnez cleres: foit qu'ils foient tombez dans ce cas avant ou aprés leur baptême. Pour le passé, on ne touche point aux ordinations déja faites. Les filles qui aprés s'estre voijées à Dieu se sont mariées, ne feront pas receiies aussi tôt à penitence; & quand elles y auront été receües, on leur differera la communion jusques à ce qu'elles ayant

Alpes. Le premier canon porte, qu'à l'avenir

pici-

pleinensent faisfait à Dieu. Ceux qui aprés leur baptème auront facrifié aux demons, ou fouf. An. 375-fert d'eftre baptilez par les heretiques, feront con. 3. receas à la penitence fuivant le concile de Ni. Con. Nic. noce, pour ne les pas delefperes: mais ils la fe-2. 13-10-7000 puiques à la mort. Ceux qui, lors qu'on les voudra ordonner pour le diaconat, la prelitife en l'épifoque, fe divota coupables d'un crime stortel, ne doivent point eftre ordonnez : cas ils font en effet coupables, ou de ce crime qu'ils avoient, s'il est veritable, ou de mensonge, s'il est faux : puis qu'il n'est pas plus permis de porter faux témoignage contre soi que contre un autre,

La feconde l'ettre du concile de Valence eft adrettée au clergé & au peuple de l'églife de Frejus, touchant Acceptus qu'ils demandoient sous pour évêque, & qui s'étoit acculé d'un erime pour évêque, & qui s'étoit acculé d'un erime pour évêque, de qu'ayant refolu de rejetter ces ordinations, ils n'ont pu le difpenfre de la regle, Ex quoique nous n'ignorions pas, ajoutent-ils, Que plusfens en ont ufé ainsi par respect & par crainte du facerdoce, qui font des marques de faintetés : toutefois pour ne donner fujer à personne de luger ou de parler mal des évêques; nous avons refolu que l'on ajoûteroit foi au té-moignage que chacur rendroit de lui-même.

L'Empereur Velentinien ayant paffé l'hyver à XXIII.
L'Empereur Velentinien ayant paffé l'hyver à Mort de Tréves en partit au printemps de l'année 357, Valentique l'on comptoit après le confluita de Gratien nien. Ya8c d'Equitius, parce que les guerres avoient em lentinien peché de créer des confuls cette année. Il marla jeune cha en Pamonie, pour reprimer les Satmates. Ammers. As les Quades, qui avoient fait des courfes fur a 5; les terres des Romains, 8c y paffa la plus grande partie de cette année. Comme il étoit à Bregition, les députez des Quades vinnent le stouver, pour le priter d'oublier le paffé, 8c lui

0 2

offir des conditions avantageufes. A peine putAn. 375: il se resource à leur donner audience; & loin de
se laisser fléchir à leurs soumissions, il se mit à
leur reprocher l'ingratitude de leur nation, avec
une colere violente, & d'un ton fort elevé. Il
commençoit à s'adoucir, quand tout d'un coup
il sut frappé d'apoplexie: lon viâge s'ensana,
il perdit la parole & la respiration, on l'emporta dans sa chambre, on le mit sur son il
con voulut le signer, mais on ne put lui tirer
une goute de sang. Enfin aprés de violens efforts, il mourut le quinzième des calendes de

Idec. Faft. an. 375. Hier. Chr. an. 376. Anm. XXX.

année, aprés en avoir regné onize & neuf mois. On l'accule d'avoir été toute fa vie fujet à la colere; mais les payens même ont reconnu en lui de grandes vertus. la valeur & la fcience de la guerre, la prudence & la vigilance infatigable, pour la feureté de l'empire contre les barbares: le choix des personnes dignes, pour les grandes choix des personnes dignes, pour les grandes charges. Il étoit éloquent, quoiqu'il parlât peu, propre & poil dans les repas, sans superfluité, extrémement chaste, enforte qu'il retenoir sa cour par son exemple. Ammien le loite sur tout de la liberté qu'il laissoir pour la religion, sans obliger tout le monde à suivre la sienne, & sans inquieter personne sur ce sujet. Son corps sut embaumé & envoyé à C. P.

Decembre, c'est-à-dire le dix septiéme de Novembre l'an 375, dans sa cinquante cinquiéme

Amm, c. 10.

Les chefs de l'armée craignant les entreprifes destroupes Gauloifes, qui vouloient s'attribuer la difposition de l'empire, firent aussi tôt venir le jeune Valentinien sils du défunt, âgé seulement de quatre ans, qui étoit demeuré à cent milles ou trente lieuës de là avec sa mere Justine. Ils es firent apporter en litiere dans le camp, & le declarerent empereur solemnellement le fixiéme jour après la mort de son pere, c'est à-dire, le vingt-

317

vingt-deuxiéme de Novembre. Ils n'attendirent An. 375. re aîné, qui étoit demeuré à Trèves par ordre flatse. Faßt-du pere. Mais ce prince étoit si bon, qu'il ma 575 ne s'en plaignit point, & traita toitjours ion jeune frere, comme s'il eût été son fils. Il partagea ains avec lui l'empire d'Occident : Valen. 26 fm. 18. 18 partinien eut l'Italie, l'Illytie & l'Afrique: Grarient ?746/i. 30 eut les Gaules, l'Espagne & la Bretagne; mais rant qu'il vècut, il gouverna tout l'Occident; & toutes les lois qui se trouvent données en Occident jusques à la mort de Valens, sont datees des lieux où residoit Gratien, c'est-à-dire de Trèves ou de Mayence, comme étant de lui seul; quoique suivant l'usage, elles portent le nom destrois empreurs Valens, Gratie & Valentinien,

Il nous reste deux loix de Gratien, en faveur de l'églife, données à Treves l'année suivante Loix de 376. sous le cinquiéme consultat de Valens, & Gratien. le premier de Valentinien le jeune. La premie-L. 4. C. Th. re est contre les heretiques, & renouvelle les dé- de har. fenses qui leur avoient été faites de s'assembler : ordonnant la confiscation de tous les lieux, soit dans les villes, soit à la campagne, où ils ausont dressé des autels sous pretexte de religion. L'autre loi de Gratien regarde les jugemens ec- L. 22. C. Th. clesiastiques; & porte que les causes les plus le- as episc. & geres & qui regardent la religion, doivent estre ibi. Gothofr. jugées sur les lieux, & par les conciles de chaque diocese : mais que les causes criminelles doivent estre reservées aux juges seculiers. Cette loi est adressée à plusieurs évêques, dont quelques-uns sont nommez: ce qui marque quelque concile affemblé dans les Gaules. Au reste, par le nom de diocese, il ne faur pas entendre comme aujourd'hui le territoire d'une ville épiscopa-

le: mais un grand district, comprenant plusieurs provinces, sous un seul primat ou patriarche.

Ainfi

Ainfi l'on croit que ce que la loi apppelle juge-AN. 375. ment fur les lieux, est celui de l'évêque avec son clergé, ou du métropolitain avec les évêques de la province : & ce qu'elle nomme concile de chaque diocele, est celui de plusieurs provinces assemblées, comme l'on en voit divers exemples

de Gaule d'Espagne & d'Afrique.

Hier. Ch. an. 376. Orof. VII. c. 33. V. Pag. an. 375. n. z. 10. Ó.

Cependant Valens se trouvant plus libre par la mort de son frere, pour persecuter la doctrine catholique; & fachant que les moines en étoient un des plus puissans appuis: fit une loi, par laquelle il ordonna qu'ils fussent contraints à porter les armes. On envoya des tribuns avec des troupes dans les solitudes d'Egypte, où ils tuerent un grand nombre de ces SS. solitaires. Ces' violences s'étendirent dans les autres provinces, particulierement en Syrie, où incontinent aprés pâques, apparemment de l'an 376. les persecuteurs attaquerent leurs cellules, brûlerent leurs travaux, & les mirent eux-mêmes en fuite.

Bafi'. ep. 200. Zofim, lib. 4.7.761.1.

Gratien refusa l'habit de souverain pontise que les payens lui presenterent : disant qu'il n'étoit. 30. V. Pag. pas permis à un Chrétien de le porter. Les payens an. 312. n. 15. 16. 6 ne laisserent pas de lui en donner le titre, comme aux autres empereurs, même depuis Constantin. On le voit par les inscriptions: car les empereurs Chrétiens ne jugeoient pas encore à

ad. Lat. Prud. adv. Symm. I. v. XXV. Condam-

Hier. e. 7. propos de reprimer toutes leurs entreprises. Toutefois dés le commencement du regne de Gratien; Gracchus prefet de Rome, encore catecumene, travailla puissamment à la ruine de l'idolatrie. Il renversa la caverne de Mithra, rompit &c brûla les idoles monstrucuses qu'elle renfermoit. Pierre évêque d'Alexandrie chassé de son siege

nation d'Apollinaire. V. Pag. an. 373. n. 2. Theoph. an. 366. p. 53.

par la violence des Ariens, étoit toujours'à Rome, & assista vers ce temps là à un concile qu'y tint le pape Damase, où il condamna Apollinaire & Timothée son disciple, qui se disoit éve-

que

que d'Alexandrie, & les déposa. Ce fut la premiere fois que l'herefie d'Apollinaire fut condam- Ass. 375née. Elle confistoit principalement à fontenir que Hier. Chr. J. C. n'avoit point en d'entendement humain, an. 376. c'est-à-dire ce que les Grecs nommoient Nous, & c. 25. Eo. les latins Mens : mais feulement la chair : c'est à Danass 11. dire le corps & l'ame fenfitive comme les beftes ; to. 2. ton: & que la divinité tenoit lieu d'entendement. Il?. 866. ex insistoit sur ces paroles : Le Verbe a été fait chair ; biff. c. 10. & disoit que l'ame misonnable étant la source du lisiph, har. peché. le Sauveur n'avoit point deû la prendre. 77. Dimer. Il accusoit ceux qui reconnoissoient en J. C. la Greg. Naz. nature humaine entiere, de le diviser en deux; 1. ad Cled. & foutenoit que deux touts ne pouvoient eftre Id. 2, ad vrayement unis. Il disoit que le corps de J. C. Cled. or. 52 étoit descendu du ciel, & par consequent qu'il? 749. A. étoit d'une autre nature que le nôtre; & qu'ils'é-Epiph. ibid. toit dissipé après la resurrection : ensorte qu'il a-Grig. ibid. voit été homme plutôt en apparence qu'en effet.p. 744. D. Apollinaire erroit aussi sur la trinité, la compofant d'un grand, d'un plus grand & d'un trésplus grand; & difant que le S. Esprit étoit comme la splendeur, le fils le rayon, le pere le soleil. On Basil, et. l'accusoit même de dire comme Sabellius, que ce 293. p. n'étoit que divers noms ; & que le même étoit 1060. C. pere, fils & S. Esprit. Il étoit dans l'ancienne Ibid. de et. erreur des Millenaires, & enseignoit que J. C. 74-p. 876. regneroit fur la terre, & que l'on observeroit en- Greg. Naxcore toute la loi ceremoniale, la circoncision, le 2. ad. Cled. fabat , la distinction des viandes . les facrifices p. 747. C. sanglants & tout le reste : ramenant les figures a. pres l'accomplissement réel de la verité.

Les erreurs d'Apollinaire furent long-temps toderées, par l'estime que les plus saints évêques d'Orient avoient pour sa personne. « ar ses mocors évoient trés-regiées; & il avoit été joint d'amitié avec S. Athansse, S. Epiphane, S. Basile Her. 77. même & S. Gregoire de Naziante. Du com-c 2.

- mencement, dit S. Epiphane, quand quelques-An. 376. uns de ses disciples nous tenoient ce langage, nous ne croyions pas qu'il pût venir d'un si grand homme: & nous difions que ne comprenant pas la profondeur de sa doctrine, ils inventoient des

dogmes qu'il ne leur avoit pas enseignez. Ainsi Sub. 1. XVI. le concile d'Antioche & la lettre de S. Athanase 71. 25. à Epictete, que S. Epiphane rapporte ensuite, condamnerent ces erreurs sans parler d'Apolli-

naire. Mais en ce même temps-ci, c'est-à-dire Bafil. ep. 293. Id. ep. vers l'an 375. & 376. elles éclaterent de telle for-74. te, qu'il n'y eut plus moyen de les fouffrir. Les évêques Egyptiens exilez en Palestine pour la foi, s'opposerent vigoureusement à lui : & S.Bafile leur en écrivit, leur expliquant ses erreurs, & les precautionant aussi contre celles de Marcel d'Ancyre, que Paulin d'Antioche étoit accusé de favorifer.

> Les sectateurs d'Apollinaire allerent jusqu'à se separer, & il leur donna à Antioche un évêque particulier. C'étoit Vital prestre de la communion

de S. Melece, illustre par la pureté de ses mœurs, & trés-appliqué à la conduite du peuple, qui étoit sous sa charge:ce qui lui avoit attiré une grande autorité. On dit qu'il crut que le prestre Flavien le méprisoit & l'empêchoit d'approcher de Melece leur évêque à l'ordinaire. Quoy qu'il en soit, il se separa, & se fit chef d'un quatrième parti à Antioche. Car il y en avoit toûjours deux de catholiques, celui de Melece & celui de Paulin; & d'ailleurs celui des Ariens subsistoit toûjours. Euzoius qui en étoit le chef mourut en ce temps: & à sa place, ils reconnurent pour leur évêque Dorothée, que d'autres nomment Theodore, Ce fut sous le consultat de Valens & de Valenti-

Socr. IV. c. 35. nien le jeune, c'est-à dire l'an 376. Vital & Abift. c. 3.

pollinaire même pretendoient toûjours estre catholiques . & se vantoient d'avoir la communion

Sozom, VI.

c. 25.

Theed. V.

de S. Damafe. Ils prenoient grand soin de cacher leur doctrine à ceux qui n'étoient pas de leur An. 376, parti, & affectoient de leur parler le langage de Gres. Naz., l'églic. S. Epiphane rapporte qu'il y futtrompé ad lital. lui-même. Etant à Antioche, dit-il, je conferai avec leurs., 18, 20, 21, 32, 32, 33.

chefs, entre lesquels étoit l'évêque Vital. Il étoit 23. 66. divisé de Paulin, quoique tousdeux parussent enfeigner la foi orthodoxe; mais chacun avoit son pretexte de division. Vital accusoit Paulin de Sabellianisme : c'est pourquoi je m'abstins de communiquer entierement avec Paulin, jusques à ce qu'il m'eût donné sa confession de foi, dont il avoit l'original écrit de la main de nôtre bienheureux pere Athanase. Ceux du parti de Pau-Sur. I. xvi. lin accusoient Vital, de dire que J. C. n'a pas été homme parfait. Vital répondit aussi-tôt: Nous confesions que J.C.a pris l'homme parfait. Les assistans furent surpris & remplis de joye, Pour moi connoissant leurs propositions artificieuses, je le pressai de dire s'il confessoit que 1. C. cût pris une chair naturelle? Il dit qu'oui. De la vierge Marie, fans participation de l'homme, par l'operation du S. Esprit? Il en convint ausii. Donc le Verbe Dieu fils de Dieu est venu prendre de la vierge la chair naturelle? Il l'accorda d'un air serieux. J'en eus bien de la joye, car on m'étoit venu dire en Chipre qu'il soutenoit le contraire. Je lui demandai encore si le Verbe avoit aussi pris une ame. Il en convint avec la même gravité, disant qu'on ne pouvoit dire autrement. Aprés l'avoir interrogé fur l'ame & fur la chair, enfin je lui demandai fi J. C. avoit un entendement? Il le nia auffi-tôt. le lui

dis: Comment donc dites-vous qu'il a été homme parfait? Alors il découvrit le fonds de sa penfée en ces termes: Nous disons qu'il est homme avec la chair & l'ame. La dispute dura encore quelque temps, mais sans fruit; & S. Epiphane se retira sensiblement affligé de voir des hommes de ce merite dans une telle erreur. Des sectateurs d'Apollinaire vinrent les Anti-

dicomarianites, c'est-à-dire les adversaires de Ma-

XXVI. Herefies touchant la fainte Vierge. Epiph. har. 77. n. 26. ber. 78.

rie, qui disoient qu'elle n'étoit pas demeurée vierge, & qu'aprés la naissance de I. C. elleavoit eu des enfans de S. Joseph. S. Epiphane ayant apris que cette erreur avoit cours en Arabie, écrivit une grande lettre pour la refuter, adresfée à tous les fidelles de cette province, depuis les évêques jusques aux laïques, & même aux catecumenes. Il y rapporte plufieurs traditions touchant S. Joseph, que l'on croit avoir été tirées de quel jues livres apocryphes: mais il répond solidement aux objections que les heretiques pretendoient tirer de l'écriture, contre la perpetuelle virginité de Marie. Il y eut dans le même temps & dans le même pais une erreur toute opposée, qui faisoit regarder la fainte Vierge comme une espece de divinité. On nomma ceux de cette secte Collyridiens, parce que le culte qu'ils rendoient à la Vierge, consistoit principalement à lui offrir des gâteaux nommez en Id. har. 79. grec Collyrides. Cette superstition étoit venuë de la Thrace & de la haute Scythie, & avoit passé jusques en Arabie; il n'y avoit guere de femmes qui n'en fussent infatuées. Elles ornoient un chariot avec un fiege quarré, qu'elles couvroient d'un linge : & en un certain temps de l'année pendant quelques jours, elles presentoient un pain & l'offroient au nom de Marie; puis elles en prenoient toutes leur part. S. Epiphane combat cette superstition, en montrant, que jamais dans la vrave religion les femmes n'ont eu part au facerdoce. Que ce culte est une idolatrie, puis qu'il n'a pour objet que Marie, qui toute par,

faite qu'elle est, n'est qu'une créature simple, née d'Anue & de Joachim, selon le cours ordinaire de la nature. S. Epiphane dans certe heresite, & la precedente, rapporte quelques traditions, touchant les parens & la naissance de la fainte Vierge. Il conclud qu'elle doit estre honorée, mais que, Dieu seul doit estre adoré.

S. Epiphane fut toûjours attaché à la commu- XXVII. mion de Paulin, dont il fut le principal appui en Commen-Orient. Il étoit alors âgé pour le moins de foi- s. Epiphawante ans Le lieu de fa maissance for Besanduc ne. bourgade de Paiestine, dans le territoire d'Eleu- Soz. vr. therople. Dés sa jeunesse il embrassa la vie mo- : 32naftique, dans laquelle il fut inflruit par d'ex-Synops. cellens maîtres, & frequenta entre-autres S. Hilarion. Il demeura pres du lieu de sa naissance. & passa aussi beaucoup de temps en Egypte pour s'instruire; ensorte qu'il devint trés celebre pour la discipline monaftique en Egypte & en Palestine. Etant en Egypte & encore jeune. il con- Epiph. har. versa avec des Gnostiques, & aprit de leur pro- 26. 17. pre bouche leurs mysteres infames. Il y ent de leurs femmes qui le tenterent; & n'ayant pu le corrompre, elles disoient en leur stile: Nous n'avons pu fauver ce jeune homme. Il en fut preservé par une grace particuliere. & même il le découvrit aux évêques des lieux, qui en firent bannir environ quatre-vingts. Aprés avoir gou. Ep. init. verné quelque temps un monaftere qu'il avoit hares. fondé en son pais, il fut ordonné malgrélui sous ce regne de Valens, évéque de la metropole de l'isle de Chipre, nommée auparavant Salamine & alors Conftantia; & comme c'étoit une ville maritime & de grand abord, fon application même aux affaires temporelles fit éclater sa vertu, & le rendit en peu de temps celebre par tout le monde. En l'année 374, il composta son Ancorat à la priere de quelques prefitres & de quelvi ques vertueux laiques de l'églife de Suedre en Pamphylie: qui le prierent de leur expliquer la sit oi de l'églife fur la Trinité, particulierement fur l'article du S. Efprit. Il nomma ce difcours Ancorat, en grec Ansyresos: comme un ancre propre à affermir l'éprit agifé de doutes. Il y traite amplement le mystere de la Trinité, & celui de l'Incarnation contre les nouvelles herefies, & méle quelques digrefions: entre-autres un abregé de cronologie, depuis le commencement du monde jusques à font emps qui finité.

ainfi: Cette année eft la quatre-vingt-dixiéme duer.n.60, depuis Diocletien , la dixiéme de Valentinien , & de Valens, la fixiéme de Gratien, fous le confulat de Gratien pour la troifiéme fois & d'Equitius indiction feconde: qui font les caracteres de

Pan 374.

Deux ans aprés il commença son grand ouvrage contre les herefies, à la priere d'Acace & de Paul prestres & Archimandrites, c'est-à-dire superieurs des monasteres de Carchedone & de Berée en Syrie: dont la lettre est datée de l'an 02. de Diocletien, douziéme de Valentinien & Valens, & huitième de Gratien, c'est-à-direl'an 375. S. Epiphane intitula cet ouvrage Panarion . qui fignifie, comme il dit lui-même, un cofret plein de medicamens & de remedes contre divers poisons. Il y compte jusquesà quatre-vingts herelies, dont il fait l'histoire, & les resute chacune en particulier, finissant aux Messaliens. A la fin il met une exposition des dogmes de l'église catholique, & une description des principaux points de sa discipline, qui merite d'estre raportée en cette histoire.

XXVIII Premierement, dit-il, la virginité est gardée par plusieurs personnes, & honorée: ensuite le de l'église. celibat, la continence, la viduité: puis le maria-

ge, principalement s'il est unique. Toutefois il est permis à un homme de se marier aprés la mort de sa femme, & à une femme aprés la mort de son mari. La source de tous ces biens. est le sacerdoce, qui se donne à des vierges pour la plûpart, ou à ceux qui ont vêcu dans le celibat, ou qui s'abstiennent de leurs femmes, ou qui sont veufs aprés un seul mariage. Mais celui qui s'est remarié, ne peut être receu dans le facerdoce, foit dans l'ordre d'évêque, de prestre, de diacre ou de soudiacre. Après le sacerdoce, vient l'ordre des lecteurs, qui se prend de tous les états: de la virginité, du celibat, de la continence, de la viduité, du mariage; & même en cas de necessité, de ceux qui se sont remariez. Car le lecteur n'a point de part au facerdoce. Il y a aussi des diaconesses établies pour le service des femmes seules, a cause de la bienféance, dans le baptême & les autres occasions femblables. Elles doivent eftre auffi dans la continence, la viduité aprés un feul mariage, ou la virginité perpetuelle. Ensuite sont les exorcistes. les interpretes pour expliquer d'une langue en l'autre, foit les lectures, foit les fermons. Restent les Copiates, qui ensevelissent les morts; les portiers, & tout ce qui regarde le bon ordre de l'église.

Les assemblées ordonnées par les Apôtres, se tiennent le merchety, le vendredy & le dimanche: en quelques lieux on s'assemble aussi le famedy. Le mercredy & le vendredy on jedne jusques à sone: parceque le mercredy le Seigneur fur livré, & le vendredy il sur crucifié: nôtre peun en le merconnoissance qu'il a fousifier pour nous, & une fatisfiction pour nos pechez. Ce jedne du mecredy & du vendredy jusques à sone, s'oblevre, oute l'année dans l'égistic exholique; excepté les cinquante jours du termes pasique de la constant de la constant pour le chast de la constant de l

chal, dans lesquels il est défendu de fléchir les genoux, ni de jeuner: en ce temps les affemblées du mercredy & du vendredy se tiennent le matin & non pas à none, comme le reste de l'année. Le jour de l'Epiphanie, qui est la naissance du Sauveur, selon la chair, il n'est pas permis de ichner, quoiqu'il arrive un mercredy ou un vendredy. Les ascetes observent volontairement le reûne toute l'année, excepté le dimanche & le temps paschal, & gardent toujours les veilles. L'église catholique compte tous les dimanches pour des jours de joye; elle s'assemble le matin & ne jeune point. Elle observe les quarante jours avant les sept jours de pâque dans les jeunes continuels; mais elle ne jeune pas les dimanches, même en carême. Quant aux fix jours devant pâques, tous les peuples les passent en xerophagie, c'est-à-dire en ne prenant que du pain, du lel & de l'eau, & vers le foir. Les plus fervents font deux, trois ou quatre jours fans manger, &c quelques-uns toute la femaine jusques au dimanche matin au chant du coq. On veille pendant ces fix jours, & on tient tous les jours l'assemblée: on la tient aussi tout le carême, depuis none jusques à vêpres. En quelques lieux on veille la nuit du jeudy au vendredy & du dimanche seulement. En quelques lieux on offre le sacrifice le jeudy faint continuant la xerophagie; en d'autres on ne le celebre que la muit du dimanche, enforte que l'office finit au chant du coq le jour de Paques. On celebre le baptême & les autres mysteres secrets, suivant la tradition de l'évangile & des Apôtres.

On fait memoire des morts en les nommant par leur nom & celebrant les prieres & le facrifice, On observe assiduement dans l'égliss les prieres du matin avec des cartiques de loitanges; . & les prieres du soir avec des pseumes, illy a des moimes qui habitent dans les villes, il y en a qui demeurent dans des monasteres éloignez. Il y en a qui portent de longs cheveux par devotion; mais cette pratique n'est pas conforme au precepte de S. Paul. Il y a plufieursautresdevotions particulieres observées dans l'église: comme de s'abitenir de la chair de toutes fortes d'animaux. des œufs & du fromage. Quelques-uns ne s'abstiennent que des animaux à quatre pieds, d'autres retranchent aussi les oiseaux, d'autres les pois-D'autres s'abstiennent même des œufs. d'autres du fromage: d'autres du pain même ou des fruits, ou de tout ce qui est cuit. Plusieurs couchent à terre, plusieurs vont nuds pieds. D'autres portent un fac en secret & par penitence. mais il est indecent de le porter à découvert, ou d'avoir le cou chargé de chaînes, comme font quelques-uns. La pluspart s'abstiennent du bain. Quelques-uns ayant renoncé au monde, ont inventé des métiers simples & faciles, pour éviter l'oissveté & n'estre à charge à personne. La pluspart s'exercent continuellement à la pfalmodie, à la priere, & la lecture & à la recitation des faintes écritures.

L'église catholique enseigne à tout le monde le fruit de l'hospitalité, de l'aumône, & de toutes les œuvres de charité envers tout le monde. Elle s'abstient de la communion de tous les heretiques. Elle banit la fornication, l'adultere, l'impudicité, l'idolatrie, le meurtre & tous les crimes; la magie, l'empoisonnement, l'astrologie, les augures, les fortileges, les enchantemens, les caracteres. Elle defend les theatres, les courses des chevaux, les combats de bestes, les spectacles de musique: toute médisance, toutes les querelles, les disputes, les injures: les injustices, l'avarice, l'usure. Elle n'approuve pas les gens d'affaires; mais elle les met au dernier rang de tous; elle ne reçoit les offrandes que de ceux qui vivent selon la justice. Telle étoit selon S. Epiphane la discipline de l'église catholique. Il conclud le livre des herefies, en faifant les recommandations d'Anatolius. qui en avoit écrit les minutes en notes, & du diacre Hypatius qui l'avoit mis au net en des cahiers.

XXIX. Question d'une ou de trois hyposta-Bafil. et. 349. ad Terent.

Le parti de Paulin d'Antioche fut alors relevé par des lettres de Rome, qui lui accordoient le titre d'évêque d'Antioche, & rejettoient S. Melece. Sur cela les sectateurs de Paulin s'adresserent au comte Terence, qui étoit alors à Antioche avec grande autorité, & qui avoit un grand zele pour l'église; & le prierent de travailler à réunir avec eux les sectateurs de S. Me-Ep. 272.44 lece, qui étoit toujours en exil. S. Basile l'avant

Melet.

apris, écrivit au comte Terence pour le prier de ne s'en point meler. Je ne m'étonne pas dit-il, du procedé des Occidentaux: ils ignorent absolument ce qui se passe icy; & ceux qui paroisfentle sçavoir, leur en font un rapport plus passioné que veritable. Ils ignorent ou ils dissimulent la raison, pour laquelle le bien-heureux évêque Athanase resolut d'écrire à Paulin: mais vous avez des gens qui peuvent vous raconter ce qui fe passa entre les évêques sous l'empereur lovien, & je vous prie de vous en instruire. Au reste, nous nous réjouissons avec ceux qui ont receu ces lettres de Rome; & si elles contiennent quelque témoignage avantageux, nous fouhaitons qu'il soit veritable. Mais cela ne pourra

Sap. liv. xv. n. 55.

Ep. 349.

Pour moi je ne crois pas devoir me relâcher. 2. 1119. B. parce qu'un homme a receu une lettre qui le rend fier : quand il viendroit du ciel, s'il ne marche felon la fainte doctrine, je ne puis l'admettre. à ma communion,

jamais nous persuader, de méconnoître Melece, ou de croire que les questions qui ont été la fource de cette division soient peu importantes.

Con

Considerez, je vous prie, que les Ariens n'ont point d'autre pretexte pour ne pas recevoir la doctrine de nos peres, que le mauvais sens qu'ils donnent au mot de consubitantiel, en difant que nous reconnoissons le fils consubstantiel felon l'hypostase. Nous leur donnons prise, si nous nous laissons entraîner à ceux qui tiennent à peu prés le même langage, par simplicité plûtôt que par malice: car ils s'appliquent uniquement à calomnier nôtre doctrine, au lieu d'établir la leur. Et quelle matiere plus dangereuse de calomnie, que de voir quelques uns des nôtres dire, qu'il n'y a qu'une hypostase du pere & du fils & du S. Ésprit? Ils ont beau soûtenir expressément la distinction des personnes; Sabellius a dit la même chose; que Dieu est un en hypostase, mais que l'écriture lui fait faire differens personnages, selon les occasions particulieres : le faisant parler tantôt comme pere, tantôt comme fils, tantôt comme S. Esprit. Si donc on void aussi des nôtres dire, que le Pere & le Fils & le S. Esprit sont un quant au sujet, & trois quant aux personnes, ne paroîtront-ils pas prouver clairement ce qu'on dit de nous? Au reste, que l'hypostase & l'essence ne soient pas la même chose, il me semble que nos freres d'occident l'ont fait voir eux-mêmes: puis que la pauvreté de leur langue les a obligez à recevoir le mot grec Ousia, afin de sauver par la distinction des mots, la difference qui pourroit estre dans le sens. S. Basile explique ensuite comment par substance, Ousia, il entend ce qui est commun aux trois personnes, & par hypostase les proprietez de chacune; & conclud en priant le comte Terence, de laisser le soin de cette reunion aux prelats, particulierement aux exilez qui combatent pour la religion: où il marque S. Melece & Eusebe de Samosate.

On void par cette lettre de S. Bafile, ce qui éloignoit les Orientaux de communiquer avec Paulin; & S. Jerôme nous montre dans une des fiennes, ce qui faisoit craindre aux Occidentaux la communion de Melece. Car il fut inquieté de ce schisme d'Antioche, jusques dans son desert de Syrie. On lui demandoit pour qui il étoit, pour Vital ou pour Melece, ou pour Paulin. L'évêque des Ariens & les Catholiques du parti de Melece , lui demandoient s'il tenoit trois hypostases dans la trinité. Fatigué de ces questions, il écrivit au pape S. Damase en ces termes: Ne

Bier. o 57. fuivant autre chef que J. C. je fuis attaché à la communion de vôtre sainteté, c'est-à dire de la chaire de Pierre. Je sai que l'église a été bâtie

Matt. xvi. fur cette pierre, quiconque mange l'agneau hors de cette maison est profane: quiconque n'est pas dans l'arche de Noé, perit par le deluge. Ne Es. XII.

pouvant pas toujours vous confuter, je m'attache aux confesseurs Egyptiens vos confreres, comme une petite barque se met à l'abri des grands waisseaux. Je ne connois point Vital, je rejette Melece, je ne fai qui est Paulin. Quiconque n'amaffe pas avec vous, difperfe: c'est-à-dire que, qui n'est pas pour J. C. est pour l'antechrist. On me demande si j'admets trois hypostases: je demande ce que ces mots fignifient: on me répond que ce sont trois personnes subsistantes: je dis que je le crois ainfi : on dit qu'il ne suffit pas, & on veut que je dise le mot d'hypostases. Je crains que par hypoftafe, on n'entende substance, parce que dans les écoles feculieres hypostasis, ne signifie autre chose qu'Ousia. Ainsi je crains de reconnoître trois natures avec les Ariens; & plus on me preffe fur ce mot d'hypostase, plus je m'en défie. C'est pourquoi je vous conjure de m'autorifer par vos lettres, à ne point dire ou à dire les hypoftafes. Je vous prie auffi de me marquer avec qui je dois communiquer à Antioche. Car les Campenses, joints avec les heretiques de Tarie, ne cherchent qu'à s'autoriser de vôtre communion, pous soûtenir trois hypostases dans leur ancien sens. Par les Cam. Sup. liv. penfes , S. Jerôme entend les sectateurs de S. Me- avii. n. 3. lece, comme il a été dit; & par les heretiques de Tarse, il entend les disciple de Silvain Demi-Arien, qui en avoit été évêque : ou peut-eftre Diodore, qui l'étoit alors, aprés avoir été longtemps prêtre d'Antioche de la communion de S. Melece. S. Jerôme étoit prevenu contre-eux, par le prêtre Evagre & les autres de la communion de Paulin, à laquelle il fut toûjours attaché. N'ayant point receu de réponse à cette lettre, il en écrivit une seconde à S. Damase où il dit: D'un côté, les Ariens exercent leur fureur, Epift. 5%. soutenus par la puissance temporelle: d'un autre côté, l'églife divifée en trois partis me veut attirer: les moines qui m'environnent, usent fur moi de leur ancienne autorité. Je crie cependant : Si quelqu'un est joint à la chaire de Pierre, il est des miens. Melece, Vital & Paulin, disent qu'ils sont unis à vous. Je le pourrois croire, fi un seul le disoit : mais il y en a deux qui mentent, & peut estre tous les trois. C'est pourquoi je conjure vôtre fainteté, de me marquer par vos lettres avec qui je dois communiquer en Syrie. Ne méprisez pas une ame pour laquelle J. C. est mort. Ces lettres de S. Basile & de S. Jerôme, font voir nettement le point de la difficulté d'une ou de trois hypostases. Les Orientaux craignoient de paroître Sabelliens, s'ils difoient une hypostafe, & trois personnes, trin Bafil. ep.64. prosopa: ils ne se contentoient pas de la diffinction p. 850. A. des personnes: ils vouloient que l'on reconnût, 1172. B. que chaque personne subsistoit dans une verita- Aug. v.

ble hypostale : les Occidentaux n'osoient dire Trinit. 6.9.

trois hypostases, de peur de parler comme les Ariens, parce qu'ils rendoient en latin le mot d'hypostaie par substance; & le mot de personne, qui ne contentoit pas les Orientaux, leur paroissoit suffisant, parce qu'ils n'en avoient pas de plus propre. S. Athanase avoit seu se mettre au dessus des paroles étant assuré du sens : mais en ce temps-ci, les esprits étoient éloignez & aigris; c'est ce qui fit durer si long-temps ce

Grig. Naz. Orat. 21. p. 395. D. schisme d'Antioche.

XXX. Lettre de S. Bafile à S. Epipha-Baf. epift.

Quoique S. Basile sût entierement declaré pour S. Melece , il ne s'éloignoit pas de S. Epiphane; au contraire, il avoit pour lui un grand respect, & le regardoit en son temps comme un exem-P. 1100. B.

ple rare de charité. Venant à la division de l'église d'Antioche, il rend ainsi compte du parti qu'il avoit pris: Comme le venerable Melèce a été le premier à combattre pour la verité du temps de Constantius, & que mon église étoit en commun avec lui : je suis demeuré dans sa communion; & j'espere y demeurer avec la grace de Dieu. Car le bien-heureux pape Athanase étant venu d'Alexandrie, étoit tout resolu d'entrer dans sa communion, si par un conseil malicieux on ne lui eût fait remettre cette réunion à un autre temps, & ce fut grand dommage. Pour ceux qui font venus les derniers, nous n'en avons encore admis aucun à nôtre communion : non que nous les jugions indignes, mais parce que nous n'avons aucun sujet de condamner Melece. Ce n'est pas que nous n'ayions oui dire beaucoup de choses contre-eux : mais nous ne nous y fommes pas arreftez, parce que nous n'avons pas oui les deux parties en presence; suihomme sans l'entendre? Il seroit digne de vô-

70. VII. 51. vant ce qui est écrit: Nôtre loi juge-t'elle un tre conduite pacifique, mon trés-venerable frere, non de rétinir d'un côté, & separer de l'au-

tre;

tte, mais de ramener ceux qui font separet, a ceux qui étoient déja réünis. Au refte, j'ai été extrêmement consolé, de ce que vous avez écrit suivant la bonne & exacte Theologie: qu'il est mecessaire de consesser tois hypostaise. Enfeignez le donc aussi à nos fieres d'Antioche: mais lans doute, vous leur avez déja enseigné, car vous n'estes pas entré dans leur communion, sans vous eltra est d'eux, principalement sur ce point. Par ces freres d'Antioche, venus les derniers, S. Basile entend Paulin, & peut-estre Viral.

Il répond ensuite à S. Epiphane, au sujet d'un Epiph. excertain peuple, dont il lui avoit écrit, apparem-possida n. 13. ment pour en parler dans son traité des heresies, où en effet il en dit un mot. C'étoit les Mages ou Majouses, comme on les nomme encore en Levant. Nous en avons un grand nombre, dit S. Basile, dispersez dans tout nôtre païs, qui font venus autrefois d'auprés de Babylone. Ils ont des mœurs particulieres, & vivent separez des autres hommes. Le demon les tient fous une telle captivité qu'il est impossible de leur parler. Car ils n'ont ni livres ni docteurs, mais ils se nourrissent dans une coûtume sans raison. qu'ils conservent de pere en fils. Ce que tout le monde voit, c'est qu'ils ont horreur de tuer les animaux; les faisant tuer pour leur usage par les mains des autres. Leurs mariages sont contraires aux bonnes mœurs. Ils tiennent pour dieu le feu, & tout ce qui lui ressemble. Ils ne nous ont point dit jusques à present qu'ils descendent d'Abraham, mais ils comptent un certain Zarnoüa pour auteur de leur nation. C'est pourquoi je ne puis vous en dire d'avantage. Les voyageurs modernes nous apprennent qu'il Piet. Val. y a encore de ces adorateurs de feu dans la Perse. lett. 18. dec. qui nomment Zerdoust leur legislateur, On les 1617. appelle Gaures ou Parfis.

334 S. Basile ne put souffrir les mauvaises impres-

XXXI. S. Bafile fe plaint des Occidentaux. Epift. 321.

fions que l'on avoit données au pape, contre S. Melece & contre S. Eufebe de Samofate. Voici comme il en écrivoit à Pierre d'Alexandrie. qui étoit encore à Rome: l'ay bien de la doup. 1094. C. leur que nôtre frere Dorothee ne vous ait pas parlé avec toute la moderation convenable. Il m'a raconté à son retour les entretiens qu'il avoit eus avec vous, en presence du trés-venerable évêque Damase; & il m'a affligé en disant que l'on met au nombre des Ariens nos trés-faints confreres Melece & Eusebe. Quand il n'y aproit pas d'autre preuve de la pureté de leur foi, la guerre que leur font les Ariens en est une fustifante, pour ceux qui jugent équitablement; & vous devez estre encore plus unis de charité avec eux, vous qui souffrez comme eux pour I. C. Soyez persuadé qu'il n'y a aucun mot de la foi orthodoxe, qu'ils n'ayent enseigné avec une entiere liberté en nôtre presence : Dieu en est témoin; & que nous n'aurions pas été un moment dans leur communion, fi nous ne les avions veu marcher droit dans la foi. Il s'en plaint encore plus fortement à S. Eu-

Ep. 10. p. 795. C.

sebe de Samosate, lui écrivant pendant son exil: Vous pouvez compter; dit-if, que vous avez parlé aux occidentaux, ayant ouis le recit de notre frere Dorothée. Quelles lettres faudra-t'il lui donner à son retour ? Pour moi, ce mot de 11.1x.v.694. Diomede me vient en l'esprit : Tu ne devois pas prier Achille, il est trop fier. En effet les gens glorieux, quand on les flate, n'en deviennent que plus insolens. Si le Seigneur s'appaise envers nous, de quel autre support avons nous besoin? Si sa colere continue, quel secours pouvons-nous attendre du faste d'Occident? Ils sont prevenue de faux foupçons, & font maintenant ce qu'ils ont fait touchant Mascel. Ils s'initent contre

ceux qui leur disent la verité, & ils affermissent l'herefie. Pour moi je voudrois écrire à leur chef sans forme de lettre generale; & sans entrer dans les affaires de l'églife, lui marquer seulement, qu'ils ne savent point la verité de ce qui se passe parmi nous, ni ne prennent le chemin de s'en instruire; qu'il ne faut pas insulter à ceux qui font abatus par la tentation, ni prendre pour dignité l'orgueil, peché capable tout seul de nous rendre ennemis de Dieu. Ce que S. Basile dit ici. que les Occidentaux affermissent l'heresie, ne peut marquer aucun foupçon de leur doctrine: il a souvent rendu témoignage à la pureté de leur. foi : il veut dire seulement que leurs preventions contre les défenseurs de la foi catholique, comme S. Melece & S. Eusebe, donnoient un grand avantage aux heretiques; & l'ignorance, dont il les accuse, n'est que l'ignorance des faits, & de ce qui se passoit en Orient. Ce qu'il dit de dur contre le pape, ne regarde que la personne. de S. Damase, qu'il ne connoissoit que de loin

pour l'autorité du S. siege & la necessité d'y avoir Sup. xvz. n. recours, il le marque assez dans ses lettres à S. 19. xv. 10 r.

Athanase & aux Occidentaux.

claré. Demosthene entreprit ensuite S. Gregoire de Nysse, frere de S. Basile; & donna ordre qu'on le lui amenat prisonnier, sous pretexte de quelque argent de son église, qu'on l'accusoit d'avoir détourné: mais il montroit l'emploi que son predecesseur en avoit fait; & les évêques de la province témoignoient que les tresoriers de l'église étoient prests d'en répondre. S. Gregoire de Nysse ne fut pas pris, & abandonna le païs: on mit à sa place un miserable esclave, aussi corrompu dans la foi que ceux qui l'ordonnerent.

Greg. e. 142.34.35.

Ap. Bafil.

ep. 385.

36.

S. Gregoire de Nazianze écrivit plusieurs lettres de sa retraire de Seleucie à S. Gregoire de Nysse, pour le consoler pendant cette persecution, qui fut le plus bel endroit de sa vie. Car les églises voisines l'appelloient pour les pacifier & les regler.

Ep. 264. p. Demosthene vint ensuite à Cesarée, où ilsoû-1037. A. mit tous les ecclesiastiques aux charges publiques, malgré leurs privileges. Puis il passa à Sebaste, où il traita de même ceux qui étoient de la communion de S. Bafile. On exerça de grandes vio-

Ep. 405. ad Amphil. Ep. 264.

lences contre eux, & un de ce clergé nommé Asclepius fut battu si outrageusement qu'il en mourut. Demosthene indiqua ensuite à Nysse un concile d'évêques Ariens de Galatie & de Pont : de Nysse, ils allerent à Sebaste, pour s'unir à

Et. 85. ad Patroph. Ep. 72. ad Evas.

Eustathe, qui les y avoit invitez par une députation solemnelle, & qui les receut avec tous les honneurs possibles: Ils y tinrent l'assemblée, ils précherent, ils offrirent le S. Sacrifice, & distri-Ep. 82. p. buerent l'eucharistie: enfin Eustathe leur donna toutes les marques de communion, sans pouvoir obtenir qu'ils le reconnussent pour évêque, parce qu'il avoit été déposé par les chefs du parti

Ep. 10. p. 795. A. Ep. 395. Amphil.

913. A.

au concile de C. P. en 350. Demosthene troubla aussi l'église de Doares bourgade de la Cappadoce, autorisant les Ariens à y mettre pour évêque vn esclave fugitif, & cela par les intrigues d'une semme sans religion.

Cependant Theodote évêque de Nicopolis é- Epiff. 2643 toit mort, & Demosthene avoit essaye de per-p. 1037. C. fuader à cette église de recevoir un évêque de la main d'Eustathe: mais elle le refusa courageusement. Les évéques Ariens qu'il avoit assemblez à Nysse, entreprirent avec Eustathe de renverfer la foi catholique à Nicopolis, & n'y réuffirent pas mieux. Mais ils gagnerent Fronton Es. 10, 10 prestre de cette ville, qui avoit toujours paru 795. A. pur dans sa foi & pieux dans ses mœurs; il trahit alors la verité qu'il avoit soûtenue auparavant, & fe livra aux Ariens, pour estre évêque de Nicopolis. Auffi tôt il devint l'horreur de toute l'Armenie; & le bruit de sa cheute se répandit promptement dans les provinces voifines. Le peuple de Nicopolis l'abandonna, & alla tenir les affemblées en pleine campagne: il n'y eut qu'un ou deux ec- Ep. 191; cletiastiques, qui demeurerent dans l'église avec Fronton, Pour retenir le peuple, il promit de ne se point separer de la foi catholique. Quelques-uns en furent ebranlez, & quelques ecclefiastiones en écrivirent à S. Basile. Il les exhorta à souffrir ce commencement de persecution, se souvenant qu'ils étoient les enfans des confesseurs & des martyrs; il leur recommande sur tout de ne se fier aucunement aux paroles de Fronton, & declare qu'on Ep. 192. 1. ne peut le reconnoître pour évêque, ni pour 976. D. clercs ceux qu'il a ordonnez. Cette persecution Ep. 190. devint ensuite furieuse. Car le peuple fut dissipé, le clergé mis en fuite, les maisons pillées, la ville rendue deserte, tout le pais ruiné; il y eut XXXIII. même des personnes qui souffrirent des coups & Translad'autres outrages. S. Basile sollicitoit les magi-tion d'Eustrats presens, & écrivoit aux amis qu'il avoit phronins à la cour, pour reprimer ses desordres. Premenius évêque de Satale étant venu à Nico- Sep. Hy.

Tome IV. P Polis xy1. v. 45.

338

polis confoler cette égilie affligée, ne trouva point de meilleur moyen de la foûtenir, que de lui donner un évêque catholique; & propofa dy transferer Euphronius natif de Nicopolis même, & afors évêque de Colonie, petite ville dans l'extrêmité de l'Armenie. Cette translation, quoique contraire aux canons, fut approuvée par tous les évêques & par les magistrats de Nicopolis, & Pemenius en pressil l'execution, pour

ne pas donner aux heretiques de loifir de l'empê-

• 9

Ep. 193.

chei. S. Bafile approuva fa conduite, & en écrivit au clergé de Nicopolis en ces termes; Quand les faints agiffent fans avoir aucun motit humain devant les yeux, ni fe propoler aucun intereflès particulier, mais feulement le bon plaifir de Dieu; il est clair que c'est lui qui conduit leur cœur. Et lors que des hommes spirituels ouvrent un avis, & que le peuple fidelle le tuit d'un commun confentement, qui peut douter qu'il ne vienne de N. S.? Il en écrivit aussi aux magistrats de Nicopolis; & commence la lettre par ces paroles: La disposition de céglises se fait par ceux à qui leur gouvernement et confié; mais elle est construée par les peuples.

Ep. 194.

L'égifié de Colonie ne pouvoit fe réfoudre à perdre son pafeur; 8x quelques- uns menaçoient de se separer de l'égisse, & de porter cette affaire aux tribunaux seculiers. Ils en écrivirent à S. Basslie, qui blâma ceux qui faisseint de telles menaces, loiiant au reste le zele qu'ils témoignoient pour leur évêque; pourveu qu'il stimoderé, & qu'il ne s'opposât pas à ce que les évêques avoient fait par l'ordre de Dieu, pour le bien commun de la province. Il promet qu'Euphronius ne les abandonnera pas, & qu'en gouvenant l'égisse de Nicopolis, il continuera de prendre soin de la leur: il soutient même que cette translation leur est avantageuse, parce que

Ep. 292.

si Nicopolis étoit au pouvoir des ennemis de l'église. Colonie ne se pourroit soûtenir. En même temps il exhortoit le clergé de Nicopolis à ne pas s'offenser de l'opposition des fidelles de Colonie: parce que les plus petits se croyent ai- Ep. 193.02 fément méprifez; & que le dépit les pourroit 978. B. porter à des extrêmitez, que le malheur du temps rendroit dangereuses. C'est ainsi que S. Basile

autorifa la translation d'Euphronius.

Il y avoit déja trois ans que S. Basile souffroit XXXIV. les calomnies qu'Eustathe de Sebaste répandoit Apologie contre lui, sans se défendre que par le silence, de S. Basi-& par quelques lettres particulieres à ses amis. Eustathe. Enfin il crut qu'il étoit temps de parler, & de Sup. Ilv. se justifier publiquement. Ses ennemis loin de xvi.n. 46. s'appaiser, ne faisoient que s'irriter de plus en Ep. 79. 2. plus contre lui, & ne cessoient de le diffamer: 893. Bo. p. quand il avoit détruit une de leurs calomnies, ils 900. C. en inventoient une autre, pour ne paroître pas le hair fans fujet. Ils l'accusoient faussement, tantôt de croire trois dieux, tantôt de ne croire qu'une personne; puis ils reprenoient ce qu'il disoit effectivement avec l'église catholique, qu'il y a en Dieu trois hypostases, & une bonté, une puissance, une divinité. Leur exterieur de Ep. 345. p. pieté donnoit créance à leurs calomnies; & l'on 1121. C. plete donnois creame a los substitutions for filence à la foiblesse de sa cause. Ep. 73. p. attribuoit son filence à la foiblesse de sa cause. 869. D. Il se voyoit fameux malgré lui, mais en mauvaise part, & étoit odieux aux gens de bien prevenus par ses adversaires. Il crut donc devoir enfin parler, & se prevaloir des mauvaises démarches qu'ils venoient de faire, en se joignant aux Ariens & au vicaire Demosthene & il commança à écrire contre Eustathe environ l'an 376. Il publia une apologie adressée à tous les fidelles, qui se trouve entre ses lettres. Il dit qu'au com- Ep. 79.p. mencement de sa conversion ayant veu les soli- 893. D. taires d'Egypte, & étant touché de leur exem-

ple, il souhaita de les imiter: & trouvant en son païs des gens qui leur ressembloient à l'exterieur par la pauvreté de leurs habits, c'étoit Eustathe & ses disciples, il en conceut une haute opinion, & crut avantageux de s'attacher à eux; malgré tout ce qu'on lui disoit pour l'en détourner, & qu'il prenoit pour des médifances. Quand il fut évêque, il commença à s'appercevoir de leurs artifices, par les espions qu'ils lui donnerent, sous pretexte de le servir dans ses fonctions; ensorte qu'il en vint à se défier presque de tout le monde. Ils l'attaquerent fur la foi, jusques à deux fois: mais ils le trouverent toujours ferme dans la doctrine qu'il avoit apprise dés l'en fance, & receiie de sa mere & de son ayeule Macrine : & il les défie de lui montrer qu'il ait jamais varié, ni qu'il ait enseigné aucune erreur, soit dans ses écrits, soit dans ses discours publics

P. 896. B. Le capital

Le capital de l'accusation étoit qu'Apollinaire avoit enseigné en Syrie une mauvaise doctrine, & que S. Bafile lui avoit écrit une lettre il y avoit plus de vingt ans. Par consequent, disoit Eustathe, vous estes dans sa communion & complice de son crime. Comment savez-vous, répond S. Bafile, que cette lettre est demoy? quand elle en seroit, d'où paroît-il que cet écrit qui vous est maintenant tombé entré les mains, soit du même temps que ma lettre, & de celui à qui elle est adressée ? quelle preuve y a-t-il que je fois dans fes fentimens? Interrogez-vous vousmême: combien de fois m'estes-vous venu voir dans ma retraite, fur le fleuve Iris, en presence de mon frere Gregoire? combien de jours avons nous passez chez ma mere, nous entretenant jour & nuit en bonne amitié? & quand nous allames ensemble voir le bien-heureux Silvain de Tarfe, ne parlâmes-nous pas de cette mațiere

pendant tout le voyage? A Eusinoé, quand vousm'a pellates étant prest à partir pour Lampsaque An. 376. avec plusieurs évêques, ne parla t-on pas de la foi? vos écrivains en notes n'étoient-ils pas toûjours auprés de moi, pour écrire ce que je leur dictois contre l'herefie? les plus fidelles de vos disciples n'étoient-ils pas toûjours avec moi? Quand je vilitois les monasteres de nos freres, & que je passois auec eux les nuits en prieres, nous entretenant continuellement des choses de Dieu sans disputer, ne montrois-je pas nettement mes fentimens? comment une si longue experience n'a-t-elle pas prévalu sur un soupçon si leger? N'ai-je pas toûjours tenu le même langage? Si ce n'est qu'avec le temps j'aye ajoûté quelque chose à mes connoissances imparfaites. D'ail- P. 897. C. leurs chacun doit répondre pour soi. Je ne suis ni le maître ni le disciple d'Apollinaire: & si l'on répondoit pour un autre, il seroit plus juste d'imputer la doctrine d'Arius à ses disciples, & la doctrine d'Aëtius à son maître. C'est qu'Eu- Ep. 8 . p. stathe, comme S. Bafile explique ailleurs, avoit 910. B. été disciple d'Arius, & des plus fidelles, lors Ep. 74. p. qu'Arius étoit le plus en credit à Alexandrie; & P. 898, D. depuis il avoit été le maître d'Aëtius, S. Bafile découvre enfin la veritable cause de la rupture. C'est, dit-il, que ces honnestes gens croyent que nôtre communion leur est un obstatle, pour reprendre leur puissance: à cause de la confession de foi que nous leur avons fait souscrire, & qui leur pourroit nuire auprés de ceux qui font maintenant en autorité : c'est-à-dire de Ariens; & il parle de ce qui s'étoit passé entre lui 5mp. liv. & Eustathe à Nicopolis trois ans auparavant. xvi. n. 45. Telle est l'apologie de S. Basile; à laquelle il ren-45. voye le prestre Genethlius, lui écrivant sur le 1123. A. même sujet.

Il écrivit aussi aux moines qui étoient sous sa Ep. 73.

Histoire Ecclesiastique.

P. 870. C.

conduite, infistant sur les variations d'Eustathe, qui s'attachoit toûjours aux plus puissans. Ceux, dit-il, qui ont écrit ces lettres fameuses contre Eudoxe & tout son parti, & qui les ont envoyées . à toutes les églises, exhortant à fuir leur communion, & protestant contre les sentences, par lesquelles ils étoient déposez, comme portées

Sup. Ho. XIV. #. 22.

par des heretiques: il parle de ce qui s'étoit paffé à C. P. en 360. ceux-là mêmes, continue-t-il, font maintenant avec eux. Ils ne le peuvent nier, puis qu'ils ont embrassé leur communion à Ancyre. Il parle du concile assemblé par Demosthene. Demandez-leur, ajoûte-t il, fi Bafile qui communique avec Ecdicius est maintenant or-

F. cp. 72. c. 867.

thodoxe. Pourquoi donc en revenant de Dardanie, renverserent-ils ses autels pour dresser les leurs? & pourquoi parcourent - ils encore les églises d'Amasé & de Zele, pour y ordonner de leur autorité des prestres & des diacres ? S'ils communiquent avec eux comme orthodoxes, pourquoi les poursuivent-ils comme heretiques? Enfin il exhorte ses moines à se tenir en repos fans entrer dans ces disputes, ni se laisser prevenir contre personne.

Et. 72. p.

Il écrivit à l'église d'Evaise une lettre, où il dit qu'il n'y avoit pas encore tout à fait dix-sept \$66. D. ans depuis le concile de C. P. & comme il avoit été tenu au commencement de l'an 260, cette P. 861. D. date marque la fin de l'an 376. La lettre finit

ainsi: Demeurez dans la foi: considerez tout le monde, & voyez combien est petite cette partie malade. Tout le reste de l'église, qui a receu l'évangile depuis une extrêmité jusques à l'autre, conserve la doctrine saine & incorruptible. Il parle ainfi fous Valens, lors que l'Arianisme

triomphoit en Orient. On rapporte au même sujet, Homil. 29. c'est à-dire aux calomnies d'Eustathe, une hop. 620. melie de S. Bafile, contre ceux qui l'accufoient

d'ad-

d'admettre trois dieux. Il n'y parle point contre ses calomniateurs; il se contente d'abord de se plaindre en general fort tendrement, que la charité & l'union ne regne plus dans l'églife comme autrefois. Enfuite, il explique sa doctrine; & aprés avoir protesté contre cette calomnie de trois dieux, il ajoûte: Si c'est, parce que P. 622. B. je ne rejette pas le S. Esprit, & que je ne le mets pas au rang des créatures, que je souffre cette calomnie: ne me faites point dire ce que je ne dis pas: dites nettement que c'est moi qui anathematife ceux qui difent que le S. Esprit est créature. Je recois cette accufation : je m'expose pour ce sujet au feu, au tranchant des épées, aux roues, aux tourmens: je les recevrai avec la même afsurance que les martyrs qui reposent ici. Il parloit à une feste de martyrs dans une assemblée d'évêques.

L'hypocrifie d'Eustathe fut enfin reconnue & XXXV. condamnée au concile de Gangres, dont on ne Concile fait pas le temps : mais comme S. Basile n'en parle de Ganpoint il est vrai-semblable qu'il ne fut tenu qu'a gres. prés toutes ces lettres sur la fin du regne de Va. 6. 43. lens; & peut-estre aprés la mort d'Eustathe: car Soz. 1v. ce concile est plûtôt contre ses disciples que con- 6-24ce concile est piùtôt contre ses aucipies que con-tre lui-même; & S. Epiphane dans son livre des Synod, to. 2. herefies écrit vers l'an 376. parle d'Eustathe com-Com. P. 414. me d'un mort. Ce confile fut assemblé dans la Soz. 111. ville de Gangres, métropole de la Paphlagonie . 14. & nous en avons vingt canons, avec une lettre P. 424. B. fynodique, adreflée aux évêques d'Armenie, qui contient en abregé les causes du concile exprimées plus distinctement dans les canons, & attribue nommément ces abus aux disciples d'Eustathe. Les canons condamnent d'anathême . Can. 2. premicrement ceux qui blâment le mariage, & qui disent qu'une femme vivant avec son mari ne peut estre sauvée. Ceux qui se separent d'unc. 4.

T

Histoire Eccle aflique.

344

prestre qui a été marié, & ne veulent pas participer à l'oblation qu'il a celebrée. Ceux qui embrassent la virginité ou la continence, non pour c. 10.

la beauté de la vertu, mais pour l'horreur du c. 14. mariage, ou qui insultent aux gens mariez. Les

femmes qui abandonnent leurs maris par averc. 15. fion pour le mariage. Les parens qui abandonnent leurs enfans sous pretexte de vie ascetique;

fans prendre soin de leur nourriture, ou de leur e. 16. conversion à la foi. Les enfans qui sous le mê-

me pretexte de picté, quittent leurs parens sans leur rendre l'honneur qu'ils doivent. Ceux qui c. 3. enseignent aux esclaves à quitter leurs maîtres &

se retirer du service, sous pretexte de picté. Le 6. 2. concile défend aussi de condamner ceux qui man-Sup. lie. 1. gent de la chair : pourveu qu'ils s'abîtiennent

п. 32. . du fang, des viandes étouffées & immolées : fuic. 18. vant la pratique qui s'observoit encore. De jestner le Dimanche, ou de méprifer les jeunes de

l'église qui viennent de la tradition. De méprie. 19. fer la maifon de Dieu & les assemblées qui s'y 6. 5.

font: de tenir des assemblées particulieres pour y faire les fonctions ecclefiastiques, sans la 6. 6. presence d'un prestre & le consentement de l'é-

" 7. 8. vêque. De prendre à son profit les oblations faites à l'églife, ou en disposer sans le consente-

ment de l'evêque, & de ceux qu'il en a chargez. De méprifer les agapes ou repas de charité, qui c. 11. se faisoient en l'honneur de Dieu. De blâmer c. 2C.

les memoires des martyrs, les affemblées qui s'y tenoient, & les offices qui s'y celebroient. Enfin le concile condamne les hommes, qui sous c. 12. pretexte de vie ascetique, portoient un habit

fingulier, & condamnoient ceux qui portoient des habits ordinaires : les femmes , qui fous le même pretexte, s'habilloient en hommes, ou c. 13. se coupoient les cheveux. L'église a approu-

6. 17. vé depuis, que les religieuses coupassent leurs checheveux, & les usages ont varié & selon les païs & les temps sur ces choses indifferentes; mais la vanité & l'affectation opiniâtre ont toûjours été condamnées.

Aprés ces vingt canons, le concile ajoûte : 6 21. Nous ordonnons ceci, non pour retrancher de l'église ceux qui veulent s'exercer à la pieté; selon les écritures: mais ceux à qui ces exercices sont une occasion de s'élever avec arrogance au dessus de la vie plus simple; & d'introduire des nouveautez contre l'écriture & les canons. Nous admirons donc la virginité, nous approuvons la continence & la séparation du monde, pourveu que l'humilité & la modeftie lesaccompagnent. Mais nous honorons le mariage, & nous ne méprisons pas la richesse accompagnée de justice & de liberalité. Nous louons la simplicité des habits, qui sont pour le seul besoin du corps; & nous n'y approuvons ni la mollefse ni la curiosité. Nous honorons les maisons de Dieu, & les assemblées qui s'y font, sans toutefois renfermer la pieté dans les murailles; nous louons auffi les grandes liberalitez, que les freres font aux pauvres par le ministere de l'églife. En un mot, nous fouhaitons que l'on y pratique tout ce que nous avons appris par les divines écritures, & par les traditions apostoliques. Ainsi parloient les peres du concile de Gangres.

Les Goths qui avoient perfecuté les Chré. XXXVI, tiens, en furent punis par les Huns , qui ayant devien-paffe les Palus Mootides, les attaquerent & les nens Adéfirent. Une partie des Goths furnommez riens. Thervinges, envoya demander à l'empereur Va. Sep. Ile. lens la permiffion de paffer le Danube, & de s'é. XVI. n. 42-tablir dans la Thrace, à condition de fervir dans Amm. 3. 4-les armées Romaines, le chef de l'ambhfidde fur XXXII. 21-les remées Romaines, le chef de l'ambhfidde fur XXXII. 21-levêque Ulfilà, qui étoit d'une très grande auto don vi.

1 2

314 #4n ·

rité parmi les Goths, ayant beaucoup travaillé An. 378. à les humaniser & à les instruire dans la religion & beaucoup fouffert de la part de ceux qui étoiént encore payens. Etant venu à C. P. à l'occasion de cette ambassade, il confera avec les chefs des Ariens: & soit qu'il esperât de réussir en sa négotiation par leur credit, soit qu'il se laissat effectivement persuader; il embrassa leur parti, & fut cause que les Goths s'engagerent aussi dans l'Arianisme, & le porterent ensuite dans tout l'Occident. Jusques-là ils avoient suivi Theod. IV. a. selt. la doctrine apostolique qu'ils avoient receüe d'abord; & alors même ils ne la quitterent pas entierement. Car ceux qui les séduisirent, leur firent passer les differends des catholiques & des Ariens pour des disputes de mots qui n'alteroient point le fonds de la doctrine. Ainsi du temps de Theodoret , les Goths disoient bien que le Pere étoit plus grand que le fils; mais ils ne difoient pas encore que le Fils fût créature, quoiqu'ils communiquassent avec ceux qui le disoient. Secr. IV. Ce fut Ulfila qui donna aux Goths l'usage des lettres, par des caracteres formez sur les Grecs. & il traduisit en leur langue l'écriture fainte : divin. Offi. nous en avons encore les évangiles imprimez. 6. 7. où l'on void quelle étoit alors la langue des peu-Philoft. 11. ples Germaniques. On dit qu'Ulfila n'avoit pas e 5. traduit les livres des Rois, de peur que les guerres, dont ils font remplis, ne semblassent autorifer l'inclination aux armes, qui n'étoit que trop violente chez les Gots. Il y avoit aufli chez les Goths des Audiens. Car leur chef ayant 70. n.14.15. été relegué en Scytie, travailla à la conver-Sup. Hiv. x. flon des barbares, & établit jusques chezles Goths

grande; & ce qu'il y avoit de plus mauvais, éxvi.n.42, toit l'opiniâtreté dans leur schisme. La plupart furent chaffez d'entre les Goths avec les Catho. liques dans la persecution de l'an 372. L'am,

des monasteres, où la pureté des mœurs étoit

L'ambassade que conduisoit Ulfila eut son effet; & l'empereur Valens accorda aux Goths la An. 378. permifion de s'établir dans la Thrace. Mais XXXVII. quoiqu'ils eussent été receus comme amis , ils l'empefurent maltraitez par les officiers Romains, qui reur, Vapar avarice les laisserent manquer de vivres; & lens. . craignant leur desespoir, en firent tuer quelques-uns. Ainsi tous les barbares se réunirent. & commencerent à piller la Thrace l'an 377. fous le confulat de Gratien & de Merobaude. Valens en aprit la nouvelle à Antioche, & ayant Idas, Faft. promptement conclu la paix avec les Perses, il an. 377. rosolut de marcher à C. P. où il arriva en effet l'année fuivante 378. le trentiéme de May: au- Id: an. 378. trement le troisième des calendes de Juin, sous le consulat de Valens même, & le second de Valentinien. En partant d'Antioche; il donna or Ser, 17. dre de cesser la persecution contre les catholi- 6. 35. ques, & de rappeller les évêques & les prestres Ruff. 11. exilez, & les moines condamnez aux mines. A- Hier. Chr. lors les Catholiques se releverent par toutes les an. 379. villes, mais rarticulierement à Alexandrie, Pier- Soxom, vi. re y retourna avec les lettres du pape Damase . 39. qui autorisoient son élection. On lui remit les églites, & on chassa l'usurpateur Lucius qui se retira à C. P. esperant que Valens le rétabliroit; mai il avoit des affaires plus Import tantes.

Il avoit envoyé devant Trajan & Profuturus avec des troupes pour s'oppoler aux barbares. Il y eut divers combats, & les Romains eurent quelque délavantage. Valens étant arrivé à C. P. tota le commandement à Trajan, & lui fit de Treed. Ive grand, reproches, l'accufant même de lâcheté; "35" mais Trajan lui répondit. Ce n'elt pas moi, Seigneur, qui ay été vaineu, c'elt vous qui avez abandonné la vilcôrie, en vous armant contre Dieu, & procuiant aux barbares fa protection.

nes illustres, appuye ent ce discours. Arinthée

avoit été consul l'an 372. Il étoit homme de guer-

re, & avoit remporté des avantages contre les

Perses: mais d'ailleurs zelé pour la religion chré-

tienne & pour l'église catholique. Il mourut peu

de temps aprés ayant été baptifé à la mort, &

Amm. I. XXVII. e. ult. .

Bafil. ep. 280. ad. Arinth.

Ep. 186. 202. 44 zxor. Ar. Ep. 376. Fall. Lauf. c. 145. Theod. IV.

c. 32.

S. Basile pour qui il avoit eu beaucoup d'amitié, écrivit des lettres de consolation à sa veuve. Nous avons aussi deux lettres de S. Basile à Trajan, qui marquent l'amitié qui étoit entre eux. Sa femme Candide vecut dans une grande pieté, & éleva sa fille dans l'amour de la virginité & de la mortification. Le comte Terence aussi ami de S. Bafile, avoit témoigné quelque temps auparavant la même generofité. Car comme il étoit revenu d'Armenie, aprés avoir remporté des Victoires; Valens lui ordonna de demander ce qu'il voudroit. Terence lui presenta une requeste, où il lui demandoit d'accorder une église aux catholiques. L'empereur ayant leu la requeste la déchira, & dit à Terence de lui demander

autre chose. Terence ramassa les pieces de sa requeste, & dit: J'ay ce que je demande, Seigneur; car Dieu juge l'intention.

L'empereur Valens partit de C. P. pour aller au camp l'onziéme de Juin 378. Le moine Isaac, dont la cellule étoit proche, le voyant passer avec sa suite, lui cria: Où allez-vous empereur? vous avez fait la guerre à Dieu, il n'est pas pour vous, C'est lui qui a excité contre vous les barbares. Cessez de lui faire la guerre, autrement vous n'en reviendrez pas, & vous perdrez, vôtre armée. L'empereur irrité, commanda qu'on le mit en prison jusques à son retour, & dit: Je reviendrai, & te feral mourir, pour punition de

12

Soz. VI. 6. 40.

Idac. faft.

Theod. IV. 6. 34.

378.

ta fausse prophetie. Isaac répondit élevant la An. 378. voix: Oui faites-moi mourir si vous me trouvez menteur.

Valens s'avança jusques auprés d'Andrinople, Amm. & receut des nouvelles de l'empereur Gratien XXXII.6.12.

ion neveu, qui aprés avoir remporté de grands avantages sur les Germains, marchoit à son secours, & le prioit de l'attendre : mais Vaiens jaloux des victoires de ce jeune prince, se détermina à donner la bataille avant son arrivée. Pendant qu'on s'y preparoit, Fritigerne roi des Goths envoya un prestre avec une lettre, pour declarer à l'empereur, qu'ils ne demandoient que la permission d'habiter en Thrace avec leurs troupeaux: mais cetté députation fut sans effet. On Itid. c. 13. en vint donc enfin à la bataille, le cinquieme des lda: fast. ides d'Aouft, c'est-à-dire le neuvième du mois: 5017. 11. les Romains y furent défaits, & à peine se soz, vi. fauva-t-il le tiers de leur armée. L'empereur ce mit, lui-même y perit; mais on ne trouva point fon corps ; & il passa pour constant qu'ayant été blessé d'un coup de fléche, il fut porté dans une cabane qui se trouva proche, suivi de quelques uns de ses gardes & de ses eunuques. Là comme on le pansoit, les ennemis sans savoir qui étoit dedans voulurent enfoncer la porte qu'ils trouvoient fermée, les Romains tirerent fur eux du haut de la maison, & les barbares pour ne pas perdre le tems de piller ailleurs. amasserent du bois, des fascines & de la paille, & brûlerent ce petit bâtiment & tous ceux qui étoient dedans, excepté un des gardes de l'empereur qui se sauva par une fenestre, & raconta depuis la chose. Ainsi perit l'empereur Valens âgé de prés de cinquante ans, aprés en avoir regné quatorze, quatre mois & quelques jours. Sa mort fi funeste fut regar- Theed. 17. dée comme une punition divine de la persecu-hist. c. 36. P 7

Histoire Ecclesiastique.

tion qu'il avoit faite aux catholiques. Comme An. 378 il ne laissa point de fils, tout l'empire revint à ses deux neveux, & toute l'autorité à Gratien : car Valentinien n'étoit pas encore en âge d'agir par lui même.

XXXVIII. Ouvrages de S. Am broife.

Gratien fut toûjours fincerement attaché à la foi catholique. Etant prest à marcher au secours de Valens, il vouloit se munir d'un preservatif contre les mauvaises doctrines qui avoient cours en Orient. Il s'adressa à S. Ambroise, & lui demanda un traité qui établit la divinité de I. C.

Ambr. de fide Prolog. Lib. 1. c. 1. 6. 3.

S. Ambroise composa pour le satisfaire, les deux premiers livres intitulez de la foi. Dans le premier il montre d'abord en quoi consiste la foi catholique, établissant l'unité de la nature divine & la trinité des personnes: il prouve la divinité de J. C. puis il refute les principales erreurs des Ariens: que le Fils fût dissemblable au Pere.

Lib. 11. c. 9. 10.

6.5.6.7. 60 qu'il cût commencé, qu'il fût crée. Il continue dans le second à montrer que les attributs de la divinité conviennent au Fils: il explique comment il est envoyé par le Pere, comment il lui est soumis, comment il est moindre: il distin-

4. 8. Lib. 11.6.7. c. 16.

gue ce qui lui convient comme Dieu & comme homme, & entre autres les deux volontez. Il finit en promettant à l'empereur la victoire sur les Goths, dont il espece que la protection de l'églife fera le fruit. Ces deux premiers livres de S. Ambroise sur la foi, ont été fort celebres dans l'antiquité. Il y avoit à peine trois ans qu'il étoit évêque.

11. De virginit. c. 10.

& deja on le regardoit comme le principal docteur de l'église latine. Sa réputation s'étendoit jusques en Mauritanie, & en attiroit des vierges qui venoient à Milan recevoir le voile de ses mains. Il en venoit aussi des villes voisines, de Plaisan. ginis. r. 10. ce & de Boulogne ; & c'étoit le fruit des frequentes exhortations qu'il faisoit sur cette matiere.

Mais

Mais elles avoient moins de succez à Milan où il prêchoit : plusieurs se plaignoient qu'il relevoit trop la virginité; & les meres enfermoient leurs filles, de peur qu'elles n'assistassent à ses instructions, où qu'elles n'allassent se consacrer entre fes mains. Les discours qu'il avoit fait sur cette matiere ayant eu tant de succez, sainte Marcelline sa sœur qui avoit depuis long-temps fait vœu de virginité à Rome, l'en felicita par lettres: & le pria de les lui envoyer, puisqu'elle ne pouvoit le venir entendre. Ce fut donc à fa priere qu'il recueillit en trois livres intitulez, des vierges, les fermons qu'il avoit fait sur ce fujet: dont le premier contient l'éloge de sainte Agnés, parce qu'il fut prononcé le jour de sa feste. Il y marque que les vierges de Boulogne E.d. c. 10. étoient au nombre de vingt; qu'elles travailloient de leurs mains, non feulement pour vivre, mais pour faire des liberalitez; & qu'elles avoient un zele & une industrie singuliere, pour attirer d'autres filles à cette sainte profession. Il exhorte, 11. les filles à se consacrer, même malgré leurs parens. Dans le troisième livre, il raporte le dis-111. De cours que le pape Libere avoit fait à fainte Mar. virgin. c. 1. celline, en lui donnant l'habit de vierge dans l'église de S. Pierre le jour de Noël. Elle ne vivoit pas en communauté, mais avec ses parens, comme plusieurs vierges en ce temps-là. Elles Id. De viravoient à l'église leur place separée par des plan-gin-laps. ... ches, & on y voyoit des sentences de l'écriture fur les murailles pour leur instruction.

Le livre des veuves fuivit peu de tempsaprés, à l'occasion d'une femme, qui fous pretexte qu'il l'avoit exhortée à quitter le deltil, & à le confoler de la mort de ion mari, avoit voulu se remarier ayant deja des filles mariées. Il y releve l'indecence de ces mariages: mais il prend grand foin de declarer, qu'il ne condamne point les 352

fecondes noces: comme dans les livres des vier-1. De virg. ges, il ne manque pas d'établir la fainteté du mariage. Dans le livre des veuves, il parle ainfi

c. 9. n. 55. de l'invocation des faints : Il faut prier les anges , qui nous font donnez pour nôtre garde. & les martyrs , dont les corps femblent nous effre des gages de leur protections : lis font les infpecteurs de nôtre vie & de nos actions. S. Ambroûfe écrivit un peu aprés un traité de la virginité, au à il de des des recent qui l'exception.

6. 5. ginité, où il se désend contre ceux qui l'accusoient de la persuader, & de désendre le mariage aux filles consacrées à Dieu. Il avoüe haute-

c. 6. ment le fait: mais il montre que la virginité n'est ni mauvaise, ni nouvelle, ni inutile. On se plaint, dit-il, que le genre humain va manquer.

7. Je demande, qui a cherché une femme fans en trouver, quelle guerre ou quel meurtre on a veu pour une vierge? ce sont des suites du mariage de tuer l'adulter , de faire la guerre au raviféeur. Le nombre des hommes est plus grand dans les lieux où la virginité est plus estimée. Informez-vous combien l'égisé d'Alexandrie, celles de tout l'Orient & d'Afrique ont accoltumé de consacrer des vierges tous les ans: il y en a plus que ce pais cy ne produit d'hommes.

Charité de S. Ambroife. 18. Offic. c. 15. n. 70.

Les ravages des Goths dans la Thrace & dans I'llyrie s'érendirent judques aux Alpes, & donnerent matiere à S. Ambroife d'exercer sa charité. Il s'appliqua à racheter les capitis, & y employa même l'es vales de l'égilfe, qu'il fit brifer & fondre pour cet effet: mais feulement ceux qui n'étoient point encore consacre, refervant

1814. 6. 28. ceux qui l'éroient pour un plus grand befoin. Les Ariens lui en firent un reproche, dont ilne fedéfendit, qu'en fottenant qu'il évoit plus avantageux de conferver à Dieu des ames que de l'or. Car en rachetant ces captifs, on ne fauvoit pas feulement la vie aux hommes & l'honneur aux

fem\_

femmes; mais la foi aux enfans & aux jeunes gens, qu'ils auroient contraint de prendre part à leur idolutrie. S. Ambroise dit à cette occation: L'église a de l'or, non pour le garder, mais pout le dittribuer de futbreine aux necessitez. Et ensuite: Je reconnois que le fang de J. C. réanad dans l'or n'y a pas seluement brille, mais qu'il y a encore imprime la vertu de la redemption on void ici ce qu'il croyoit de la liqueur contenite dans le calice: on void qu'il y avoit des vafes consierez. & d'autres qui ne l'étoient pas on void enfin que les églises étoient richement fervies, puis qu'il ne parle que de vafes don.

En cette même occasion, comme les peuples Evist. 2. al. d'Illyrie fuyant les barbares se retiroient en Ita- 19. n. 28. lie, S. Ambroise écrivit à Constantius nouvel é. vêque de la Romagne; & entre plusieurs instruictions qu'il lui donna, il l'avertit de se donner de garde de ces Illyriens la pluspart infectez de l'Arianisme, à cause de Valens, d'Ursace & des autres évêques heretiques qui y avoient si longtemps regné. Il lui recommande donc de ne pas permettre qu'ils aprochent des fidelles. Il ajoûte que la vigueur de la fagesse est de ne pas croire legerement; & toutefois il veut que Constantius foit facile à recevoir ceux qui voudront revenir, pour ne les pas éloigner: mais que fans s'y fier entierement, il leur laisse croire qu'il est content d'eux. Je vous recommande, dit il, l'égli-n. 27se de Forum Cornelii; on croit que c'est Imola; afin qu'étant voifin, vous la vititiez souvent, juiques à ce qu'on y ordonne un evêque. L'occupation que me donne l'aproche du carême, m'empêche de me tant éloigner. Cette occupation du carême étoit sans doute l'instruction des catecumenes. Il s'y appliquoit tellement, qu'au Paulin, Vit. temps de sa mort cinq évêques purent à pei-n. 38.

feul.

XL. Vers le même temps il perdit Satyre son fre-Mort de re, sur qui il s'étoit déchargé du soin de toutes S. Satyre. ses affaires temporelles. Satyre voulut passer en Admonit. in Afrique, pour faire payer un nommé Prosper, lib. de ext. qui s'aplaudiffoit, dit S. Ambroise, croyant que Sat. Ambr. de Exc. Sat. mon facerdoe lui feroit une occasion de ne me n. 24. pas rendre ce qu'il m'avoit pris. Satyre s'étant

embarqué en hyver & dans un vieux bâtiment, Thid. n. 43. fit naufrage & pensa perir. Il n'étoit pas baptise, & pour ne pas mourir entierement privé des SS. mysteres, c'est-à-dire l'eucharistie, il la demanda à ceux qui étoient baptifez. Mais comme il n'étoit pas permis même de la voir à d'autres qu'aux fidelles; il la fit enveloper dans un orarium : c'étoit une espece de long mouchoir, que les Romains portoient au col en ce temps-là. Il le prit sur lui, se jetta ainsi dans la mer sans chercher de planche pour se soûtenir, & arriva le V. Greg. premier à terre. On voit ici que les Chrétiens III. dialog. portoient avec eux l'eucharistie dans les voyages,

c. 36.

n. 46.

n. 47.

& la regardoient comme un preservatif dans les perils. Satyre étant échappé de celui-ci, & perfuadé que le facrement qui l'avoit ainsi protegé, lui seroit bien plus utile quand il le recevroit au dedans, se pressa de se faire baptiser. Il sit donc venir l'évêque du lieu, & pour s'assurer de sa foi, il lui demanda s'il communiquoit avec les évêques catholiques, c'est-à-dire avec l'église Romaine. Ainsi parle S. Ambroise, de qui nous te-

nons tout ce recit Satyre trouva que l'église de ce lieu étoit du schisme de Lucifer; apparemment c'étoit en Sardaigne. Et il aima mieux s'exposer à la mer encore une fois, que de recevoir le baptême de la main d'un schilmatique, quoique ce schisme ne sût accompagne d'aucune erreur dans la foi. Etant abordé en païs de catho-

liques,

liques, il reçeut la grace du baptême, & la conserva jusques à sa mort. Il se proposa même de garder la continence: mais il en faisoit un secret à son propre frere. Il mourut à son retour n. 17, 19, à Milan entre les bras de S. Ambroise & de sainte Marcelline, & leur laissa la disposition de son n. 59. bien sans faire de testament. Ils crurent qu'il ne les en avoit fait que dispensateurs, & donnerent tout aux pauvres. Les funerailles de S. Satyre n. 78. furent faites avec folemnité, & S. Ambroise y prononça son oraison funebre, en presence du corps exposé à découvert. Le septiéme jour d'aprés on revint au tombeau pour y saire les prieres accoûtumées; & S. Ambroise y prononça encore un discours, pour montrer comme on doit se consoler de la perte des personnes les plus cheres, par la foi de la refurrection. L'église honore la memoire de S. Satyre le dix-septième Martyr. de Septembre.. Rom.

Dans cet intervalle, entre la mort de Valens & l'élection de Theodose, il se tint un concile Concile à Rome d'un grand nombre d'évêques de toutes de Rome les parties d'Italie, qui adresserent une lettre aux Damase. deux empereurs Gratien & Valentinien. Ils les To. 2. C.v.c. remercient de ce que pour reprimer le schisme d'Urfin dés le commencement, ils avoient ordonné que l'évêque de Rome jugeroit les autres évêques, ensorte qu'ils ne seroient point sujets au tribunal des juges laïques, & que les causes ecclesiastiques seroient examinées en conscience. & par la confideration des mœurs, des parties, non par les formalitez judiciaires & les rigueurs de la question. Ils se plaignent ensuite qu'Ursin, quoique relegué depuis long-temps, ne laissoit pas de folliciter la lie du peuple, par les clercs qu'il avoit ordonnez contre les regles: qu'à son exemple quelques évêques déja condamnez par le jugement du pape, ou craignant avec raison de

XLI.

de l'estre, achetoient le secours de la populace. & se maintenoient par force dans leurs églises. Ils se plaignent en particulier de l'évêque de Parme, de Florentius de Pouzzole, d'un nommé Restitut en Arrique; puis ils ajoûtent : Vous aviez ausii ordonne qu'on chassat en Afrique ceux qui rebaptisent: mais étant ainsi chassez, ils ont

Sut. Gv.

ordonné Claudien, & l'ont envoyé avec le nom d'évêque pour troubler la ville de Rome. Vous xvi. n. 19. avez commandé qu'il fut chasse de Rome & renvoyé en son païs: mais quoiqu'il ait été arrêté plusieurs fois: il demeure a Rome malgre les juges, gagnant souvant par argent des pauvres pour les rebaptiser. Enfin, la faction d'Urfin en est venuë jusquesà suborner un Juif apostat nommé Isac, pour attaquer la personne de nôtre S. frere Damase, & reduire celui qui étoit établi juge de tous à plaider lui-même sa cause; afin qu'il n'y eût personne qui pût juger les usurpateurs de l'épiscopat. Vous avez diffipé leurs artifices: vous avez par vôtre jugement reconnu & publié l'innocence de nôtre frere Damase. Isaac n'ayant pu prouver ce qu'il avoit avancé, a eu le fort qu'il méritoit. En effet, il fut relegué dans un coin de l'Espagne.

Refer. Grat. in fine.

Les évêques continuent : Nous vous prions donc d'ordonner, que quiconque étant condamné par Damase ou par les évêques catholiques, voudra retenir son église; ou refusera de se prefenter au jugement des évêques y étant appellé: le prefet du pretoire d'Italie ou le vicaire le fasse venir à Rome: ou si la question est émeüe dans un païs éloigné, qu'il soit amené par les juges des lieux, pour estre jugé par le métropolitain: ou s'il est métropolitain lui-même, qu'on le fasse venir sans delai à Rome, ou devant les juges que l'évêque de Rome aura donnez. Que si le métropolitain ou quelque autre évêque est sufpect à l'accusé, il pourra appeller à l'évêque de Rome, ou à un concile de quinze évêques voi- An. 378. fins. Qu'on impose silence à ceux qui seront ainsi exclus. & que l'on éloigne ceux qui seront déposez, du territoire de la ville où ils auront été évêques. Que nôtre frere Damase ne soit pas de pire condition que ceux au dessus desquels il est élevé par la prerogative lu siege apostolique, quoiqu'il leur soit égal en fonction; & qu'ayant été justifiez par vous mêmes, il ne soit pas soumis aux jugemens criminels, dont votre loi a exempté les évêques: car s'il a bien voulu se soûmettre au jugement des évêques, ce ne doit pas estre contre lui un pretexte de calomnie. C'étoit apparemment dans ce même concile de Rome que le pape, quoique sussissamment justifié par l'empereur, avoit encore été jugé canoniquement par les évêques. Ils ajoûtent : Il ne fait qui suivre les exemples de ses predecesseurs: suivant lesquels 'évêque de Rome peut se defendre dans le conseil de l'empereur, si on ne consie pas fa caufe à un concile. Car le pape Sylvestre étant accusé par des hommes sacrileges, plaida sa cause devant vôtre pere Constantin. Les évêques le nomment pere de Gratien : parce que Gratien avoit épouse Constantia fille postume de Constantius. Au reste ce fait du pape Sylvestre est remarquable, & ne se trouve point ail-

L'Empereur Gratien satissit à cette requeste XLII, du concile, par un rescrit adresse à Aquilin II. Loix de caire de Rome, qui porte aussi le nom de l'em. Gratien pereur Valentien son frere, suivant le stille or. Pour l'édinaire. Par ce rescrit les empereurs ordonnen stille, a. conte au vicaire de Rome d'executer les ordres prece-p. 1003, 6 dens, de chasser à cent milles de Rome les sedi-p. Baron. tieux marquez par les conciles des évéques; & am. 381. de les chasser aussi du territoire des villes qu'ils

leurs.

trou-

An. 379.

troublent. Ils ajoûtent: Nous voulons que quiconque voudra retenir son église, étant condamné par le jugement de Damase rendu avec le conseil de cinq ou sept évêques, ou par le jugement des évêques catholiques; ou celui qui étant cité au jugement des évêques refusera de s'y presenter: nous voulons que par l'autorité des prefets du pretoire de Gaule ou d'Italie, ou des proconfuls ou des vicaires, il foit renvoyé au jugement des évêques, & conduit à Rome fous bonne garde : que si le rebelle est dans un païs plus éloigné, toute la connoissance en soit renvoyée à l'évêque métropolitain: ou s'il est métropolitain lui-même, qu'il se rende à Rome sans delay, ou devant les juges donnez par l'évêque de Rome: ou au concile de quinze évêques voifins; à la charge de n'y plus revenir aprés ce jugement. Enfin nous voulons, que les gens de mœurs notablement corrompues, ou notez comme calomniateurs, ne foient pas receus facilement contre un évêque comme accusateurs ou comme témoins. Ainfi les empereurs accordent au concile de Rome tout ce qu'il demandoit.

L. 2.Cod.Th. de S. Bay.

L'année precedente l'empereur Gratien avoir fait une loi contre les Donatifles adressée à Flavien vicaire d'Afrique, & datée du seizième des calendes de Novembre, sous le consultat de Gratien & de Merobaude, c'éch-à-dire le dix-séptiéme d'Octobre 377. Elle porte condamnation de ceux qui rebaptisent, & ordre de rendre aux catholiques les églises qu'ils retiennent. Et comme étant chasses maines maisons à la ville ou à la campagne; il est ordonné que ces maisons seront consiquées & les assembles dissipées. Le vicaire Flavien, quoiqu'il s'ît lui-même du parti des Donatistes, en sit mourir quelques-uns des plus Donatistes, en sit mourir quelques-uns des plus

Aug. epift. 87. al 164. ad Emerit. n. 8.

féditieux, en execution des loix; & toutefois les autres ne laisserent pas de communiquer a- An. 379.

Aussi tôt aprés la mort de Valens, Gratien fit Socr. v. c. 2. une loi, par laquelle il permettoit à chacun de Soxom. VII. fuivre en seureté la religion qu'il voudroit, & ... même de s'assembler : excepté les Manichéens, même de sattembier: excepte les attaille.ilectis, les Photiniens & les Eunomiens. Ce qu'il faut Theed.v.6.2. entendre pour l'Orient. En même temps il rap. Theophan. pella tous ceux que Valens avoit bannis pour la p. 56. religion Catholique; car encore que Valens en V. Pag. an. partant d'Orient eût donné des ordres pour les 378. n. 6. 7. rappeller, l'execution ne suivoit pas si promptement. Gratien chargea Sapor duc d'Orient L. 5. C. Th. de faire observer ses loix : de chasser les A. de haret. riens des églifes, & de les rendre aux catho-

L'année suivante 379. sous le consulat d'Aufone & d'Olybrius, Gratien étant à Milan le troisième d'Aoust fit une loi adressée à Hesperius prefet du pretoire d'Italie, par laquelle en revoquant celle qu'il avoit faite à Sirmium en 378. il défend à tous les heretiques, sans exception, d'enseigner leurs erreurs ou de rebaptiser; & à leurs évêques, leurs prêtres & leurs diacres de tenir des affemblées. Un mois auparavant le cinquiéme de Juil- L. 11. C.Th. let étant à Aquilée, il exempta les clercs mar- de lustr. coll. chands de la Collation lustrale, jusques à la somme de dix fous d'or dans l'Illyrie & l'Italie, & quinze fous d'or dans la Gaule. Les dix fous d'or sont environ quatre-vingts francs de nôtre monoye, & les quinze sous tix vingts francs. Ainsi l'on favorisoit le trafic des clercs: pourveu qu'il fût trés-modique, & seulement pour leur aider à subsister frugalement, non pour les occuper entierement & les enrichir. Ces deux loix de l'an 379. ne furent faites par Gratien qu'aprés qu'il te fut donné Theodose pour collegue.

Epit. in

Theed.

An. 379. XLIII. côtez par les barbares, il crut avoir besoin d'un homme de grand merite, pour lui aider à foû-Theodofe tenir un si grand poids. Ainsi quoiqu'il eût un empereur. jeune frere déja reconnu empereur, il fit venir Socr. V .. 2. Sozom. v11. d'Espagne Theodose & l'associa à l'empire à Sir-6. 2. mium capitale de l'Illyrie occidentale, où il étoit Theod. v. demeuré depuis la défaite de Valens. Ce fut là hift. (. 5. Zozim. lit. qu'il declara Theodole empereur le quatorzieme 4-2-751des calendes de Février, sous le consulat d'Au-Aug. 1. cisone & d'olybrius c'est-à-dire le dix-neuviéme vit. c. 25. de Janvier 379. Gratien partagea l'empire avec Idac. Faft. lui: lui laitlant tout l'Orient avec la Thrace & an. 375. Marcell. l'Illyrie orientale, qui comprenoit toute la Gre-Chr. init. ce. & dont Thessalonique étoit la capitale. L'Oc-Chr. Pasch. cident demeura à Gratien & à Valentinien son P. 303.

Gaule, l'Espagne, & la Bretagne : Valentinien eut l'Italie, l'Afrique & l'Illyrie occidentale, Aurel. Viel. Thoedole étoit alors dans sa trente-troisième année, né en Espagne, & descendu de l'empereur Trajan, à qui il ressembloit par toutes ses gran-

frere, & ils le partagerent ainsi. Gratien eut la

des qualitez de corps & d'esprit, sans avoir ses défauts. Son pere se nommoit aussi Theodose Amm. lib. XVII. 4. 8. ou Honorius, & fut un des plus grands capitai-Id. lib.xxIX. nes de son temps. Il désit en Afrique le tyran 6. 5.

Firmus sous Valentinien le pere en 373, mais trois ans aprés en 376. il fut calomnié auprés de Orof: VII. l'empereur Gratien, & eut la teste tranchée à c. 33. Hier. Chr. Carthage, aprés avoir demandé & receu le bapan. 377. tême. Theodose le fils avoit aussi donné des preu-Amm. XXIX. ves de sa valeur; & étoit duc de Messe au c. nit. temps de la difgrace de son pere, mais ne s'y Aurel Vill.

epift. in trouvant pas en seureté, il se retira en Espa-Gratiano. gne, d'où Gratien le fit venir pour l'associer à l'empire, & ce choix fut approuvé de tout le XLIV. monde. Actions

Comme l'empereur Gratien étoit à Sirmium, de S. Am-Pallade broife.

Pallade & Secondien évêques en Illyrie, & les feuls de tout l'Occident, qui foûtenoient enco-AN: 379. feuls de tout l'Occident, qui joutenoient enco-Ambr. ep. re le parti les Ariens, s'adresserent à lui, se plai-12, n. 3, ep. gnant qu'on les nommât Ariens; & le priant 10. 11. 2. d'assembler un concile de tout l'empire, particulierement des provinces d'Orient, dont ils esperoient plus de protection. Les évêques catholiques consentoient que Gratien fut lui-même l'ar-Script. imp. bitre de la dispute; mais il la renvoya à leur juge-in Gestis ment; & marqua Aquilée pour le lieu du concile. concil. Dépuis S. Ambroise lui representa que pour deux heretiques, il n'étoit pas necessaire de fatiguer tant d'évêques; & que lui avec les autres évêques d'Italie suffiroient pour leur répondre. Gratien se rendit à cet avis, & dispensa même de venir au coneile ceux que le voyage pourroit incommoder à cause de leur grand âge, de leur santé affoiblie par les jeunes, ou de leur pauvreté, si honorable à des évêques: mais il permit d'y venir à tous ceux qui voudroient. Le concile d'Aquilée ne s'assembla que deux ans aprés, en 381.

Gratien retournant d'Illyrie en Gaule, écrivit Ap. And à S. Ambroise une lettre de sa main, où il le nomme son pere, & le prie de le venir trouver pour l'instruire encore de la verité dont il étoit déja tréspersuadé; & de lui renvoyer le traité qu'il lui avoit donné; y ajoûtant les preuves de la divinité du S. Esprit. S. Ambroise dans sa réponse lui donne Et. 1. le titre de prince trés-Chrétien; s'excufant de n'avoir pas été au devant de lui, & l'affurant qu'il l'a accompagné en esprit, & suivi par ses prieres pendant tout le voyage. Il promet de l'aller trouver en diligence; & cependant il lui envoye les deux livres qu'il lui avoit déja donnez; c'est-àdire les deux livres sur la foi: mais il demande du temps pour le traité du S. Esprit. Il y a apparence que l'empereur le prevint, puis qu'il étoit à Aquilée le cinquiéme de Juillet, & à Milan le : Tome IV.

troisiéme d'Aoust: où il donna la loi contre les An. 379 heretiques, dont il a été parlé, & peut-estre Sup. n. 42. fut-elle dressée par le conseil de S. Ambroise. Ce-Lib. 111. de pendant l'empereur defiroit qu'il traitât la matiere fide c. I. plus au long; & les heretiques l'accusoient d'a-

voir affecté d'estre court, pour éviter de répondre à leurs objections, parce qu'elles étoient sans réponfc. C'est ce qui l'obligea d'ajoûter aux deux livres de la foi, trois autres livres pour en faire cinq en tout; & ces trois derniers sont principalement employez à expliquer tous les passages de l'écriture, que les Ariens détournoient à leur avantage. Mais il remet à un autre temps le

traité du faint Esprit.

L'imperatrice Justine demeura quelque temps Lib. V. C. 2. N. 34. à Sirmium, apparemment avec le jeune Valentinien son fils. Le siege de cette ville capitale

d'Illyrie vint alors à vaquer; & il étoit important de remedier aux maux qu'y avoyent fait l'heresiarque Photin, & ensuite l'Arien Germinius, Photin avoit été déposé & chasse dès l'an 351. mais il n'étoit mort que la douziéme année de Valens, c'est-à-dire en 375. en Galatie sa patrie. & le lieu de son exil. S. Ambroise se rendit à Sirmium; quoi que ce fut hors de sa province. comme il étoit ordinaire aux plus saints évêques,

de secourir les églises en pareilles occasions. Paul, Vis. n. L'imperatrice Justine voulant faire élire un évérı. que Arien s'efforçoit de le faire chasser de l'égli-

se par son autorité, & par la multitude qui y étoit assemblée, mais sans se mettre en peine de ses efforts, il demeuroit sur le tribunal. Maurs Chr. c. 35. nommoit-on le lieu élevé au fond de l'église où étoit le siège de l'évêque, & ceux des prestres à ses côtez. Une des vierges Arienes eut l'impudence de monter sur le tribunal, & prenant S. Ambroise par ses habits, elle vouloit le tirer du côté des femmes, qui l'auroient mal-traité & chasse

de l'église. S. Ambroise lui dit · Quoique je fois indigne du facerdoce, il ne vous convient pas ni à vôtre profession de mettre la main sur un prestre quel qu'il soit ; vous devriez craindre le jugement de Dieu. Le lendemain on la porta en terre; & S. Ambroise, rendant le bien pour le mal, honora ses funerailles de sa presence. Cet accident n'épouvanta pas peu les A. riens; & procura aux catholiques la liberté d'ordonner en grande paix un évêque, qui fut Anemius. S. Ambroise revint à Milan aprés cette ordination; & l'imperatrice Justine conceut dés- Paul. n. 12. lors contre lui cette haine qui eut de si grandes fuites.

En Orient l'église catholique commençoit à Resour de respirer depuis la mort de Valens, principale-S. Melece menr par le retour de évêques bannis. Quel- Soz. vII. ques-uns trouvant des Ariens en possession de c. 2. leurs églises, consentirent qu'ils y demeurassent en embrassant la foi catholique; & cederent volontiers leurs chaires pour éviter le schisme. Eulalius évêque d'Amafée dans le Pont trouva à sa place un Arien, qui n'avoit pas dans la ville cinquante personnes qui le reconnussent pour évêque. Eulalius ne laissa pas de lui offrir, s'il vouloit se réunir à l'élgise catholique, de gouverner en commun son troupeau, lui cedant même le premier rang. L'Arien refusa, & fut abandonné des fiens mêmes, qui se réunirent aux catholiques. L'église d'Antioche étoit toûjours divifée. Paulin y étoit demeuré pendant la persecution, & Melece étant revenu aprés la Chrys. in mort de Valens, fut receu avec une extrême joye. Melec. Toute la ville alla au devant de lui : les uns lui baisoient les mains, les autres les pieds; ceux que la foule empêchoit d'aprocher, s'estimoient heureux d'entendre sa voix ou de voir son visage. Le duc Sapor étoit alors à Antioche chargé de

Soct. V. C. 5.

Socr VII. c.

3. Theod. V.

6- 23.

l'execution des loix faites en faveur de la religion : particulierement de rétablir les pasteurs exilez, & de rendre les églises à ceux qui communiquoient avec le pape Damase. Paulin pretendoit à ce titre le fiege d'Antioche; & Apollinaire soûtenoit aussi qu'il communiquoit avec Damase: Melece se tenoit en repos. Alors le prestre Flavien dit à Paulin enpresence de Sapor : Si vous communiquez avec Damase, confessez comme lui dans la trinité une essence & trois hypostases. Ceux du parti de Paulin vouloient bien recevoir Melece, à condition qu'il gouverneroit avec Paulin l'église d'Antioche; & Melece qui étoit le plus doux de tous les hommes y consentoit, & en pressoit même Paulin. Puis que nos otiailles, disoit-il, ont une même foi, rassemblons-les dans une même bergerie; & si le siege épiscopal est cause de nôtre differend. mettons-y le faint évangile, & nous affeionsaux deux côtez les premiers au rang des prestres : celui de nous deux qui survivra, aura aprés la mort de l'autre la conduite du troupeau. Paulin ne voulut point accepter la proposition, ni recevoir pour collegue un homme choifi, disoit-il, par les Ariens. Mais ceux de la communion de Melece, qui étoient en trés-grand nombre, le mirent sur le siege épiscopal dans une église hors la ville: c'est-à-dire apparemment dans la Pallée; & le duc Sapor autorila cette action.

S. Melece établit vers ce temps - là plufieurs évêques dans les villes, où il y en avoit eu d'Ariens. Il avoit déja donné Diodore à Tarfe: il 
donna encore Jean à Apamée & Eftienne à Grmanicie. L'un & l'autre avoit gouverné les catholiques pendant la perfecution. Jean étoit illuftre par la naiffance, & encore plus par fon éloquence & par la fainteré de fa vie; Eftienne 
avoit été nourri dans la fcience ecclefiaftique, &

res,

trés-bien instruit de la litterature des Grecs. Il corrigea le mal qu'Eudoxe avoit fait à Germanicie, & ramena les Ariens à l'unité de l'église. S. Cyrille rentra alors dans fon fiege de Jerufa-Hier, firiot. lem à la place d'Hilarion; & Gelase neveu de S. Sup. xvi. Cyrille fut rétabli à Cesarée de Paleitine, à la 32. Epiph. place de l'Arien Euzoius, qui en fut chasse par har. 73-Theodofe.

S. Eusebe de Samosateétant revenu de son exil, XLV établit aussi des évêques en divers lieux, soit par de S. Eusel'autorité que lui donnoit son âge, sa vertu & ce be de Saqu'il avoit souffert pour la foi : soit qu'on lui at-mosate. tribüe les ordinations, qu'il avoit procurées au- Theod. v. prés de ceux qui en avoient le pouvoir. Il éta- " 4. blit donc à Berée Acace, homme dés lors celebre. Il avoit excellé dans la vie monastique sous Idem Phi-Asterius disciple de S. Julien Sabas; & continua lost. c. 2. f. les mêmes pratiques de vertu pendant son épis. 777. C. copat, qui dura cinquante-huit ans. Sa porte Sor. vII. étoit toujours ouverte à tout le monde; enfor- c. 27. te qu'on pouvoit lui parler à toute heure, même pendant son repas, même la nuit; car il permettoit d'interrompre son sommeil: tant il craignoit peu d'avoir des témoins de ses actions les plus fecretes. S. Eusebe mit aussi pour évêque à Hierapolis Theodote illustre par la vie afcetique: à Calcide Eusebe, à Cyr Itidore, tous Sup. liv. deux d'un rare merite & d'un grand zele: à E-xv1.n.32. desse S. Euloge qui avoit été banni en Egypte : car S. Barfes étoit déja mort. Euloge fit éveque Protogene compagnon de son exil & de ses travaux. & le mit à Carres pour y rétablir la religion. Le dernier lieu où S. Eusebe de Samosate institua un évêque, fut à Dolique petite ville de Syrie infectée de l'Arianisme. Il voulut donc y mettre pour évêque Maris homme de merite, &c orné de grandes vertus. Mais comme il entroit

lui-même dans la ville, une femme Arienelui jet-Q 3

ta

Martyr. Rom.

Theod. IV.

ta du haut de son toit une tuile, dont elle lui cassa la teste, & il mourut peu de temps aprés. Mais auparavant il fit faire serment à ceux qui étoient presens, de ne point poursuivre la punition de cette femme. Telle fut la fin de S. Eufebe de Samofate. L'église le compte entre les martyrs & honore sa memoire le vingt-uniéme de luin. Son successeur fut Antiochus son neveu, qui l'avoit fuivi en Thrace pendant son exil, & qui avoit été lui-même relegué en Armenie. Le concile de la province s'étant affembift. c. 15. blé fuivant la coûtume, pour l'ordonner évêque de Samosate, Jovien évêque de Perge, qui avoit été quelque temps dans la communion des Ariens, s'y trouva comme les autres. Tous ayant donné leurs suffrages pour l'élection d'Antiochus, on le mena prés de l'autel, & on le fit mettre à genoux pour recevoir l'imposition des mains. Mais comme en se retournant, il vit Jovien qui s'avançoit avec les autres, il repoussa

XLVII. Morr de S. Pafile & de S. Echem. Hier. de fcript. Gree. p. 370. D.

S. Basile étoit mort dés le commencement de l'année 379, dans le temps que Gratien regnoit seul en Orient. Avant sa mort il imposales mains à plusieurs de ses disciples, pour ordonner des évêques catholiques aux églifes de sa dépendan. ce. A ses funerailles, il y eut une telle affluen. Naz. or. 20. ce de peuple, que plusieurs furent étouffez dans la presse. Chacun s'efforçoit de toucher la frange de son habit, le lit sur lequel on le portoit, son ombre: croyant en recevoir quelque utilité. Les gemissemens étoussoient le chant des pseaumes: les payens même & les Juifs le regrettoient. Toute la terre le pleura, comme le docteur de la verité & le lien de la paix des égli-

la main, & voulut qu'il se retirât: disant qu'il ne pouvoit souffrir sur sa teste une main qui avoit receu les mysteres celebrez par des blassemes : c'est-à-dire l'eucharistie des Ariens.

ics.

fes. Tous ceux qui avoient aproché de lui, mê- Cenn. 64, me pour le fervir, se faisoient honneur de rap-9, 152. D. porter jusques à ses actions & ses paroles les 370, 20, moins importantes. Plusieurs affectoient d'imip-370, ter son extreuer, sa paleur, si barbe, si demarche, & jusques à ses defauts, comme sa lenteur à parler. Car il étoit le plus souvent pensif & recueilli en lui même: ce qui étant mal imité degencroit en tristesse. On copioit encore son habit, son lit, sa nouriture: quoiqu'en tout cela, il cut agi naturellement sans rien affecter. Ses P. 36a. D. écrits étoient les dilices de tout le monde, même des laiques & des payens; on les lisoit, non seulement dans les églises, mais dans les autres affemblées.

De plutieurs panegyriques faits en l'honneur de S. Basile, il nous en reste quatre, de S. Gregoire de Nysse son frere, de S. Ephrem, de S. Amphiloque & de S. Gregoire de Nazianze. Ceux de S. Gregoire de Nysse & de S. Amphiloque furent prononcez au jour de sa mort, c'est à dire le premier de Janvier où l'église greque honore encore sa memoire; au lieu que l'église latine la celebre le quatorziéme de Juin, jour de fon ordination. On void par S. Gregoire de Nysse Greg. in que l'on faisoit déslors la feste de S. Basile. S. Gre Bol. 10. 2. goire de Nazianze ne prononça son panegyrique ? 911. que quelques années aprés, lors qu'il eut quitté C. P. & fut retourné dans sa Patrie. Helladius fucceda à S. Bafile dans le fiege de Cefarée. S. E. phrem ne survêcut pas long temps à S. Basile; on croit qu'il mourut environ un mois aprés; car l'église greque honore sa mémoire le vingthuitième de Janvier, & l'église latine le premier de Février. Il fit en mourant un discours, que l'on nomme son testament: où il défend trèsexpressement qu'on l'ensevelisse avec pompe, qu'on lui fasse les honneurs que l'on rend aux

faints,

faints, que l'on garde ses habits comme des reliques, qu'on l'enterre sous l'autel, ou en aucun autre endroit de l'église. Il veut estre mis dans le cimetiere, & recommande avec grand foin, qu'on fasse pour lui des aumônes, des prieres & des oblations, particulierement au trentiéme jour. Il donne des benedictions particulieres à plusieurs de ses disciples, & prononce des maledictions contre quelques-uns, & contre tous les heretiques: entre lesquels il nomme les Euchites ou Messaliens, & le Vitaliens, c'est-à-dire les Apollinaristes, qui reconnoissoient à Antioche Vital pour leur chef. On dit aussi qu'il avertit un de ses disciples nommé Paulin, de ne se pas laisser emporter à ses pensées, parce qu'il le connoissoit trop curieux, & le nommoit souvent nouveau Bardesane. Ce Paulin étoit prestre, & avoit un grand talent de parler fur le champ. Tant que S. Ephrem vécut, il eut de la reputation entre les docteurs ecclefiastiques : mais aprés sa mort l'ambition le porta à se separer de l'église, & il écrivit beaucoup de choses contraires à la foi-

Gennad. catolog. c. 3.

XLVIII. Mort de fairte Macrine.

Vita S.

6. I.

Neuf mois aprés la mort de S. Basile. c'est-àdire au mois d'Octobre 379. il se tint un concile à Antioche où affista S. Gregoire de Nysse. Il revint chés lui vers la fin de l'année, & alla voir Macr. 87.D. fa fœur fainte Macrine, qu'il n'avoit point veue

depuis prés de huit ans, ayant été obligé de quit-Sup. n. 32. ter son pais par la persecution des heretiques. Sup. 1. x1v. Etant proche du monastere qu'elle gouvernoit depuis long-temps dans le Pont prés la ville d'Ibore, il aprit qu'elle étoit malade; & quand il fut arrivé, les moines qui vivoient au même lieu fous la conduite de S. Pierre son frere, vinrent au devant de lui selon leur coûtume: les vierges l'attendirent dans l'église. Aprés la priere elles baisserent la teste pour recevoir sa benediction, & se retirerent modestement, sans qu'il en restat restât une seule. Il comprit que la superieure n'y étoit pas, ce qui marque qu'elles etoient voilées. Il fe fit conduire au dedans, & trouva fa fœur ma- P. 189lade d'une fiévre déja trés-violente. Elle n'avoit autre lit qu'une planche étendue par terre, & pour chevet une autre planche échancrée, enforte que le col v trouvoit sa place. Ce lit étoit tourné à l'Orient pour y pouvoir prier. Ils tomberent sur le fujet de S. Basile ; ce qui renouvella la douleur de S. Gregoire, & fainte Macrine le confola par un excellent entretien fur la providence, fur la nature de l'ame & de la vie future, dont il composa depuis un traité de l'ame & de la resurrection, que nous avons encore: mais on a foûtenu il y a long. To.2. p. 613temps qu'il avoit été corrompu par les Origenistes, comme quelques-autres traitez de S. Gregoire de Nysse.

Comme il s'entretenoit avec fa fœur, ils entendirent le chant des pfeaumes, pour la priere P. 192. De des lampes, c'ett à dire les vespres. Sainte Mas-P. 194-erine envoya son frere à l'église, & pria de son côté. Le lendemain au soir se sentant presse coté. Le lendemain au soir se sentant presse re; mais d'une voix si basse, qu'à peine pouvoiron l'entendre. Cependant elle joignit les mains, & faitoit le signe de la croix sur les yeux, sur sa bouche, & fur son cercomunt au mouvement de se levres & de ses yeux, qu'elle s'aquitoit autant qu'elle pouvoit de la priere du soir dont elle marqua la fin en faisant le signe de la croix sur sur son viage, ex aussi celle rendit l'ame avec un

grand foupir.

Pour donner ordre à fes funerailles, S. Gregoire retint entre autres deux des principales reigieufes, une veuve de qualité nommée Veftiane, & une diaconelle nommée Lampadie, qui fous la fainte conduisoit la communauté. Il lui deman370

da si elles n'avoient point en reserve quelques habits precieux pour parer son corps suivant la coûtume. Lampadie repondit en pleurant: Vous voyez tout ce qu'elle avoit. Voilà son manteau, le voile qui lui couvre la teste, ses souliers usez : c'est toute sa richesse. S. Gregoire sut donc reduit à l'orner d'un de ses manteaux : car les habits des hommes & des femmes consistoient en de grandes draperies, dont plusieurs pouvoient se servir indifferemment. Vestiane en accommodant la coëffure, dit à S. Gregoire : Voilà quel étoit son collier. En disant cela elle le détacha par derriere; & avançant la main lui montra une croix & un anneau, l'un & l'autre de fer, que la fainte portoit toûjours fur le cœur. Partageons, dit S. Gregoire: gardez la croix & moy l'anneau, car j'y voy aussi une croix gravée. Vous n'avez pas mal choisi, dit Vestiane, l'anneau est creux à cet endroit: & renferme du bois de la croix.

P. 200.

On passa la nuit à chanter des pseaumes, comme dans les festes des martyrs; & le jour étant venu, comme il étoit accouru une trés grande multitude de peuple, S. Gregoire les rangea en deux chœurs, les femmes avec les vierges, les hommes avec les moines. L'évêque du lieu nomme Araxe, y étoit aussi avec tout son clergé. S. Gregoire & lui prirent par devant le lit, sur lequel étoit le corps, deux des premiers du clerge le prirent par derriere, & ils le porterent ainsi lentement, arrestez par la foule du peuple qui marchoit devant, & s'empressoit tout autour. Deux rangs de diacres & d'autres ministres marchoient devant le corps, portant des flambeaux de cire; & on chantoit des pseaumes tout d'une voix, depuis une extrêmité de la procession jusques à l'autre. Quoiqu'il n'y cût que sept ou huit stades jusques au lieu de la sepulture, c'est-à-dire environ

P. 202.

ron mille pas, ils furent presque tout le jour à les faire. C'estoit l'église des quarante martyrs, où le pere & la mere de fainte Macrine étoient enterrez. Y étant arrivez, on fit les prieres accoûtumées, & avant que d'ouvrir le sepulcre, S. Gregoire eut soin de couvrir d'un drap blanc · les corps de son pere & de sa mere, pour ne pas manquer au respect, en les exposant à la veue. défigurez par la mort. Ensuite lui & Araxe prirent le corps de fainte Macrine de dessus lelit. &c le mirent comme elle l'avoit toûjours defiré auprés de sainte Emmelie sa mere, faisant une priere commune pour toutes les deux. Tout étant achevé S. Gregoire se prosterna sur le tombeau, & en baifa la poussière. C'est ainsi qu'ildécrit luimême les funerailles de fainte Macrine fa fœur, dans la lettre au moine Olympius, qui contient la vie de cette fainte.

Un concile, apparemment celui d'Antioche, XLIX. avoit chargé S. Gregoire de Nysse de reformer l'é- de S. Greglise d'Arabie. Et comme la Palestine en est vol-goire de fine, il visita Jeruralem & les saints lieux: tant Nysse sur pour s'aquiter d'un vœu, que pour procurer la les peleripaix entre ceux qui gouvernoient l'églife de Je nages. rufalem. L'empereur lui donna pour ce voyage Hieref. la commodité des voitures publiques : enforte p. 1086. C. qu'étant maître d'un charlot, il lui servoit, & à ceux qui l'accompagnoient, d'églife & de monastere; ils y chantoient les pseaumes pendant le chemin, & y observoient les joûnes. Il visita Bethlehem, le Calvaire, le S. Sepulcre, le mont des Olives. Mais au reste, il fut peu édifié des habitans du pais, dont il témoigne que les mœurs étoient trés-corrompues, & que toutes fortes de crimes y regnoient, particulierement les meurtres. C'est pourquoi étant depuis consulté par un solitaire de Cappadoce, sur le pelerinage de Jerusalem; il declare qu'il n'approuve point que

37²

P. 108 f.

les personnes qui ont renoncé au monde & embrasse la persection chrétienne, entreprenent ces fortes de voyages. Premierement, parce qu'il n'y a aucune obligation, puis que N. S. n'en a rien ordonné dans s'évangise: enfuite, parce qu'il y a du danger, pour ceux qui se proposent la vie parfaite. La solitude & la s'eparation du monde leur est necessaire, pour garder la purtes & fuir la rencontre des personnes de différent s'ex. C'est ce qu'il est impossible d'observer dans les

fuir la rencontre des perionnes de différent fexe.
C'eft ce qu'il est impossible d'obsérver dans les
voyages. Une semme, dit-il, ne peut voyager
fans quedque homme qui l'accompagne, pour
lui aider à monter & à desendre de cheval, &
la soûtenir dans les mauvaispas Soit un ami, soit
un mercenaire qui lui rende ces services, il y a
.toûjours de l'inconvenient. Dans les hôtelleries
& les villes d'Orient, il y a une grande liberté
& une grande facilité de mal faire. On y trouve des objets capables de falir les yeux & lesoreilles, & par consequent le cœur. Si la pureté des
mœurs est une marque de la presence de Dieu,
il faut croire qu'il habite plutôt en Cappadoce

in aut croire qu'il habite plutôt en Cappadoce qu'ailleurs; & je ne fai fi on pourroit compter dan stout le refie du monde autant d'autels éleres, et et le fortir du corps pour aller au Seigneur, plutôt que de fortir de Cappadoce pour aller en Paletline. Voilà le fentiment de S. Gregoire de Nysse fur les point en general, & il avoit fait lui-même celui dont il s'agit: mais il en represent les inconveniens,

qui ont été remarquez par les personnes sages de tous les siecles.

S. GregoiJe de Nazianze à
C. P.
Earm. de
titap.10.A.
Sup. xvt.
7. 13.

L.

De toutes les églises d'Orient, celle de C. P. étoit la plus desolèe. Les Ariens y dominoient depuis quarante ans; plusseurs autres heresses y avoient cours, & le peu qui y restoit de catholiques étoient sans pasieur; car Eyagre qu'ils éleu-

rent en 370, aprés la mort de l'Arien Eudoxe, fut austi-tôt banni par Valens. Personne ne parut plus propre à relever cette église que S. Gregoire de Nazianze; sa vertu, sa doctrine & son éloquence lui avoient acquis une grande reputation. Il étoit évêque, mais sans église: car il n'avoit jamais gouverné celle de Sasime, pour laquelle il avoit été ordonné; & il n'avoit gouverné celle de Nazianze que comme étranger, en attendant qu'elle eût un évêque. Il l'avoit même quittée Sap. xvi. depuis fix ans, & vivoit en retraite au monastere n. 51. de sainte Thecle en Seleucie. Les catholiques de Secr. v. a. 6. C. P. desirerent donc de l'appeller, pour prendre foin de leur église abandonnée: les évêques en-Greg. en-trerent dans ce dessein, & ses meilleurs amis l'en presserent, entre les autres Bosphore évêque de

S. Gregoire eut bien de la peine à quitter sa D. epife. to. chere folitude, où il vivoit détache de tout, & 2.p. 301.C. goûtoit les douceurs de la contemplation celeste. Sa refistance fut telle, que tout le monde s'en Ep. 14plaignoit. On lui reprochoit d'avoir quitté Nazianze: on l'accusoit de mépriser les interests de l'église: on lui representoit qu'elle étoit mena-Carm. I. cée de nouvelles attaques; & on parloit d'un concile, qui se devoit tenir à C. P. pour établir l'herefie d'Apollinaire. Il ceda enfin malgré la foi- p. 439. A. blesse de son corps usé de vieillesse, d'austeritez & de maladies; & il crut ne pouvoir mieux achever sa vie, qu'en travaillant pour l'église. Ce sut Pagi an. au plus tard en 379. qu'il vint à C. P.

Son exterieur n'étoit pas propre à lui attirer le Carm. vit. respect des heretiques ni des gens du monde. P. 11. D. Son corps étoit courbé de vieillesse, sa teste chau-p. 436. B. ve, fon visage desseché par ses larmes & ses au-07. 27. steritez. Il étoit pauvre, mal vêtu, sans argent : p. 468. B. fa parole avoit quelque chose de rude & d'étran- Or. 28. ger. Il fortoit d'un pais éloigné, & à peine con- P. 483. A. Q 7

noifoit-on le lieu de sa naisance: cependant si ofoit attaquer l'hereste triomphante depuis si ocit attaquer l'hereste triomphante depuis si capitale de l'empire. Aussi sur la capitale de l'empire. Aussi sur la capitale de l'empire. Aussi sur la capitale si simaginerent qu'il venoit enseigner plusieurs dieux, se passionnez pour leur évéque Demophiles, ils ne purent soufrir qu'il vint lui declarer la guerre. Tous les heretques se réünirent contre Gregotire, se le chargoient de calomnies. Ils passierent jusques aux effets: ils le poursuivirent à coups de pierres, dont il ne receut aucune blessure dus generales, se le trainerent devant les tribunaux des presesses le trainerent devant les tribunaux des presesses.

07. 38. D. dont Dieu le délivra glorieusement. Il n'opposa à tous ces outrages que sa patience: ravi de participer aux foufrances de J. C. En arrivant à C. P. il fut receu par des parens qu'il y avoit, & re-

fus pluseurs autres personnes qui lui offroient 436. A.2. P. desse d'active de l'etoi fi frugale, qu'il n'é-436. A.2. P. desse d'active d'active de l'etoi fi frugale, qu'il n'écomme il dit, celle des bestes & des oiseaux. Il fortoit peu: on ne le voyoit ni dans les places publiques, ni dans les lieux les plus delicieux de cette grande ville. Il ne faisoit point de visites : mais il demeuroit la pluspart du temps à sonlogis, me-

0.. 14.9. ditant & s'entretenant avec Dieu. Cette conduite
218. D.219. étoit necefiaire à C. P. où la vie peu édifiante des
ecclefiaftiques, faifoit tourner en raillerie la religion: pour y prêcher utilement, on ne pouvoit mener une vie trop ferieufe; & cette philofophile fimple & fincere attira enfin à S. Gregoire

00. 27. fophic fimple & fineere attira enfin à S. Gregoire
7. 456.
10. 23. B. puissance temporelie, il ne disputa point aux horetiques la politetion des égilies, & des biens qui
en dépendoient, dont ils éctoient emparez au
préjudice des catholiques. Il ne fut point jaloux
de l'execution des édits qu'ils méprisionent; & ne

follicita point contre-eux les magistrats.

Il commença à tenir ses assemblées chez ses 07. 28. parents, qui exerçoient envers lui l'hospitalité. P. 484. D. Car les Ariens avoient ôté aux catholiques toutes Greg. presb. les églises, & ne leur laissoient la liberté de s'as- P. 18. B. fembler en aucun lieu. Cette maison devint ensui- Socr. v c. 7. te une église celebre, que l'on nommoit l'Anastasie, c'est-à-dire la resurrection: parce que S. Gregoire y avoit comme refuscité la foi catholique. Quelques-uns disoient que ce nom lui fut Sozom. VII. confirmé par un miracle : qu'une femme enceinte tomba des galeries hautes où les femmes étoient placées dans l'église : qu'elle se tua de cette chute, & que tout le peuple ayant prié pour elle, elle resuscita avec son enfant. Ce nom fut encore Theodorus confirmé fous l'empereur Leon de Thrace, envi-lett. 11. bift. ron quatre vingt ans aprés, quand on apporta de . "... Sirmium les reliques de sainte Anastasie vierge & martyre, que l'on mit dans la même église. Au reste, il ne faut pas confondre sainte Anastasie des catholiques, avec une église des Novatiens, qui lui donnerent le même nom dés le temps de l'empereur Julien, en la rebâtissant aprés qu'elle Socr. 11. cut été démolie sous Constantius.

S. Gregoire fut bien tôt l'admiration de tout LI, le monde, par fa profonde connoiliance des écri Sermons tures, son raifonnement jufte & prefiant, son de S. Greimagination fertile & brillante, ia facilité in goire de croyable à s'expliquer, son fitile exact & ferri Azianne. Les catholiques accouroient comme des person. Carm. de nes alterées: ravis d'entendre precher la fainte gress P. 18. doctrine de la Trinité, dont ils étoient privez de-puis fi long-temps. Ceux qui avoient fait venir S. Gregoire, le favorifoient comme leur ouvrage: les heretiques de toutes les fectes, & les payens mêmes vouloient goûter au-moins le plaîr de son éloquence. Pour l'entendre de plus prés, on 0r. 32. forçoir les balustres qui entouroient le fanctuaire 7.52. C. où il préchoit. On l'interrompoit fouvent pour p. 78. C.

Hiftoire Ecclesiastique.

376 lui applaudir en battant des mains, ou faisant des exclamations à fa louange : plufieurs écrivoient les fermons. Il en fit deux au fujet d'une division entre les catholiques de C. P. qui pensa rui-Car. 1.p. 11.

ner cette église encore mal affermie. Le peuple & les évêques mêmes avoient pris parti entre deux prelats: les uns, dit il, étoient pour Paul, les autres pour Apollos: par où l'on croit qu'il marque la division de l'église d'Antioche entre

Melece & Paulin. Les passions qui étoient la vraye Or. 14. p. 216. C. cause de ces divisions, se convroient du pretexte de la foi; & celui qui le jour precedent étoit catholique, se trouvoit heretique le lendemain,

P. 219. D. sans savoir comment. C'est le mal que S. Gregoire déplore en cette occasion : que la vertu étoit décriée; que l'on ne croyoit plus qu'il y eût personne qui la pratiquat sincerement; & que ce mépris passoit jusques à la religion, dont on jugeoit par ceux qui l'enseignoient. La réunion Or. 13. des catholiques étant faite, il reprocha aux he-

retiques l'avantage qu'ils avoient voulu prendre de cette division, quoiqu'elle ne regadât que le choix des pasteurs, & nullement la doctrine. Il refute sommairement leurs erreurs sur la Trini-P. 212. B. té, & ajoûte: J'ai traité ceci en peu de mots, pour vous instruire, non pour disputer: selon la

methode des pescheurs & non d'Aristote: pour l'utilité & non pour l'ostentation. Ensuite il pro-P: 213. met de repondre plus amplement aux objections des heretiques. LII.

Difcours

de Theo-

logie.

Il le fit en effet par les discours que l'on appelle de la theologie, parce qu'ils renferment fa doctrine sur la nature de Dieu & le mystere de la Trinité: & l'on croit que ce sont ces discours, qui lui ont principalement attiré le nom de theologien. Car c'est ainsi que les anciens, particulierement les Grecs, le nomment ordinairement, pour Greg. presb. le distinguer des autres Gregoires; & on a remar-

P. 25. A. que

qué qu'il est le seul aprés l'apôtre S. Jean, à qui l'on ait donné ce grand nom. Le premier dis-Orat. 33. cours de la theologie est comme la preface des autres, & montre les dispositions necessaires pour parler dignement de Dieu. S.Gregoire condamne la demangeaison de disputer sur la religion qui regnoit alors à C. P. même entre les catholiques, mais bien plus entre les heretiques qui en faisoient leur capital. Les places publiques retentissoient de ces discours : on les entendoit dans les festins, dans les visites: les femmes s'y laissoient emporter contre la modestie de leur fexe. La théologie devenoit un art méprifable, & un exercice de vaines fubtilitez, semblables à ces tours de main, dont les charlatans trompent les yeux.

Voici les regles qu'il donne. Il ne convient pas P. 590. à tout le monde de philosopher sur les choses divines; mais seulement à ceux qui ont purifié leur corps & leur ame, ou du moins qui y travaillent, & qui ont fait du progrez dans la meditation des choses saintes. Il n'en faut pas toujours parler: mais quand nous fommes tranquilles, sans passion, libres des images dangereuses qui trouvent nôtre raison. Il n'en faut parler qu'à ceux qui prennent la chose serieusement : non pas à ceux qui n'en parlent que pour s'amufer, aprés les spectacles du cirque ou du theatre, apres la musique ou la bonne chere; comptant ces disputes entre leurs divertissemens. Il ne faut pas raisonner sur tout, mais sur ce qui est de nôtre portée & de celle de nos auditeurs. Non, dit-il, qu'il ne faille toujours penser à Dieu; nous devons y penser plus souvent que nous ne respirons: mais il n'en faut parler qu'à propos. Il recommande le secret des mysteres, & sur tout de n'en point disputer devant les payens. Quand P. 532. D. ils entendent parler, dit-il, d'un Dieu engen-

dré ou créé, ou tiré du neant : comment peuvent ils prendre ces discours, eux qui loüent les adulteres & les impudicitez de leurs dieux, & qui ne peuvent rien concevoir au dessus ducorps? N'est-ce pas leur donner des armes contre nous? Ensuite il se prince que resulte afte suvent

N'est-ce pas leur donner des armes contre nous?

Ensuite il se plaint que tous veulent estre savans

8: theologiens, comme s'il n'y avoit point d'autré voye de falut; il les exhorte à s'appliquer plûtôt à faire des bonnes œuvres, à dompter leurs
passions, à regler leurs mœurs. Ensin il leur
montre d'autres matieres de disputes moins dangereuses, & leur conseille de s'exercer plutôt
contre les philosophes, marquant en un mot le

or. 29. init. foible de chaque secte. Il traite encore dans un autre discours des dispositions nocessaires, pour entendre les mysteres de la religion, & pour en

parler dignement.

Or. 34. Dans le second discours de la theologie, S. Gregoire commence a entrer en matiere, & parle
Or. 35. de la nature divine en general, & de sesattributs:

0r. 36. de la nature divine en general, & de ses attributs: dans le troisséme il prouve la divinité du Verbe: dans le quatrième, il repond aux passages de l'é-

or. 37. criture, que les heretiques alleguoient : enfin dans le cinquiéme, il traite du S. Esprit contre

P. 595. D. les Macedoniens. Il montre que le S. Esprit contre une substance & non pas un accidens ou une o-

peration divine, puis que lui même opere, parle & agit en diverfes manieres. S'il est fibishance, il est Dieu ou créature. Il n'est point créature, puis que nous croyons en lui, & que nous fommes baptifez en fon nom. Mais s'il est Dieu, disoient les Macedoniens, il est engendre ou il ne l'est pas. S'il n'est pas engendre', il -y a donc deux principes: s'il est engendré, ou c'est par le pere ou par le fils. Si le pere l'a engendré, il y a deux fils, qui sont freres: si le fils l'a engendré, il est donc petit-fils eu pere.

S. Gregoire répond: Nous attribuons à Dieu

un fils dans un sens trés-relevé, parce que nous ne pouvons montrer autrement qu'il procede du pere, & qu'il lui est consubstantiel: mais il ne s'ensuit pas que nous devions appliquer à Dieu tous les noms de parenté qui sont parmi nous. Il faudroit donc aussi suivre la grammaire, & reconnoître en Dieu les deux fexes; parce que les noms de Dieu & de pere sont masculins, & le nom de divinité feminin. Au reste, le S. Es. P. 597. A. prit n'est ni engendré ni non engendré, mais il procede du pere, comme J. C. même nous l'enseigne. Etant qu'il en procede, il n'est point gean.xv.26. créature : entant qu'il n'est point engendré, il n'est pas fils: entant qu'll est entre le non engendré, & l'engendré, il est Dieu. Mais quelle est cette procession? Expliquez-moi l'innascibilité du pere & la generation du fils; & je vous expliquerai la procedion du S. Esprit. Mais que lui manque t'il pour estre fils? Rien; non plus qu'il ne manque rien au fils pour n'estre pas pere, ni au pere pour n'estre pas fils. Ces noms n'expriment aucun défaut, mais des relations differentes, qui distinguent trois hypostases en une seule nature divine. Mais comment du mê-P. 598. A. me principe peut proceder un fils confubstantiel, & un autre aussi consubstantiel sans estre fils? Donnez moi un autre Dieu, & je vous y montrerai les mêmes noms & les mêmeschofes. Dans les créatures, je ne puis vous donner des exemples de ce qui ne convient qu'à la nature divine. Toutefois pour donner une comparaison imparfaite: Adam & Eve & leur fils Seth étoient tous trois de même nature. Adam étoit l'ouvrage de Dieu, Eve une portion d'Adam, Seth son fils: Eve & Seth étoient fortis d'Adam, mais diverfement.

S. Gregoire montre ensuite que le S. Esprit est adorable, puis que c'est par lui que nous ado-

rons

rons & que nous prions. Il répond à l'objection capitale, que c'étoit admettre trois Dieux. Il dit premierement que les Macedoniens qui reconnoissent la divinité du fils, devroient donc admettre deux dieux, & contre ceux qui nioient même la divinité du fils, il dit que nous ne reconnoissons qu'un Dieu, parce qu'il n'y a qu'une divinité, & que ceux qui procedent de lui se rapportent à lui feul. Aucun des trois n'est ni plus ni moins Dieu, ni devant ni aprés, ni divisé de volonté ou de puissance: puis il montre la difference de la multitude des faux dieux, & des hommes qui font en si grand nombre, quoique de même nature. Pour montrer la divinité du S. Esprit par les écritures, il remarque diverses locutions. L'écriture dit quelquefois ce qui n'est point, comme quand elle attribuë à Dieu des membres & des passions humaines: quelquefois elle ne dit point ce qui est, comme ces mots, sur lesquels les heretiques qu'il combat faisoient tant de force , innascible , sans principe , immortel: mais elle dit la même chose en d'autres termes. Il ne faut pas s'attacher aux mots, mais au sens. Dieu voulant conduire les hommes par leur volonté, a ménagé les veritez felon qu'ils les pouvoient porter. L'ancien testament a parlé plus clairement du pere que du fils: le nouveau testament a parlé plus clairement du fils que du S. Esprit : lui-même s'est mieux declaré , quand il est venu sur les apôtres aprés l'ascension de P. 609. B. J. C. Sa divinité ne laisse pas d'estre suffisamment prouvée par les noms que l'écriture lui

P. 612.

donne, & les proprietez qu'elle lui attribue, que S. Gregoire rassemble ici avec grand soin. Enfin il montre que toutes les comparaisons tirées des créatures, & appliqués à la Trinité divinc sont imparfaites; & par confequent dangereuses, si on ne s'attache au seul point de la comparajfon, écartant avec grand soin toutes les differences.

En ce temps-là S. Jerôme vint à C. P. écouter S. Gregoire de Nazianze; & il le regarda toû. S. Jerôme jours depuis comme son maître. Les calomnies à C. P. de ceux qui l'accuscient de ne pue bien croire le De stript. de ceux qui l'accusoient de ne pas bien croire la In Grege Trinité, parce qu'il ne vouloit pas dire trois hy- 5mp. 29. postales, l'ayant contraint à quitter son desert Ep. 77. ad de Syrie, il alla à Jerusalem, & demeura quel. Marc. que temps à Bethlehem. Paulin évêque d'Antio-Aigu. Eb. 39. ad Aigu. Eb. 33. che l'ordonna prêtre malgré lui; & il ne le fouf-cont. Ruff. frit, qu'à condition de ne pas quitter la vie so . 7. Ep. 61. litaire. Il ne voulut pas même demeurer à An-ad Pamm. tioche, de peur d'estre obligé de prêcher & de " 6. faire les fonctions de prêtre. Etant donc venu à C. P. il demeura quelque temps auprés de S. Gre- In Ephef. goire, étudiant sous lui l'écriture sainte, comme v. 32. il témoigne en divers endroits de ses écrits. Un Ep. 2. ad jour il le pria de lui expliquer, ce que veut di- Nepet.c. 13. re dans S. Luc le sabat second premier. S. Gre- Luc. VI. 1. goire lui répondit agreablement : Je vous en instruirai dans l'église où tout le monde m'applaudit. Il faudra bien là que vous fachiez ce que vous ne favez pas ; car fi vous estes seul sans rien dire, tout le monde vous prendra pour un stupide. On voit par là qu'il savoit la valeur des acclamations du peuple, qui, comme dit S. Jerôme, admire le plus ce qu'il entend le moins. Ce fut à C. P. que S. Jerôme à la priere de les In Ifa. vi. amis, & pour essayer son genie, composa promptement un petit traité sur la vision raportée dans le fixiéme chapitre d'Isaie. On croit aussi que ce fut en ce temps la qu'il traduisit en latin la cronique d'Eusebe: & l'adressa à deux de ses amis, le prêtre Vincent & Gal-

L'empereur Theodose avoit receu de ses an-Baptème cestres la religion Chrétienne, & l'attachement de Theo-

Froip. Chr. an. 381.

Sor. v. e. 6. a la foi de Nicée: mais il n'avoit pas encore re-Soz. VII.c.4 ceu le baptême; & il y fut déterminé par une maladie qui lui vint à Thessalonique. Il sit venir l'évêque , & lui demanda avant toutes choses quelle étoit sa créance? C'étoit S. Ascole qui étoit alors évêque de Thessalonique, il dit à l'Empereur qu'il professoit la foi de Nicée, & que toute l'Illyrie étoit demeurée dans cette créance. fans avoir jamais été infectée de l'Arianisme. Il faut entendre l'Illyrie Orientale, qui comprenoit la Macedoine, & dont Thessalonique étoit la métropole. L'Empereur extrêmement réjoui de cette heureuse rencontre, receut le baptême de la main de S. Ascole, & peu de jours aprés il guerit aussi de sa maladie.

S. Ascole n'étoit pas moins considerable par la

Amb. rep. 15. ad Anatol. & ep. 19. Anyf.

sainteté de ses mœurs que par la pureté de sa foi. Il étoit né en Cappadoce; mais dés sa premiere jeunesse il renonça à ses parens & à sa patrie, & avant embrassé la vie monastique, il s'enferma en Achaïe dans une petite cellule. Etant encore jeune, il fut ordonné évêque de Thessalonique, à la priere des peuples de Macedoine, & par le choix des évêques. Il rétablit la paix dans cette église, & y affermit la foi ébranlée par la cheute de son predecesseur, que l'on croit avoir été Eremius ou Herennius, qui cedant comme plu-Atlan. apo- fieurs autres à la persecution de Constantius. relog. p. 692. B. nonça à la communion de S. Athanase. S. Ascole conserva plusieurs fois Thessalonique & toute la Macedoine contre les Goths, fans employer Epift. 339. d'autres armes que ses prieres. Il étoit lié d'amitié avec S. Bafile, comme il a été dit; & le pape Damase lui commit le gouvernement des dix 1. ad. Ruff, provinces, qui composoient l'Illyrie orientale Cellett. Rem. pour y exercer son autorité comme son vicaire.

Tel étoit S. Ascole qui baptisa l'Empereur Theo-

Sup. liv. XVI. 44. Ep. Benif. P. 47. 6. 10. 4. conc. p. 1302.

dofe.

L'Em-

L'Empereur s'étant informé de l'état où le Lv. trouvoit la religion dans les terres de fon obeif-l'églife. sance, apprit que jusques à la Macedoine, elles Sox. VII.6.4. étoient toutes unies dans la foi de la Trinité: mais que tout le reste vers l'Orient étoit divisé par un grand nombre de sectes, & particulierement C.P.oùl'heresie regnoit plus que dans tout le reste de l'empire. Ce fut le motif de la loi celebre Cunctos populos, connue par ces deux mots L. 1. C. de latins, par lesquels elle commence. En voici les Sum. Trin. termes : Les Empereurs Gratien , Valentinien de fide Cath, & Theodose augustes, au peuple de la ville de lib. 16. C. P. Nous voulons que tous les peuples de nôtre obéissance suivent la religion que l'apôtre S. Pierre a enseignée aux Romains, comme il paroît, parce qu'elle s'y conserve encore à present: celle que l'on voit suivre au pontife Damase & à Pierre évêque d'Alexandrie, homme d'une sainteté apostolique; ensorte que selon l'instruction des apôtres & la doctrine de l'évangile, nous croyons une seule divinité du pere, & du fils & du S. Esprit, sous une pareille majesté & une fainte Trinité. Nous voulons que ceux qui fuivront cette loi prennent le nom de Chrétiens catholiques, & que les autres que nous jugeons insensez, portent le nom insame d'heretiques, & que leurs assemblées ne prennent point le nom d'églifes: refervant leur punition pre nierement à la vengeance divine, & ensuite au mouvement qui nous sera inspiré du ciel. Donné à Thessalonique le troisième des calendes de Mars, sous le cinquiéme confulat de Gratien & le premier de Theodose, c'est à-dire le vingt-huitieme de Fevrier 280.

Theodose adressa cette loi au peuple de C. P. afin que de la capitale de son empire elle se répandît plus promptement dans les provinces. Il y declare sa foi pour inviter ses sujets à la suivre,

plutôt que les y contraindre: n'imposant encore ancune peine aux heretiques, & se contentant de les menacer. Il marque la foi de l'églife. par la tradition de l'église Romaine, receüe du prince des Apôtres : au pape Damase il joint Pierre d'Alexandrie, comme l'évêque du second fiege du monde: mais il n'y joint pas l'évêque du troisiéme siege, qui étoit Antioche, parce que cette place étoit disputée entre Melece & Paulin, tous deux catholiques. Il ordonne que les seuls adorateurs de la Trinité porteront le nom de Chrétiens catholiques; parce que les heretiques prennoient aussi le nom de Chrétiens. L. I. C. de & quelquefois même de catholiques. Par une

crim. facril. 25. Ć. Th. de epifc.

qui semble n'estre qu'une partie de celle-cy : Theodose condamne de sacrilege ceux qui par ignorance ou par negligence violent la sainteté de la loi divine; ce que l'on entend des évêques, qui ne s'opposoient pas affez soigneusement aux L. 4. C. Th. herefies. Un mois aprés & le fixiéme des calendes d'Avril, c'est-à-dire le vingt-septiéme de Mars, étant encore à Thessalonique, il désendit

de faire pendant tout le carême les procedures

autre loi datée du même lieu & du même jour,

de quast. lib. 9.

Herelie

in fine.

Hier. ad

ill. c. 2.

criminelles. LVI. . On commença vers ce temps-là à connoître en Occident l'herefie des Priscillianistes. Son predes Prifcilmier auteur fut un nommé Marc Egyptien de lianistes. Memphis & Manichéen, qui étant venu en Ef-Profp. Chr. pagne, eut pour disciples premierement une an. 380. Sev. Sulp. femme de quelque confideration nommée Agalib. 2. hift. pe, & ensuite un reteur nommé Elpidius attiré par cette femme. Ils instruisirent Priscillien. Ctefiph. c. 2. dont la fecte prit le nom ; c'étoit un homme Isid. de vir. noble, riche & d'un beau naturel d'une grande facilité à parler: capable de fouffrir la veille & la faim , vivant de peu , desinteresse : mais ardent, inquiet, vain & enflé des études profa-

nes,

nes, auxquelles il s'étoit appliqué: car il avoit beaucoup de lecture & une curiofité infinie, qui l'avoit porté, difoit-on, judques dans la magie. Il attira à fa doctrine pluseurs perfonnes nobles, e pluseurs du peuple: fur tout les femmes, naturellement curieuses, peu fermes dans la foi le autour de lui; & il s'attiroit un grand respect par son exterieur lumble & son viiage composé. Cette erreur avoit déja infecéd la plus grande partie de l'Espagne, & même quelques évêques, entre-autres Instantius & Salvien, qui commençoient à former un parti pour la soutenir.

Le premier qui s'en apperceut, fut Hygin ou Adygin évêque de Cordoue, dont Instantius & Salvien étoient voilins. Hygin en avertit Idace évêque de Merida, qui entreprit avec ardeur de pousser ces heretiques. Le fonds de leur do- Ang. heret. ctrine étoit celle des Manichéens mêlée des er- 70. Orof. reurs des Gnostiques, & de plusieurs autres. Ils di-commonit. foient que les ames étoient de même substance que ap. Ang. Dicu; & qu'elles descendoient volontairement fur la terre au travers de sept cieux, & par certains degrez de principautez, pour combattre contre le mauvais principe auteur du monde, qui les femoit en divers corps de chair. Ils di- Sup. Ev. foient que les hommes étoient attachez à cer- 111. n. 192 taines étoiles fatales, & que nôtre corps dépendoit des douze signes du Zodiaque, attribuant le belier à la teste, le taureau au cou, les jumeaux aux épaules, & ainsi du reste, suivant les rêveries des astrologues. Ils ne confessoient la Trinité que de parole, disant avec Sabellius, que le pere, le fils & le S. Esprit étoient le même, sans aucune distinction réelle de personne. Ils differoient des Manichéens, en ce qu'ils ne rejettoient pas ouvertement l'ancien testament: mais ce n'étoit qu'artifice, car ils expliquoient tout Tome IV.

386

par des allegories; & joignoient aux livres canoniques beaucoup d'écritures apocryphes. Ils s'abstenoient de manger de la chair comme immonde; & en haine de la generation separoient les mariages, malgré la partie qui n'étoit pas de leur opinion : difant en general , que la chair n'étoit pas l'ouvrage de Dieu, mais des mauvais anges. Ils s'assembloient de nuit, hommes & femmes, prioient nuds, & commettoient beaucoup d'impuretez, qu'ils couvroient d'un secret profond; car ils avoient pour maxime de tout nier quand ils étoient pressez, ce qu'ils exprimoient par un vers latin, qui fignifie : Jure, parjure-toi, ne Les ep. 15. trahis le fecret. Ils jeunoient le dimanche, le jour de Pâque & le jour de Noël , & se retiroient ces jours-là pour ne pas se trouver à l'églife: tout cela, parce qu'en haine de la chair, ils croyoient que J. C. n'étoit né ni resuscité qu'en apparence. Ils recevoient dans l'églife l'eucharistie comme les autres, mais ne la con-

al. 92. ad Turib. c. 4. 14.

LVII. Concile de Sarragoce. Sulpic. ibid.

fumoient pas. Idace évêque de Merida attaqua avec tant de chaleur Inftantius & les autres Priscillianistes, que loin de les ramener, il ne fit que les aigrir: au contraire Hygin de Cordouë qui les avoit pourfuivis le premier, se laissa honteusement corrompre, & les receut à sa communion. Enfin aprés plusieurs disputes, il se tint un concile à Sarragoce, où les évêques d'Aquitaine se trouverent avec ceux d'Eipagne. Nous avons un fragment de ce concile, qui semble en estre la conclusion, daté du quatrieme d'Octobre de l'Ere 418. c'est-à-dire l'an 380. Douze évêques y font nommez; entre-autres Fitade que l'on croit estre S. Phebade d'Agen: ensuite S. Delphin de Bourdeaux : Ithace évêque de Sossube ville d'Espagne, que l'on ne connoît plus, & Idace de Merida. Ce fragment contient huit canons, qui défen dent

CAN. 2.

dent de jeuner le dimanche par superstition, & de s'absenter des églises pendant le carême, pour se retirer dans les montagnes ou dans des chambres, ou pour s'assembler dans des maisons de campagne. On défend aussi de s'absenter Can. 4: pendant les vingt & un jours, qui font depuis le dix-septiéme de Decembre jusques au fixième de Janvier, c'est-à-dire depuis huit jours avant Noël jusques à l'Epiphanie. Ce qui montre que déslors il y avoit au moins une semaine pour se preparer à la feste de Noël. On condamne ce-can. 35 lui qui sera convaincu de n'avoir pas consumé l'eucharistie, qu'il aura receue dans l'église: les Can. 1. femmes qui s'assemblent avec des hommes étrangers, sous pretexte de doctrine, ou qui tiennent elles-mêmes des assemblées, pour instruire d'autres femmes: ceux qui s'attribuent le nom de docteurs sans autorité legitime. Ceux c. 72 que les évêques auront separez de l'église, ne doivent point estre receus par d'autres évêques. . s: On défend aux clercs de quitter leur ministere, c. 6, fous pretexte de pratiquer une plus grande perfection dans la vie monastique: enfin on défend de voiler les vierges qu'à l'âge de quarante ans, & par l'autorité de l'évêque : c'est la premiere fois que nous trouvons qu'il foit parlé de vie monastique en Espagne: & voilà ce qui nous. 8. reste du concile de Sarragoce.

Mais il est certain d'ailleurs que les heretiques n'ayant ofé s'expofer au jugement du concile, subje. ibide, furent condamnez en leur absence, savoir les évêques Instantius & Salvien: & Elpidius & Prifcillien laïques. Ithace de Sossible fut chargé de publier le decret des évêques ; & particulierement d'excommunier Hygin de Cordoüe, qui avoit receu les heretiques aprés les avoir dénoncez le premier Instantius & Salvien loin de se

foumettre au jugement du concile, voulurent R 2 forHier. ad Lichib. C. Prosper.

Chr. an. 180. LVIII. Pourfuites d'Idace &c d'I-Sever. Sulp.

ibid.

fortifier leur parti, en donnant le titre d'évêque An. 380. à Priscillien. Ils l'ordonnerent donc évêque de Labine ou Labile, que l'on croit estre Avila, comprise alors dans la Galice.

Cependant Idace & Ithace croyant pouvoir arrêter le mal dans sa source, poussoient vivement les heretiques; & par un mauvais conseil, dit Severe Sulpice, ils s'adresserent aux juges seculiers, pour les faire chasser des villes. plusieurs poursuites honteuses l'empereur Gratien, à la sollicitation d'Idace, donna un rescrit, par lequel il étoit ordonné, que tous les heretiques seroient chassez, non-seulement des églises & des villes, mais de tous les païs. Les Prifcillianistes épouvantez par cet édit, n'oserent se défendre en justice: ceux qui portoient le titre d'évêques, cederent d'eux-mêmes, les autres se disperserent. Instantius, Salvien & Priscillien allerent à Rome, pour se justifier devant le pape Damase En passant par l'Aquitaine, ils furent receus magnifiquement par quelques ignorans, & y femerent leurs erreurs : principalement dans le territoire d'Eluse ou Eause dont le fiege a depuis été reiini à celui d'Auch : ils corrompirent par leurs mauvaises instructions ce peuple, qui étoit lon de lui-même & affectionné à la religion. S. Delphin les empêcha de s'arrester à Bordeaux : mais ils demeurerent quelque temps dans la terre d'une femme nommée Euchrocia, veuve de Delphidius orateur & poëte Profer. Chr. fameux. Priscillien & les siens continuerent enfuite leur chemin vers Rome, menant avec eux leurs femmes & quelques femmes étrangeres: entre-autres Euchrocia & fa fille Procula, que

> l'on accusoit de s'estre fait avorter, étant devenuë grosse de Priscillien. Quand ils furent arrivez à Rome, le pape S. Damase, loin de recevoir leur justification, ne voulut pas même

an. 386.

les voir. Salvien mourut à Rome: Instantius & An. 350. Priscillien revinrent à Milan, où S. Ambroise ne An. 350.

leur fut pas moins contraire. Se voyant rejettez par les deux évêques, dont l'autorité étoit alors la plus grande ; ils changerent de conduite, & se tournerent du côté de l'empereur Gratien. A force de follicitations & de presens, ils gagnerent Macedonius maître des offices, & obtinrent un rescrit, qui cassoit celui qu'Idace avoit obtenu contre eux, & ordonnoit de les rétablir dans leurs églises. Instantius & Priscillien appuyez de ce rescrit, revinrent en Espagne & rentrerent dans leurs sieges, fans opposition. Ce n'est pas que le courage manquat à Ithace, mais la force : car les Prifcillianistes avoient aussi corrompu le proconsul Volventius. Ainsi ils poursuivirent Ithace luimême, comme perturbateur des églises : & voyant contre lui une condamnation rigoureuse, il s'enfuit épouvanté dans les Gaules, & s'adressa à Gregoire prefet du pretoire. Gregoire instruit de ce qui s'étoit passe, ordonna qu'on lui amenît les auteurs des troubles, & informa l'empereur de tout, afin qu'il fermât la porte aux follicitations des heretiques, Mais ce fut en vain: car l'avarice de quelques personnes puissantes rendoit toutes choses venales en cette cour. Les heretiques donc, par leurs artifices & par une grande fomme qu'ils donnerent à Macedonius obtinrent que l'empereur ôta la connoifsance de cette affaire au prefet des Gaules, & la renvoya au vicaire d'Espagne ; car il n'y avoit plus de proconful. Macedonius envoya des officiers pour prendre Ithace, qui étoit alors à Tréves. & le ramener en Espagne. Mais il s'en garantit, premierement par adresse, ensuite par

la protection de Britannius ou Briton évêque de Treves. C'est ce qui se passa en cette affaire Tha. Hift. de vir. ill. 6. 2.

fous le regne de Gratien. Idace écrivit un livre en forme d'apologie, où il expliquoit les dogmes & les artifices des Priscillianistes, & l'origine de leur secte. Il passoit pour éloquent, & fut surnommé Clarus, c'est-à-dire illustre. Les travaux de S. Gregoire de Nazianze à C.

LIX. Ordination de Maxime le Cyni-3. Greg. or.

υ.

P. furent troublez par l'ordination irreguliere de Maxime le Cynique. C'étoit un Egyptien né à Alexandrie, d'une famille où il y avoit eu des martyrs. Bien qu'il fût Chrétien, il ne laif-Greg. Naz. foit pas de faire profession de la philosophie Cy-Carm. p. 12. nique, dont il portoit l'habit, le bâton & les D. Orat. 23. grands cheveux. Il avoit ainfi couru en divers païs, & avoit été plusieurs fois repris de la justice. Theed. v. c. A Corinthe il vêcut feul quelque temps avec des filles qu'il pretendoit exercer à la piete: il fut 23. P. 419. foüetté publiquement en Egypte & relegué pour des infamies dans le desert d'Oasis, où il demeura quatre ans : on l'accusoit de suivre l'herefie d'Apollinaire. Il vint enfin à C. P. & seut si bien feindre, qu'il imposa d'abord à S. Gregoire. Il se vantoit d'avoir quitté pour le service de Dieu la consolation de vivre avec sa mere & ses sœurs, qu'il qu'alifioit vierges. Il se faisoit honneur des coups de fouet qu'il avoit soufferts, & de son exil, comme si c'eût été pour la religion. Ainsi S. Gregoire le receut comme un confesseur, capable d'honorer son petit troupeau: car il ne faifoit que commencer à ressembler les catholiques de C. P. dans fon Anastasie. Maxime donnoit de grandes loitanges à ses discours, & declamoit fortement contre les heretiques; il ne refpiroit en apparence que zele & pieté. S. Gregoire y fut si bien trompé, qu'il le receut dans sa maison & à sa table, lui communiquant ses études & ses desleins avec une entiere confiance: & non content de lui donner de grands éloges dans les conversations particulieres, il prononça devant fon églife, quoique malade, un difcours à fa loüange; que nous avons encore fous le nom 0. 23. d'éloge du philosophe Heron; mais S. Jerôme témoigne, que c'étoit la loüange du philosophe Maxime, & que d'autres y avoient mis ce faux Dépérts, in tire. On voit dans ce discours par où cet im-

polleur avoit surpris S. Gregoire. Il pratique, dit-il, nôtre philosophie sous un habit etranger: encore le peut-on prendre pour un signe de la pureté de l'ame. C'est que l'habit des Cyniques etoit blanc. Il n'a, dit-il, de Cynique que de parler hardiment, de vivre au jour la journée, de veiller pour la garde des ames, de carestre hevrtu, d'aboyer contre le vice, Car c'est ainsi que les Cyniques s'appliquoient toutes les proprietez des chiens, dont on leur avoit donné le nom.

Cependant Maxime avant formé le dessein de Supplanter S. Gregoire, & de se faire lui-même ordonner évêque de C. P. se joignit à un prestre de cette église, qui avoit conceu de l'avertion contre le S. évêque, sans autre sujet que la jalousie de fon éloquence. Maxime de concert avec lui, fit venir d'Egypte d'abo d fept hommes capables de l'aider dans son dessein: & enfuite quelques évêques, qui avoient envoyé ces premiers, & qui étoient eux-mêmes envoyez par leur Archevêque Pierre d'Alexandrie, pour ordonner Maxime évêque de C. P. Ce n'est pas que Pierre n'eût d'abord approuvé le voyage de Gregoire: il lui avoit même donné ses lettres, pour l'établir de sa part sur le siege de cette église; & l'on ne voit point le motif de son changement, ni de son attachement à Maxime. Il falloit encore à Maxime de l'argent, pour executer son dessein. Il trouva un prestre de l'isle de Thasse, qui étoit venu à C. P. acheter du marbre de Proconese pour son eglise; il le flatta

de si belles esperances, qu'il l'engagea dans son parti, & se rendit maître de son argent. Il s'en servit à gagner une partie de ceux qui avoient témoigné le plus d'affection à S. Gregoire; & le leur fit regarder comme un homme dont l'amitié étoit inutile, puis qu'il n'avoit rien à donner. Il gagna fur tout grand nombre de mariniers, pour representer le peuple, & lui prêter mainforte au besoin. Ils prirent leur temps que S. Gregoire étoit malade: & sans avertir personne, les Egyptiens entrerent de nuit dans l'église avec quantité de mariniers, & commencerent la ceremonie de l'ordination de Maxime; mais le jour les surprit avant qu'elle fût achevée. Les clercs qui logeoient aux environs de l'églife s'étant ap. perceus de cette entreprise, le bruit s'en répandit par toute la ville; & tout le monde accourut aussi tôt à l'église, les magistrats, les particuliers, les étrangers, & jusques aux heretiques. Les Egyptiens furent obligez de quitter l'église, & se retirerent dans une maison particuliere, chez un joueur de flute, accompagnez de quelques-uns du bas peuple & de quelques excommuniez. Ce fut la qu'ils acheverent l'ordination de Maxime, & lui couperent ses grands cheveux, qu'ils lui avoient laisse jusques alors, & dont tout le monde avoit été scandalisé.

LX. Maxime rejetté de tout le monde. Carm. 1. \$. 17. B. Tout le clergé & tout le peuple de C. P. fut etrangement indigné de cet attentat. On publioit tous les crimes de Maxime, & on le chargeoit de maledictions: enfin on le chafa de la ville. Cependant les catholiques qui étoient dans l'Anafafa, avec S. Gregoire, le gardoient avec grand foidî, & prenoient toutes les precautions possibles pour sa seure. Quant à lui penetré d'une vive douleur, il resolut dabord de le retrer de C. P. & ne put s'empêcher de le témoigner à son peuple, en lui disant adieu. A ce mot,

répandit : & tous ensemble le conjurerent de demeurer, & d'accepter le titre de leur évêque: mais il refista jusques à répandre des larmes, & à prononcer des maledictions contre lui-même s'il l'acceptoit: ne croyant pas qu'il fût permis de prendre ce fiege, sans y avoir été placé selon les formes, par une assemblée d'évêques. Le peuple se reduisit à le fupplier de ne les point abandonner. Il demeura quelque temps interdit. ne pouvant leur fermer la bouche, m fe resoudre à les contenter : le jour baissoit & ils jurerent tous, que jusqu'à ce qu'il se fût rendu, ils ne fortiroient point de l'église, quand ils y devroient mourir. Il crut même ouir une voix. qui lui reprochoit de bannir avec lui de C P. la sainte Trinité. Enfin il leur promit de demeu. rer jusques à l'arrivée de quelques évêques, que l'on attendoit dans peu de temps Mais il ne voulut point s'y engager par ferment, n'en ayant fait aucun depuis son baptême. Ainsi l'at-Orat, 27. tentat de Maxime ne fit qu'augmenter l'affection : 16'. B. du peuple envers S. Gregoire, & les heretiques in cont. R. furent trompez dans l'esperance qu'ils avoient an 531, ser conceile d'une grande division entre les catholi 4.7. 1699. ques.

Maxime étant chasse de C. P. alla trouver l'em Carm. 1. pereur Theodose à Thessalonique, accompagné? . 16. C. des évêques Egyptiens qui venoient de l'ordon. ner; & lui demanda sa protection, pour estre maintenu dans le siege de C. P. mais Theodose le rejetta avec indignation. S. Ascole & cino autres évêques de Macedoine écrivirent au pape Damafe, tout ce qui s'étoit passé au sujet de l'ordination de Maxime. Le pape leur témoigne 76. 4, conc. dans fa réponie, qu'il étoit sensiblement toucheps 1699. de la temerité des Egyptiens, d'avoir ordonné Ri

394

un homme, qui ne devoit pas même passer pour An. 380. Chrétien: portant un habit de philosophe & d'idolâtre. & fur tout de longs cheveux, contre la 1. Cor. x1. défense expresse de S. Paul. Il ajoûte: Et com-

14. me j'ai appris, que l'on doit tenir un concile à C. P. je vous avertis de faire enforte que l'on v élise un évêque sans reproche: afin d'établir une paix folide entre les catholiques. Je vous avertis encore de ne point souffrir, qu'un évêque passe d'une ville à un autre, contre les ordon-

th. p. 1700. nances de nos ancestres. Ecrivant à S. Ascole en particulier, il lui recommande encore de faire ersorte que l'on mette à C. P. un évêque catholique. Maxime chasse par l'empereur Theodose retourna à Alexandrie; & ayant gagne par argent quelques vagabonds, il pressa l'évêque Pierre de le faire jouir du siege de C. P. menaçant de le chaffer lui même de celui d'Alexandrie. Mais le prefet d'Egypte craignant les suites de cette entreprise, chassa de la ville Maxime, qui

LXI. Ariens chaffez de C. P. Marcell. Chr. an. 380. faft. Iduc. an. 380. Chr. Pafch. p. 30%. Soz. VII. 6. 5.

demeura pendant quelque temps en repos. L'empereur Theodose vint enfin à C.P. sur la fin de l'année 380. c'est à dire le vingt-quatriéme de Novembre, aprés avoir remporté divers Sor. v. c. 6. avantages fur les barbares. Son premier foin fut de rendre la paix à l'églife, & de réunirles esprits Il fit donc aussi-tôt savoir à Demophile évêque des Ariens, que s'il vouloit embrasser la foi de Nicée, il n'avoit qu'à réunir le peuple & vivre en paix. Demophile rejetta cette proposition & l'empereur lui fit dire: Puis que vous fuyez la paix & la concorde, je vous commande aussi de quitter les lieux de priere. Demophile ayant receu cet ordre, & voyant qu'il ne pouvoit y resister, assembla le peuple de sa communion. & se levant au milieu de l'assemblée: il dit : Mes freres, il est écrit dans l'évangile: Si on vous poursuit dans cette ville, fuyez dans l'autre puis done donc que l'empereur nous chasse des églises, sa chez que demain nous nous assemblerons hos de la ville. Ayant ainst parle, il sortit, & sit depuis des assembles hors des portes de C. P. Lucius le faux évêque d'Alexandrie, qui en étant chasse, s'étoit retiré à C. P. sortit avec Demophi-Falige, 1x. le: qui se retira ensure à Berée, & mount au 6-19-bout de six ans. Ainst deux jours aprés l'entrée son. str. de Theodose, c'est-à dire le vingt sixieme de x11-n-7-Novembre 380. les Ariens furent chasse des C. P., qu'ils avoient possedes quarante ans, depuis l'an 340. & l'intrusson d'Eulebe de Nicomédie à la place de S. Paul.

S. Gregoire de Nazianze voulut auffi se retirer, fatigué de ce qui s'étoit passé depuis son arrivée dans cette ville, particulierement de l'ordination de Maxime. Ce n'est pas qu'il ne fût bien traité de lempereur: à la premiere entre-Carm. 1veiie, l'empereur lui rendit de grands honneurs, p. 21. B. lui donna de grandes louanges, & voulut le mettre lui même en possession de la grande église. Une multitude infinie de peuple Arien s'assembla à ce spectacle : toutes les ruës en étoient remplies. La crainte de l'empereur retenoit la colere dont ils étoient animez contre S. Gregoire, & qui ne produisoit que des gemissemens & des larmes. S. Gregoire marchoit au milieu des foldats avec l'empereur, levant les yeux au ciel & fi hors de lui, qu'il fe trouva dans l'églife sans savoir comment. C'étoit le matin. & le temps étoit fort obscur : mais si-tôt que l'empereur & S. Gregoire eurent passé la balustrade, pour entrer dans le sanctuaire, &c que tout le peuple fidelle eut commencé à élever la voix & les mains pour louer Dieu: le nuage se dissipa, & toute l'église sut éclairée d'une trés vive lumiere; ce qui réjouit le peuple catholique.

R 6 Alors

396

Alors prenant courage, ils crierent de toute leur force, demandant à l'empereur de leur donner pour évêque S. Gregoire, & de rendre leur joye parfaite : les magistrats le demandoient comme le peuple, les femmes mêmes crioient du haut des galeries, excedant un peu leur modestie ord naire. S. Gregoire si surpris, qu'il n'avoit pas la force de parler, leur fit dire par un des prestres qui étoient assis auprés de lui ; Arestez, mes amis, retenez vos cris: il ne s'agit à present que de rendre à Dieu des actions de graces, nous aurons du temps pous les affaires plus importantes. A ces paroles, le peuple batit des mains, charmé de sa modestie; & l'empereur se retira aprés lui avoir donné des louanges. Ainsi se termina cette assemblée; & il ne faiut autre violence pour retenir le peuple heretique, que tirer une seule épée & la remettre au foureau. Mais quoique S. Gregoire cut refusé ce premier jour de s'asseoir sur le siege é-

P. 23. D. P. 28. C.

Can. 16. Sup. liv. XII. n. 12. piscopal, il y fut ensuite placé malgré lui par le zele du peuple; & il eut peine à le pardonner à fes meilleurs amis, regardant cette action comme irreguliere. Car quoiqu'il n'eût point d'égiile, & que celie de C. P. fût vacante, il y avoit un canon du concile d'Antioche, qui défendoit à un évêque vacant de s'emparer d'une église vacante, sans l'autorité d'un concile legitime, Deplus l'ordination de Maxime le Cynique, toute illegirime qu'elle étoit, ne laissoit pas de causer quelque embarras: donnant au moins un pretexte de chicane à ses ennemis. Or il avoit une attention particuliere à les épargner : loin de les aigrir en profitant du temps & de la faveur du prince, il cherchoit à les adoucir & les convertir. Il délivra les uns des peines que le reproche de leur confcience leur faisoit craindre : il affifta les autres dans leurs befoins.

397 Le jour même que Theodose l'avoit mené dans LXII. l'église - comme il étoit couché dans sa cham-de S. Grebre accable de travail & de foiblesse, quelques-gore de uns du peuple y entrerent, & aprés y avoir fait Nazianze. leurs complimens & rendu graces à Dieu & à Carm. 1. l'empereur, qui leur avoit donné une si heu-p. 22. D. reuse journée, ils se retirerent. Mais il aperceut entre eux un jeune homme passe avec des che-

veux longs, vetu comme les personnes affligées, Il en fut effrayé, & avança les pieds hors de son lit pour se lever. Comme les autres s'en alloient, ce jeune homme se jetta promptement à ses pieds fans parler, & comme faiti de crainte. S. Gregoire lui demanda qui il étoit, & ce qu'il vouloit; mais sans rien répondre, il crioit, il gemissoit, & se tordoit les mains de plus en plus. Ce spectacle tira des larmes à S. Gregoire. Et comme ce jeune homme n'entendoit point raison, on le tira de force d'auprés de lui, & un des affiftans dit: C'est un meurtrier, qui vous auroit égorgé, sans la protection de Dieu, il vient lui-même s'accuser & sa conscience est son bourreau. S. Gregoire attendri par ce discours, dit au meurtrier: Oue Dieu te conserve : ie dois bien te traiter humainement, puis qu'il m'a conservé moimême. Tu es à moi par ton crime, prends garde de devenir digne de Dieu & de moi. Cette action s'étant répandue, adoucit extrêmement toute la ville à l'egard de S. Gregoire.

Une autrefois apparemment avant l'arrivée de 0r. 48. l'empereur, il fut attaqué à coups de pierres jusques dans l'églife, au milieu des faints mysteres, qui furent troublez, & cette infulte lui fut faite par des vierges, des moines & des pauvres du parti des Atiens. Voici comme il en écrivit à Ep. 81. ach Theodore, depuis évêque de Tyane, qui en 6-Theod. toit sentiblement touché: Vôtre ressentiment est p. 839. bien fondé, mais peut-estre vaut-il mieux mon-

R 7

tter un exemple de patience: car la pluspart des gens ne sont point touchez des discours comue des actions. Il est bon de faire punir les coupables, pour la correction des autres: mais il est meilleur & plus divin de louffiir: l'un retient les méchans, l'autre les convertit. Embrassons cette occasion de les vaincre, par la clemence, & de les ramener à la vraye religion, plusto par le reproche de leur conscience, que par la crainte de nô re ressentiment. Ne nous latisons par turprendre au demon, qui nous voudroit faire perrendre au demon, qui nous voudroit faire per-

P. 23. D. dre promptement cette grande œuvre.

L'empereur avoit mis S. Gregoire en possesfion de la maison épiscopale & des revenus de l'église de C. P. qui avoit la reputation d'estre tres-riche, par les liberalitez, que tout ce qu'il y avoit de plus grand dans le monde lui avoient faites, depuis le temps de sa fondation. Elle avoit dans les tresors quantité de vases & de meubles precieux, & de grands revenus de tous côtez. S. Gregoire n'en trouva aucun compte dans les papiers de ses predecesseurs, & les receveurs qui en avoient la charge ne purent l'en instruire; tant la diffipation avoit été grande sous les prelats Ariens. On lui conseil oit de prendre quelque laïque pour en faire la recherche, & de s'y appliquer avec ardeur; mais il n'en voulut rien faire, persuadé que chacun ne rendra compte à Dieu, que de ce qu'il aura receu, & non de ce qu'il auroit été juste qu'il reçut. Il regardoit comme une honte pour la religion, qu'un étrangre prît foin des affaires de l'église: il savoit bien que les gens interessez blameroient sa conduite; mais il étoit persuadé qu'elle seroit approuvée des gens de bien. Parce qu'encore que l'avarice foit mauvaise en tout le monde, elle est encore beaucoup plus odieuse dans les ecclesiastiques; & déslors on n'en voyoit que trop les funestes suites.

## Livre Dix-feptieme.

Ceft sinfi qu'il s'en explique lui-même. Il vivoir tu ûjours fort retiré, tandis que les autres faifoient leur cour affidûment aux personnes puissantes, particulierement aux cunuques de la chambre, & employoient mille artifices pour s'insinuer dans le palais. Pour lui, ce n'étoit cerm. 1. que par necessité qu'il voyoit les grands, quand? 23. la charité l'obligeoit à leur demander quelque Cerm. 10. grace, & lors qu'il mangeoit à la table de l'em. P. 80. D. pereur , son humeur libre ne souffroit pas peu de la contrainte que le respect attire en ces occassons.

LIVRE

## LIVRE XVIII.

381. Oncile de C. P. II. Mort de S. Melece. III.

Belélion de Fiavien. IV. Retraite de S. Gregoire de Nazianice. V. Ordination de Neidaire VI.

Symbole de C. P. VII. Canon stouchant la hierarchie.

VIII. Autres canons. IX. Loix pour l'églife. X. Concile d'Aquillée. XI. Alte du concile. XII. Eternité du
Fils de Dieu. XIII. Sa divinité, égo. XIV. Egalité du
Fils de Dieu. XV. Condamnation de Pallade & de
Sconding. XVI. Lettes du posicile d'aquillé y de

382. Secondien. xvi. Lettres du concile d'Aquilée xvis.
Autre concile d'Italie. xviii. Secondeoncile de C.P.
XIX. Concile de Rome. Xx. S. Jérôme à Rome. xxi.
Sainte Paule. XXII. Lettres de Damaje contre Apolinaire XXIII. Thait de l'Incarnation par S. Ambroife. XXIII. Lettres de S. Gre, oire de Nazianze à
Cledone. xxiv. Lettres de S. Gre, oire de Nazianze à
Cledone. xxiv. Eulalius Eviéque de Nazianze. xxiv. 383. Trojiéme contile de C.P. fous Theolofe. xxivi. Loix

Clebone xxv. Eulalius tvieque de Natiante. xxv., 383. Trojjiéme concile de C. P. fous Throolofe. xxv. II. Loix contre les bereitques. xxv. III. Most de Gration. Maxime empereur. xxxx. Pour fuites d'Ithree, xxx. Pri-384. feillien extent è mort. xxxx. Relation de Symen

355. que. xxxii. Reponfis do S. Ambroife. xxxiii. Mort de S. Damafe. S. Strice pape xxx.v. Decretales de S. Sirice, xxxv. Reples fue l'ordinations. xxxvi. Restour de S. Jerôme en Paleftine. xxxviii, Voyages do fainte Paule. xxxviiii. Torodofe attaque l'idolitrie... xxxii. S. Marcel d'Apamée XI. Refert pour les différiens. XLI. Justine attaque S. Ambroife. XLII. Sui-

386. sté de la même per fecusion XLIII.Loy pour les Ariens, XLIV. Remonitrance de S. Ambroife. XLV. Sermon contre Auxense. XLVI. Chant des hymnes, XLVII. leliques de S. Gervais. XLVIII. Commencement de S. Augustin. XLIX. Il devient Manichème. L. il l'en dégouse. LL. Augustin à Milan. LII. Sa conversion LIII. Set premiers ouvrages. LLV. Traité de S. Ambroif de myssers. LLV. Catachees de S. Cyrille. LVI. Mort de fainte Monique. LVII. Seconde ambasside de S. Ambroif evers. Maxime. LVIII. S. Martin à la table de Maximes, LIX. S. Martin communique avec les Ithaciens.

An. 381.

## LIVRE DIX.HUITIE'M E.

'Empereur Theodose n'ayant rien plus à cœur que la réiinion des églises, avoit reso-Concile lu des le commencement de son regne d'assem- de C. 1'bles à C. P. tous les évêques de son obeissance. Socr. v. 6.8. Il faloit un pasteur à cette grande ville: S. Gregoire de Nazianze vouloit quitter: l'ordination de Maxime étoit irriguliere, mais il ne laisloit par d'avoir ses partisans; le schisme d'Antioche Marcell, duroit toûjours. On esperoit aussi réunir les Ma-Chr. an.381. duroit toujours. On esperoit auns reuns les Chr. Paich-cedoniens. Le concile fut donc affemblé par les Chr. Paich-ed. an. p. ordres de Theodose au mois de Mai, sous le 324. confulat d'Eucher & de Syagrius, c'est à-dire l'an 381. Il s'y trouva cent cinquante évêques ca- Sucr. vII. tholiques, dont les principaux étoient: S. Me-c. 7. lece d'Antioche, accompagné de ses prestres Fla-Torod. v. vien & Elpidius: Hellade de Cesarée en Cappa-hist. (. 8. doce successeur de S. Basile: S. Gregoire de Nysfe : S. Pierre de Sebaste son frere : Amphiloque d'Icone: Optime d'Antioche en Pisidie: Dio. dore de Tarfe: S. Pelage de Laodicée: S. Euloge d'Edesle: Acace de Berée en Syrie: Isidore de Cyr: S. Cyrille de Jerusalem; & son nevea Gelafe de Cefarée en Palestine. On trouve enco-· re dans les fouscriptions Denis de Diospolis en Palestine: Vitus de Carres en Mesopotamie: Abraham en Batne: Antiochus de Samofate, neveu & successeur de S. Eusebe: Bosphore de Colonie en Cappadoce, Otrée de Melitine en Armenie : tous connus d'ailleurs , principalement par les lettres de S. Basile; sans compter les évêques d'Egypte & de Macedoine qui vinrent ensuite. Theodose y appella aussi les évêques de la secte de Macedonius, ne desesperant pas de les

Hstioire Ecclesiastique.

402

réunir à l'église; & ils y vinrent au nombre de An. 381. trente-six, la pluspart de l'Hellespont: les principaux étoient Eleufius de Cyzique & Marcein de Lampsaque. Ceux qui ont compté cent qua-

Pro'b. Chr. an 381. Theod. V. 6. 6. 7.

tre-vingts évêques au concile de C. P. y ont apparemment compris ces Macedoniens. Ce concile n'étoit assemblé que de l'Orient, parce que Theodose qui l'avoit convoqué n'y appella que les évêgues de son obéissance; & que les herefies que l'on y vouloit reprimer, n'avoient cours qu'en Orient; & on ne voit personne qui y ait affifté de la part de S. Damafe & des autres Oc-

5. 6.

V. Pag. an. cidentaux: toutefois il ne laisse pas d'estre recon-381. n. 4. nu pour le second concile écumenique ou universel, par le consentement que l'Occident a donné depuis à ce qu'il avoit decidé touchant la foy.

S. Melece prefida d'abord au concile; & il receut des honneurs extraordinaires de l'empereur Theod v.c.6. Theodofe, Il fe reflouvenoit, qu'aprés avoir

remporté une grande victoire sur les bartares, il avoit veu en fonge S. Melece qui le revêtoit da manteau imperial, & lui mettoit la couronne sur la teste. Le matin il raconta ce songe à un de ses amis, qui lui dit, qu'il étoit clair & fans énigme: en effet, peu de jours aprés, il fut affocié à l'empire par Gratien. Quand donc les é-

18id. c. 7.

vêques assemblez pour le concile de C. P. vinrent au palais faluer Theodose, il désendit que perfonne luy montrât Melece: mais il le reconnut fans peine; & laislant tous les autres, il courut à lui, l'embrassa, lui baisa les yeux, la bouche, la poitrine, la main qui l'avoit couronné; & raconta la vision qu'il avoit eue. Il témoigna aussi beauconp d'amitié à tous les autres, & les pria comme ses peres de déliberer sur les affaires de l'église.

La plus pressée étoit de donner un évêque à

C.P.

C.P. On commença par prononcer fur l'ordination de Maxime, qui fut declarée nulle: & on An. 381. en fit un canon exprés, qui porte: Que Maxi-Con: (. P. me le Cynique n'a jamais eté & n'est point évê-can. 4. que: que ceux qu'il a ordonnés en quelque range. 9. du clergé que ce soit, n'y doivent point estre comptez; & que tout ce qui a été fait ou pour lui ou par lui est sans effet. Ensuite l'empercur qui admiroit la vertu & l'éloquence de S. Gregoire de Nazianze, delira qu'on l'établit évêque de C. P. Il y refista jusques aux cris & aux sarmes: mais enfin il se laissa vainere se flattant, Carm. 1. 9. comme il dit lui-même, que la situation de C.P. 24. D. lui donneroit la commodité de réunir l'Orient & l'Occident, divisez depuis si long-temps à l'occafion du schisme d'Antioche. Il fut donc établi solemnellement évêque de C. P. par S. Melece, & par les autres évêques du concile, suivant le desir de l'Empereur.

Mais S. Melece mourut peu de temps aprés à IT. C. P. même, où il avoit prêché plusieurs fois Mort de pour l'instruction du peuple ; & il exhorta fes Greg. Nyss. amis à la paix , jusques au dernier soupir. Son er in Melet. corps fut embaumé avec une grande quantité de p.1024.10.2 parfums, enveloppé de drap de lin & de foye, Greg. Nav. & mis en dépost dans l'église des apôtres , en 25. B. attendant qu'on le transportat à Antioche. Ses funerailles furent trés-magnifiques, par l'affluen- Greg. N/J. ce du peuple, la quantité du luminaire, le chant ? 1026. B. des pseaumes à pluneurs chœurs en diverses langues. On appliquoit fur le visage du faint des linges, que l'on partageoit ensuite pour les distribuer au peuple, qui les regardoit comme des preservatifs. Tous ceux qui avoient quelque re-Theod. v. putation d'éloquence entre les évêques du concile, firent son oraison funebre. Mais il ne nous reste que celle de S. Gregoire de Nysse, où il se contente de déplorer la perte que l'église venoit

Greg. Nyff.

noit de faire, & de marquer les circonstances de ses funerailles: parce que ceux qui venoient de parler avant lui, avoient suffisamment raconté ses vertus & ses combats pour la foi. S. Grep. 1026. A. goire n'oublie pas de consoler le peuple fidelle,

Greg. Naz. Carm. 1.p. 25. C. Soz. VII. 6. IO.

en disant de S. Melece: Il parle à Dieu face à face, & il prie pour nous & pour les ignorances du peuple. Les reliques de S. Melece furent enfuite portées à Antioche: toute la ville de C. P. fortit des portes, pour les conduire: tout le long du chemin on les accompagna en chantant des pseaumes à deux chœurs; & il y eut un ordre exprés de l'empereur, pour recevoir ce faint corps par tout dans les villes, contre la coûtume des Romains, qui ne souffroient pas de corps morts au dedans de leurs murailles. Il fut enterré auprés de S. Babylas, dans l'église qu'il avoit fait bâtir lui-même en l'honneur de ce martyr. S.

Sup. Ho.

Melece gouverna l'église d'Antioche pendant xiv. n. 31. vingt ans: tout l'Orient lui a donné de grandes lotianges, & on le nommoit ordinairement le divin Melece. On ne peut rien ajoûter à ce qu'en disent S. Basile, S Gregoire de Nazianze, S. Gregoire de Nysse, S. Chrysostome & Theodoret. S. Epiphane même, quoi qu'uni de communion avec Paulin, loue extremement ses vertus, dans le traité des herefies écrit de fon vivant; & il nous y a conservé le premier sermon qu'il fit à Antioche, le seul écrit qu'il nous reste de lui. Enfin l'Occident & l'église Romaine, quoique

Har. 73. n. 35.

> prevenue quelque temps contre Melece en faveur de Paulin, lui a enfin fait justice, & l'a receu au nombre des faints, dont elle implore la protection, le même jour qu'il est honoré par les Grecs, c'est-à-dire le douzième de Février. Et toutefois l'église Romaine n'a pas fait le même honneur à Paulin.

Martyr. Rom. 12. er ibi. Bar. III.

La mort de S. Melece sembloit avoir fini le **fchilme** 

Election de Flavien. schisme d'Antioche: puis qu'on étoit convenu, que le furvivant de lui ou de Paulin demeureroit An. 381. feul évêque des catholiques. On disoit même, que socr. v. c. 5. l'on avoit fait jurer cet accord aux six prêtres du Soz. v11.6.3. parti de Melece, fur qui l'élection pouvoit tomber avec plus de vrai-semblance, & entre-eux à Flavien; & qu'il avoient promis avec serment, non-seulement de ne point rechercher cette place, mais de ne la pas accepter, si elle leur étoit déferée Paulin devoit donc estre reconnu sans difficulté pour seul évêque d'Antioche. Il n'y a- Philost. 1x. voit plus même d'évêque Arien qui lui contestât . nlt. 6 x. la place; car Dorothée en avoit été chasse par ordre de l'empereur Theodofe, & s'étoit retiré en Thrace sa patrie; & ce qui restoit d'Ariens à Antioche, n'étoient conduits que par deux prêtres Afterius & Crifpin, qui ne purent même obtenir la communion d'Eunomius: tant les Ariens étoient divisez entre-eux.

Nonobstant toutes ces raisons de reconnoître Greg. Naz. Paulin, les évêques affemblez à C. P. délibererent Carm. 1. p. fur le choix d'un fuccesseur de S. Melece. S. Gre- 25. C. goire de Nazianze s'y opposa fortement : d'autant plus que l'on vouloit qu'il imposat les mains à celui qui seroit éleu: car depuis la mort de S. Melece, il se trouvoit à la teste du concile. Vous ne considerez, disoit-il, qu'une seule ville, au lieu de regarder l'église universelle. Quand ce feroient deux anges qui contesteroient, il ne seroit pas juste que le monde éntier fût troublé par leur division. Tant que Melece a vêcu, on pouvoit excuser l'éloignement des Occidentaux, & esperer qu'il les gagneroit par sa douceur. Maintenant que Dieu nous a donné la paix, confervons-la: laissons Paulin dans le siege qu'il occupe, il est vieux, sa mort terminera bien-tôt cette affaire. Il est bon quelquefois de se laisser vaincre. Et afin que l'on ne croye pas que j'en

Carm. 1. p. 27. A.

Les jeunes évêques s'éleverent contre l'avis de S. Gregoire, & ils entraînerent les vieux. Ils ne pouvoient se resoudre à ceder aux Occidentaux : fans dire de meilleure raison, sinon que l'Orient devoit l'emporter, puis que J.C. avoit voulu paroître en Orient. Flavien prêtre d'Antioche fut donc éleu pour successeur de S. Melece, par tous les évéques d'Orient, & du consentement de l'église d'Antioche: ce qu'il faut entendre à l'exception du parti de Paulin, Quoique Flavien fût tres digne de cette place, S. Gregoire de Nazianze demeura ferme, & n'approuva point son élection, quelque instance que pussent faire ses meilleurs amis: au contraire il se fortifia de plus en plus dans la refolution de quitter le fiege de C. P. Il commença à se retirer des assemblées, qu'il vovoit pleines de confusion : & ta mauvaise santé lui en donnoit assez de pretexte : il chan-

p. 28. A.

qu'il voyoit pleines de confusion; & ta mauvaife fanté lui en donnoit aflèz de pretexte: ilcharge gea même de logis, quittant la maison joignante à l'église, où se tenoit le concile; & qui étoit apparemment la maison épiscopale. Les perfonnes les plus affectionnées de son penple, voyant que c'étoit tout de bon qu'il vouloit quitter, le conjuroient la larme à l'ecil de ne point abandonner l'ouvrage qu'il avoit si bien commencé, & de donner a son église ce qui lui restoit de vie; ils le touchoient sensiblement, mais ils ne purent le stéchir, & un nouvel incident acheva dele déterminer.

Carm. 1. p. 28. D. Sozem. VII. c. 7. On appella au concile les évêques d'Egypte & de Macedonie, comme pouvant contribuer à la paix; & ils arriverent fubitement. A la teffe des Egyptiens étoit Timothée évêque d'Alexandrie, qui avoit succedé depuis peu à Pierre son frere

fuc-

fuccesseur de S. Athanase; & il étoit comme Pierre dans la communion des évêques d'Occi. An. 381. dent. Le plus considerable des évê ques de Ma-Epif. Conc. cedoine étoit Ascole de Thessalonique. Les évê- Aquil. to. 2. ques d'Egypte & de M.cedoine étant arrivez à Conc. p. C. P. parurent fort échauffez contre S. Gregoire thid.p.1000. & contre les Orientaux, qui de leur côté ne l'é-D. toient pas moins. Les Occidentaux, car les autres regardoient comme tels les Egyptiens & les Macedoniens, se plaignoient que l'on n'avoit pas observé les canons, en ordonnantévêque de C.P. Gregoire qui l'étoit déja d'un autre fiege. Mais il dit que ces canons n'étoient plus guere en vigueur: il y avoit long-temps qu'il avoit quitté son siege de Sasime; & pour Nazianze il n'en Ruff. 11. avoit jamais été évêque: quoiqu'on lui en fit le hft. c. 9. reproche. Les Egyptiens & les Macedoniens sepraf. in or. plaignoientainfi plutôt par opposition aux Orien-Greg. p.727. taux, que par aversion contre S. Gregoire, ou par desir de mettre un autre à sa place, comme ils lui disoient en secret.

Pour lui il embrassa avec joye cette occasion, d'obtenir la liberté, qu'il desiroit depuis si long. Retraite temps. Il entra dans l'affemblé, & dit qu'il ne de S. Grefouhaitoit rien tant, que de contribuer à l'union Nazianze. de l'église. Si mon élection cause du trouble, Theod. v.c.8. ajouta-t'il, je ferai Jonas: jettez-moi dans la mer Carm. 1. pour appaifer la tempeste, quoique je ne l'aye P. 29. B. point excitée. Si les autres suivoient mon exemple, tous les troubles de l'église seroient bientôt appaifez. Je fuis affez chargé d'années & de maladies pour me reposer: je souhaitte que mon successeur ait assez de zele pour bien défendre la foi. Il fortit ainsi de l'assemblée, joyeux de s'être déchargé d'un si pesant fardeau, mais triste de quitter son peuple, qu'il aimoit tendrement. Tous les évêques consentirent à cette proposition, plus facilement qu'ils ne sembloient le de-

> congé. Les raisons publiques des évêques, pour ac-

trouble que causoit l'élection de S. Gregoire & ses infirmitez corporelles. Mais les raisons secrettes, étoient la jalousie de son éloquence & de sa doctrine: & la severité de ses mœurs, qui condamnoit leur faste & leur luxe. Quelquesuns, même des catholiques, étoient choquez, qu'il prêchât si ouvertement la divinité du S. Esprit. Mais plusieurs ne purent souffrir de le voir ainsi abandonné; & dés qu'ils virent que l'on prenoit cette resolution, ils se boucherent lesoreilles, frapperent des mains, & s'enfuirent de l'affemblée pour n'avoir pas la douleur de voir un autre sur son siege. Pour les consoler aussi bien que son peuple & son clergé, il prononça dans la grande églife de C. P. en presence des évêques du concile, le discours celebre qui est fon adieu. Il leur rend compte de sa conduite : il represente l'état déplorable où il a trouvé cet-

cepter fi facilement cette demission, furent le

Or. 32.

Carm. I.

p. 30. C.

p. 511. p. 520. C. p. 523. te églife, & l'état florissant où il la laisse: Il montre la doctrine qu'il a enseignée, par une exposition sommaire du mystere de la Trinité: où pour terminer toutes les difiputes, ilemploye le mot de perfonne prospon, comme équivalent NN. 381. au mot d'hypostaie, quand l'un & l'autre est bien expliqué. Il proteile qu'il a gouverné sans interest, & ne demande pour recompense que la liberté de se retirer, marquant les reproches qu'on lui faitoit, & combien sa conduite étoit éloignée de plaire au monde. Il finit en pre-p. 525. nant congé de son églisé, de sa chere Analta-p. 527, se en particulier, de lon trône, du clergé, du peuple, de l'empereur, de la cour, de tout le monde.

Nous avons encore le testament de S. Gregoire de Nazianze, en date du dernier jour de De-App. 10. 1: cembre de cette année 381. Il y prend le titre d'évêque de C. P. & l'on peut croire qu'ille garda même après sa demission, comme il se pratique encore. Ce testament est fait dans toutes les formes du droit Romain. Il institué heritier Gregoire diacre & moine son affranchi, à la charge qu'il rendra tout à l'églife de Nazianze, par droit de fideicomis. S. Gregoire dit qu'il ne fait en cela que fuivre la volonté de ses parens, qui avoient promis tous leurs biens aux pauvres; & que lui-même les leur avoit déja abandonnez; fous la conduite de trois administrateurs, Marcel diacre & moine, Gregoire qu'il fait son heritier, & Eustathe moine qui avoit aussi été son; esclave. Il confirme la liberté à tous ceux qu'il avoit affranchis, & leur conserve leurs pecules. . Il fait quelques legs particuliers à Gregoire fon heritier, & au moine Eustathe. Il conserve à une vierge nommée Russiene, la pension qu'il lui donnoit pour sa subsistance, avec une habitation à son choix; & lui donne deux filles esclaves, qu'elle choisira, pour demeurer avec elle .?. .? toute sa vie; il sui donne pouvoir de les affranchir: finon elles appartiendront à l'églife de Na-... Tome IV. zian.

Il affranchit deux esclaves, dont l'un zianze. An. 381. est Theodose son notaire, & donne ensuite un legs à un autre notaire : c'est-à-dire ceux qui écrivoient sous lui en notes.

Il fait excuse à Alypiene qu'il nomme sa chere fille, de ce qu'il ne lui laisse rien : mais il declare qu'il ne fait point d'état d'Eugenie & de Nonne, parce que leur vie étoit reprehensible. C'étoient ses nieces. & il étoit necessaire de les nommer, & de marquer pourquoi il ne les faifoit pas heritieres, afin qu'elles ne pussent contester le testament. C'est ce qui s'appelloit des+ heriter avec éloge. Il nomme Alypiene sa fille, & Melece qui l'avoit épousée son gendre, peutestre parce qu'il l'avoit adoptée: car il est certain d'ailleurs qu'il avoit toûjours gardé la continen-Ce testament est signé de sept témoins, dont le premier est S. Amphiloque, & le dernier Cledonius prestre d'Icone. Les autres sont des évêques de la même province: ce qui peut faire croire qu'il le fit en Asie à son retour; peut-

ordination de Nectaire. Soz. VII. c. 7. 8.

- s. Ei3.

estre à l'occasion de quelque concile. La cession de S. Gregoire ayant été acceptée par le concile, il fut question de lui donner un fuccesseur. L'empereur recommanda aux évêques, d'examiner avec grand soin celui qui en feroit le plus digne, & ils se trouverent partagez fur ce choix. Il y avoit alors à C. P. un vieillard nomme Nectaire venerable pour sa dignité, son âge & sa bonne mine. Il étoit né à Tarse en Cilicie de famille patriciene . & avoit la charge de preteur. Ses vertus & particulierement sa douceur, le faisoient admirer de tout le monde : mais il n'étoit pas encore baptisé. Etant prest à partir pour retourner en son pais. Il alla voir

Theed, v. c. 8. Diodore évêque de Tarfe, pour favoir s'il n'avoit rien à mander chez lui, & se charger de ses lettres. Diodore pensoit alors en lui même au choix de l'évêque de C. P. Comme il vit Nechaire, ses cheveux blancs, son visage majestueux An. 381. & la douceur de ses mœurs, lui firent croire qu'il pourroit remplir dignement cette place, & il s'arrêta à cette pensée. Il le mena donc à l'évêque d'Antioche, c'est-à dire à Flavien, l'entretint de son merite, & le pria d'y faire une serieuse reflexion. Comme on proposoit plusieurs perfonnes trés-considerables pour cette place : la pensée de Diodore fit rire Flavien. Toutesois il fit venir Nectaire, & le pria de retarder un peu son depart. Peu de tems aprés, l'empereur ordonna aux évêques d'écrire fur un papier les noms de ceux qu'ils jugeroient dignes du fiege de C. P. se reservant d'en choisir un entre tous. Chacun dressa son memoire, & l'évêque d'Antioche ayant mis dans le sien ceux qu'il voulut, y ajoûta à la fin Nectaire, pour faire plaisir à Diodore. L'empereur ayant leu ces noms, s'arrêta fur Nectaire; & demeura quelque temps à penser en lui-même, tenant le doigt arrêté sur la derniere ligne: puis revenant au commencement, il parcourut encore tous les noms, & choisit Nectaire. Tout le monde en fut étonné: on demandoit qui étoit ce Nectaire, de quelle condition & de quel païs; & quand on seut qu'il n'étoit pas même baptisé, on s'étonna . encore plus du choix de l'empereur. On croit que Diodore lui-même y fut trompé, que l'âge de Nectaire lui fit juger, qu'il étoit baptifé, & qu'autrement il n'auroit pas ofé le propofer pour l'épiscopat. Quoi qu'il en soit, cet événement fut regardé comme ayant quelque chose de divin. Car quand l'empereur eut appris qu'il n'étoit point baptisé, il persista dans son choix, nonobstant la resistance de plusieurs évêques. Enfin, ils cederent tous à la volonté du prince, & au desir dû peuple, qui demandoit aussi Nectaire: il S 2 fut

An. 381. Secr.v.c.8. Domnes ap. Facunalib.

Domnes at Facuna lib. VIII. c. 5. Benif. ep. adepife. Maced. to. 4. cont. p.

1708. D.

Sox. VII.

£. 10.

fut baptifé, & portant encore l'habit blanc de comphyte, il fut declaré évêque de C. P. d'un commun confentement de tout le concile. On a remarqué les deux Gregoires en particulier, celt-à dire celui de Nazianze & celui de Nyffe, comme ayant concouru à cette électionavec Diodore de Tarfe. L'empereur Theodofe envoya des députez de fa cour avec des évêques, pour demander au pape fa lettre formée en confirmation de l'élection de Nectaire.

Nectaire apprit les fonctions épiscopales de Cyriaque évêque d'Adane en Cilicie: car il pria Diodore son métropolitain, de trouver bon qu'il demeurât quelque temps avec lui. Il retint plufieurs autres Ciliciens: entre-autres Martyrius fon Medecin, confident des desordres de sa ieunesse. Nectaire vouloit l'ordonner diacre, mais Martyrius ne le souffrit pas : assurant qu'il en étoit indigne, & prenant Nectaire lui même à témoin, du déreglement de sa vie passée. Et moi, dit Nectaire, qui suis à present évêque, n'ai-je pas mené une vie encore plus desordonnée que la vôtre, & ne m'avez-vous pas fouvent fervi dans mes débauches? Mais, répondit Martyrius, vous venez d'estre purifié par le baptême & vous avez receu par dessus la grace du facerdoce; ensorte que je ne trouve point de difference entre vous & les enfans nouveaux-nés: moi au contraire, j'ai receu le baptême il y a long temps, & j'ay continué de vivre comme Ainsi il demeura ferme à refuser auparavant. l'ordination.

VI. Symbole de C. P. S. Melece avoit d'abord prefidé au concile de C.P. Après famort, ce fut S. Gregoire de Nazianze: aprés la ceffion de S. Gregoire, Timothée d'Alexandrie, & enfin Nechaire. Il est difficile de marquer en quel temps précis, & fous quel prefident le afferent les actions du concile: mais

Il est certain que l'on y fit un decret sur la foi, -& quelques canons de discipline. L'empereur An. 381. Theodole avoit esperé de réunir les Macedoniens Sup. n. 1. à l'église catholique, & dans cette veue, il a- Sorr. v. c. 8. voit admis leurs évêques au concile jusques au conc nombre de trente-fix, dont Eleufius de Cyzique étoit le chef. L'empereur & les évêques catholiques leur representerent, qu'ils avoient envoyé au pape Libere une députation conduite Sup. Ev. par Eustathe de Sebaste; & que depuis peu, ils xvi. n. 7. avoient volontairement communiqué avec eux fans distinction; qu'ainsi ils ne faisoient pas bien de vouloir renverier la foi qu'ils avoient approuvée, & quitter le bon parti qu'ils avoient pris. Mais les Macedoniens declarerent qu'ils aimeroient mieux confesser la doctrine des Ariens. que de convenir du consubstantiel; & se retirerent de C. P. puis ils écrivirent en chaque ville à ceux de leur parti, les exhortant à ne point consentir à la foi de Nicée. Cette separation des Demi-Ariens ou Macedoniens arriva dés le commencement du concile; & les fit traiter comme des heretiques declarez.

On ordonna donc, que personne ne pourroit rejetter le symbole de Nicée, mais qu'il demeureroit dans son autorité; se que l'on anathematiseroit toutes les heresses, particulierement celles des Eunomiens ou Anoméens des Ariens ou Eudoxiens: des Demi-Ariens ou ennemis du S. Esprit: des Sabelliens: des Marcelliens: des Photiniens: des Apollinaristes. En contirmant le symbole de Nicée, on y ajoûta quelques paroles touchant le mystere de l'incarnation, à causé des Apollinaristes & des autres nouveaux hereiques; se une explication plus ample de l'article du S. Esprit, à cause des Macedoniens. Le symbole de Nicée disoit seulement sur l'incarnation de J. G. Il est déclecand des cieux, s'est

incarné & fait homme: a fouffert, est resuscité An. 381. le troisiéme jour, est monté aux cieux, & viendra juger les vivans & les morts. Nous croyons aussi au S. Esprit. Mais le symbole de C. P. dit ainsi: Il est descendu des cieux, & s'est incarné par le S. Esprit & de la vierge Marie, & s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate: il a souffert & été enseveli: & il est resuscité le troisième jour, suivant les écritures. Il est monté aux cieux : il est assis à la droite du pere, & il viendra encore avec gloire juger les vivans & ler morts. Son royaume n'aura point de fin. Le symbole de Nicée portoit fimplement: Nous croyons aussi au S. Efprit; & ne parloit point de l'église. Le symbole de C. P. porte: Nous croyons auffi au S. Esprit Seigneur & vivisiant, qui procede du pere : qui est adoré & glorifié avec le pere & le fils : qui a parlé par les prophetes: Nous croyons en une seule église sainte, catholique & apostolique. Nous confesions un baptême pour la remission des pechez. Nous attendons la resurrection des morts & la vie du fiecle futur. Amen. Le refte du fymbole de C. P. c'est-dire, le commencement, est entierement conforme à celui de Nicée. C'est ce symbole de C. P. que nous disons à la messe.

rarchie.

Quant à la discipline, le concile de C. P. dé-Canons tou- fend aux évêques d'aller aux églises qui sont hors chant la hie- de leur diocese, ni de confondre les églises. Mais suivant les canons, l'évêque d'Alexandrie ne 6. 2. p. 947. doit gouverner que l'Egypte: les évêques d'Orient ne doivent regler que l'Orient: gardant à l'églife d'Antioche les privileges marquez dans les Can. Nie. 6. canon de Nicée. Les évêques de la diocese

d'Asie ne gouverneront que l'Asie : ceux de Pont, le Pont seulement; ceux de Thrace, la Thrace seule. Les évêques ne sortiront point de la diocese, sans

citre

eftre appellez pour des élections ou d'autres affaires ecclesiastiques: mais les affaires de cha. An. 381. que province teront reglées par le concile de la province, suivant les canons de Nicée. Les églifes qui font chez les nations barbares, feront Can. Nic. gouvernées suivant la coûtume receile du temps 4.5. des peres. Tel est le second canon du concile de C. P. J'appelle icy une diocese au feminin, V. Thomass. ce que le grec nomme Dioicesis, qui étoit un d'fait. grand gouvernement, comprenant plusieurs pro-part. 1. liv. vinces: dont chacune avoit fa metropole. Car 1. ch. 4.n. ce que nous appellons aujourd'hui un diocese; c'est-à-dire, le territoire d'une cité soumis à un feul évêque, se nommoit alors paroicia, c'est-àdire, voisinage, d'où nous avons fait le mot de paroisse: je nomme province ce que le grec nomme eparchia, & qui étoit moins que la dio Socr. v. c. 8. cele. L'occasion de ce canon, fut que pendant la persecution de Valens, quelques evêques s'é. toient mêlez même utilement des affaires ecclefiaftiques des autres provinces: comme S. Eusebe de Samosate, qui avoit même ordonné des évêques; & l'on ne vouloit pas que ces exemples fusient tirez à consequence. On voit dans ce canon tout le plan de l'église Orientale: premierement les deux patriarches, comme on les a nommez depuis, celui d'Alexandrie & celui d'Antioche: dont les droits étoient bien diffe- V. Thomass. rens. L'évêque d'Alexandrie avoit le gouverne-Discip.part. ment de toutes les églises d'Egypte, compris la 1. liv. 1. 6. 3. Libye & la Pentapole: l'évêque d'Antioche avoit Can. Ni. 6. seulement quelques privileges, mais le gouvermement ecclesiastique de la diocese d'Orient, dont Antioche étoit la capitale, est ici attribué

An. 381.

le titre d'Exarques : celui d'Afie étoit l'évêque d'Ephese, celui de Pont l'évêque de Cesarée en Cappadoce, celui de Thrace avoit été jusques là l'évêque d'Heraclée, mais il étoit déslors effacé par celui de C. P.

Au reste en tout ceci, le concile de C. P. non plus que celui de Nicée, ne pretendoit rien établir de nouveau, mais seulement confirmer les anciennes coûtumes. Il les confirme aussi à l'égard des pais barbares, c'est-à-dire, hors l'étenduë de l'empire Romain: parce qu'il faloit s'accommoder à l'état des lieux, & aux mœurs des peuples. Ainsi les Scythes voisins de l'embouchure du Danube n'avoient qu'un seul évêque : apparemment, parce qu'ils étoïent encore errans & fans demeure fixe; & nous ne voyons auffi qu'un évêque chez les Goths. Tout l'ordre de la hierarchie ecclesiastique étoit reglé & confirmé par une ancienne tradition. Ce canon donnant

Suz. liv. XVI. n. 13. Conc. Sard. c. 3. 45.

Soz. VI.

c. 21.

aux conciles des lieux toute autorité pour les affaires ecclesiastiques, semble ôter la faculté d'ap-Suo. liv. x11. n. 39 peller au pape accordée par le concile de Sardique, & revenir à l'ancien droit. Il fut aussi or-Can. 3. donné en ce concile, que l'évêque de C. P. au-So r. v. c. 8. roit la prerogative d'honneur apres l'évêque de

Sox. VII. G 9.

Rome: parce que C. P. étoit la nouvelle Rome. Ce canon est le plus celebre de tout le concile; & soit que cet honneur fût nouveau pour l'évêque de C. P. soit qu'il en fût déja en possession, les fuites en furent trés-importantes. & au lieu d'une simple dignité, ce fut bien-tôt une jurisdiction fort étendue.

Pour empêcher la facilité de calomnier les évêques catholiques, le concile ordonne qu'il ne Autres caseroit pas permis à toutes sortes de personnes indifferemment de les accuser. S'il s'agit d'un interest particulier, & d'une plainte personnelle contre l'évêque, on ne regardera ni la personne

mons. Can. 6.

de l'accusateur ni sa religion: parce qu'il faut faire justice à tout le monde. Si c'est une affaire AN. 381. ecclesiastique, un évêque ne pourra estre accusé, ni par un heretique ou un schismatique, ni par un laïque excommunié ou par un clerc déposé, Celui qui est accusé, ne pourra accuser un évêque ou un clerc, qu'aprés s'estre purgé lui-même. Ceux qui sont sans reproche, intenteront leur accusation devant tous les évêques de la province. Si le concile de la province ne suffit pas, ils s'adresseront à un plus grand concile, c'est-àdire à celui de la diocese. L'accusation ne sera receüe qu'aprés que l'accusateur se sera soumis par écrit, à la même peine en cas de calomnie. Celui qui au mépris de ce decret osera importuner l'empereur, ou les tribunaux seculiers, ou troubler un concile écumenique, ne sera point recevable en son accusation. Ce canon ne fait point non plus mention du pape ni des canons de Sardique.

Le concile de C. P. regle aussi la maniere de Can. 76 recevoir les heretiques qui reviennent à l'église catholique Les Ariens, dit-il, les Macedoniens, les Sabbatiens, les Novatiens, qui se nomment eux mêmes Cathares ou Aristeres; les Quartodecimains & les Apollinaristes sont receus en donnant un acte d'abjuration, & renonçant à toute heresie. On leur donne premierement le seau ou l'onction du faint crême au front, aux yeux, aux narines, à la bouche & aux oreilles; & en faisant cette onction, on dit : Le seau du don du S. Esprit. Mais pour les Eunomiens qui sont baptisez par une seule immersion, les Montanistes ou Phrygiens, les Sabelliens, & les autres heretiques, principalement ceux qui viennent de Galatie, nous les recevons comme des payens. Le premier jour nous les faisons Chrétiens, le second catecumenes, le troisiéme nous

An. 381. nous les exorcifons, aprés leur avoir foufflé trois fois fur le vifage & fur les oreilles: ainfi nous les infiruifons, nous les tenons long-temps dans l'églife à écouter les écritures. Se enfin nous les

Enthol. P.
64-p9f. hap.

Garage das l'Euchol. P.
64-p9f. hap.

Garage das Gress les mêmes onctions & les mêmes paroles, pour le facerment de confirmation.

Quant aux heretiques, que le concile ordonne de taptifer, c'est qu'ils n'étoient point baptifez, ou ne l'étoient pas felon la forme de l'églife; & ce sont les mêmes & du même pais, se he.

See. He.

Sop. iio. dont parle S. Bafile dans sa premiere épitre canoavii. n. 14. nique à S. Amphiloque, & dont il declare le baptème nul.

tême nul.

1. Il y a un canon particulier dans le concile de C. P. sur la rétinion de l'églisé d'Antioche, conceu en ces termes. Touchant le tome des Occidentaux: nous recevons aussi ceux d'Antioche, qui consessent une seule divinité du pere & du sils & du S. Esprit, Ce tome des Occidentaux est quelque écrit envoyé en saveur du parti de Paulin: mis on ne peut dire precisement quel i est. Voilà tout ce qui fut ordonné au concile de

To. 2. conc. 1. 946. C. P.
Les évêques écrivirent enfuite une lettre synodale à l'empereur Theodose, où aprés la relation fommaire de ce qu'ils ont fait pour la foi & pour la discipline, ils ajoûtent: Nous vous prions donc d'autoriser l'ordonnance du concile: asín que comme vous avez honce l'égiste par les lettres de convocation: vous mettiez aussi la concision & le seu à nos resolutions. Ensuite de cette lettre, sont les seps canons. Le premier pour consirmer la foi de Nicée, & condamner mommément les nouveaux heretiques: le second pour marquer la distinction des provinces, & se privileges des principles égistes: le troiséme pour donner le second rang à l'érêque de pour donner le second rang à l'érêque de C. P.

C. P, le quatriéme contre l'ordination de Maxime le Cynique: le cinquiéme pour la réunion AN. 381. de l'église d'Antioche : le sixième touchant les accusations des évêques: le septiéme sur la maniere de recevoir les heretiques. Ensuite est le symbole : puis dans les exemplaires latins, les souscriptions de cent quarante-sept évêques divifez par provinces dons les premiers sont Ne-Caire de C. P. & Timothée d'Alexandrie. Mais on y voit aussi Melece d'Antioche mort, avant l'arrivée de Timothée: ce qui fait croire que l'on souscrivoit, à mesure que chaque decret étoit formé; & que ceux qui vinrent les derniers, souscrivirent à tout ce qui avoit été fait auparavant. Les canons du concile sont datez du sep- P. 945. tieme des ides de Juillet, c'est à dire du neuviéme du même mois.

Pour satisfaire au desir du concile, l'empereur Loix pour Theodose fit une loi en date du troisiéme des ca- l'églife. lendes d'Aoust, c'est-à-dire du trentième de Juil- L. 3. C. Th. let de la même anné 381. par laquelle il ordon- de fide Cath. ne de livrer incessamment toutes les églises aux Sorr. v. c. 8. evêques qui confessent la fainte Trinite. recon. Sox. VIII. noissant une seule divinité en trois personnes é-" 9. gales, & qui font dans la communion de Nectaire évêque de C. P. en Egypte de Timothée d'Alexandrie: en Orient de Pelage de Laodicée & de Diodore de Tarfe: dans l'Afie proconfulaire & la diocese d'Asie.d'Amphiloque évêque d'Icone & d'Optimus d'Antioche: dans la diocese de Pont, d'Hellade évêque de Cefarée, d'Otreius de Militine & de Gregoire de Nysse: & encore de Terence évêque de Schytie & de Marmarius de Marcianople: ceux qui communiquerent avec tous ces évêques, doivent eftre mis en possession des églises; & ceux qui ne conviennent pas avec eux sur la foi, en doivent estre chassez comme beretiques manifelles, fans qu'elles puissent leur

- To Ground

An. 381. demeure inviolable. Cette loi est adressée au pro-F. Gothof. in consul d'Asie, parce que cette province étoit la hanc l.

Notit. imper. c. plus infectée par les heretiques, que le concile venoit de condamner, particulierement les Macedoniens. La loi comprend lescinq grandes dioceses soumises au prefet du pretoire d'Orient, dont la premiere étoit l'Orient proprement dit, c'est-à dire la Syrie : puis l'Egypte, l'Asie, le Pont & la Thrace. Quoique C. P. fut dans cette derniere, son évêque est nommé le premier à cause du rang d'honneur que le concile venoit de lui accorder. L'évêque de la grande Antioche de Syrie n'est point nommé, à cause du schisme qui y duroit: car Paulin n'étoit point reconnu par les Orientaux. S. Melece étoit mort, & Flavien élû pour lui succeder, n'étoit peut-estre pas consacré évêque, & du moins n'étoit pas reconnu de tous. L'empereur se contente donc de marquer deux évêques des plus approuvez de la diocese d'Orient, Pelage de Laodicée & Diodore de Tarfe. On joint l'Asie proconsulaire & la diocese d'Asie: parce qu'encore que ce fussent deux dioceses, suivant le gouvernement temporel, la police ecclesiastique les joignoit, desorte que la diocese d'Asie comprenoit onze provinces. Quoique Ephefe fût la capitale de cette diocese, d'Asie, son évêque n'est point icy nommé : mais seulement Amphiloque d'Icone & Optimus d'Antioche de Pifidie. Pour la diocese de Pont, on nomme l'évêque de Cesarée, qui en étoit la capitale, sçavoir Hellade successeur de S. Basile. Les deux derniers Terence & Marmarius sont pour la diocese de Thrace, outre l'évêque de C. P. nommé d'abord. Terence étoit évêque de Tomi metropole de la Scytie. Marmarius évêque de Marcianople me tropole de la Mysie. Voila les raisons que nous connoissons d'avoir nommé ces onze évêques entre

Theod. v. c. 28.

tre les autres: & tous leurs noms fe trouvent An. 381. dans les fouseriptions du concile. Sociate dit V. Valej, ad qu'on les sit patriarches; ce que l'on entend du Soir. V. 6. 2. pouvoir extraordinaire qui leur fut attribué dans

ces grandes dioceses.

Nous trouvons plusieurs autres loix de Theo. L. 6. C. Th. dose, données cette même année 381, en faveur de hares. de la religion. Il y en a une datée du quatriéme des ides; c'est-à-dire du sixième de lanvier, par laquelle il ôte aux heretiques toutes les églises, nonobstant les rescrits qu'ils auroient pû obtenir par surprise. Il y condamne nommément les Photiniens, les Ariens & les Eunomiens: il recommande la foi de Nicée, & défend toutes les affemblées des heretiques au dedans des villes. Cette loi est adressée à Eutrope prefet du pretoire d'Orient, dont S. Gregoire de Nazian- Epift. 137. ze loue la doctrine & la vertu. Par une autre 138. ze loue la doctrine & la vertu. Fai une autre L. 8. C. The loi adressée au comte d'Orient & datée du qua de hares. torziéme des calendes d'Aoust, c'est à-dire du dix-neuviéme de Juillet, l'empereur Theodose défend aux Eunomiens, aux Ariens & aux Aëtiens de bâtir des églises dans les villes, ni à la campagne sous peine de confiscation des lieux, C'est à dire qu'il ordonne l'execution de ce qui avoit été resolu dans le concile pour les quinze. provinces, comprises dans la diocese d'Orient, où les Ariens avoient principalement dominé, & où Eunomius & Aëtius avoient enseigné.

Vers le même temps, c'est-à dire le huitiéme L. 7. C. Th. de May de la même année 38 t. il fit une loi con-de hard; tre les Manichénes, qui consirme les défenses qui puleur étoient déja faites, de rien donner ou rece. Sp. L. XVI., voir entre-eux par testament ou par donation, ". 41" à de tenir des assemblées: & cela sous quelque nom qu'ils se dégusient, d'Encratites, d'Apotatèties, d'Hydroparalitates où de Saccophores,

Cétoient des herefies plus anciennes & moints
An. 381. odieufes, dont les Manichéeas empruntoient les
noms pour fe garantir de la laine publique. Ils
fe nommoient Encratites ou continents, parce
qu'ils condamnoient le mariage: Hydroparaffates ou Aquariens, parce qu'ils n'employoient que
de l'eau dans l'eucharifite, condamnant tous l'ufage du vin. La profeition qu'ils failoient de
pauvreté, leur failoit prendre le mom d'Apotachttes, ou renonçans, & de Saccophores ou portefacs: mais ils raflembloient toutes les erreurs de
chacune de fes fectes & en avoient de plus capitales. Cette loi eft encore adressée à Eutrope
prefet du pretoire d'Orient, à qui est adressée
L.1. C. TP. aufil une loi contre les Apofats datée du même

de apol. mois, & peut effre du même jour; qui ôte la faculté de tester à ceux qui de Chrétiens se font I...7. C. Th. payens & casse leurs testamens. A la fin de la se pagem même année & le trieziéme des calendes de Jan-

Z. 8. ed.
fermer les temples; & il donna l'année fuivante
382. un referit pour permettre exprefiement de
s'affembler dans un temple fameux de l'Oddroëne, quoiqu'il y cût des idoles; à la charge tou-

L. 9. C. 7%. tefois de n'y point faire de facrifices. La mêde hard. me année 38 t. il fit une loi contre les Manichéens plus fevere que la precedente; par laquelle confirmant à l'égard de tous la peine de ne pouvoir difpoér de leurs biens, il sjoûte la peine de mort contre ceux qui prennent les noms d'Encratites, de Saccophores ou d'Hydroparaflates; & ordonne à Fiorus prefet du pretoire d'O-

rient ;

rient, d'établir des inquisiteurs pour les rechercher; & c'est la premiere fois que nous trouvons An. 381. dans les loix le nom d'inquisiteurs contre les heretiques.

L'empereur Theodose ayant apris ce qui étoit ser. v. c. 9. arrivé à S. Paul évêque de C. P. que le prefet Soxom. v11. Philippe avoit fait mourir dans fon exil: fit rap- 10; porter fon corps d'Ancyre, & l'enterra avec xIII. n. 8. grand honneur dans l'église que Macedonius adversaire de Paul avoit fait bâtir, & qui étoit trés-grande & trés-considerable. Elle prit le nom de S. Paul; & la plûpart du peuple, principalement les femmes, crurent depuis que c'étoit l'Apôtre S. Paul dont les reliques y reposoient. Il y avoit des personnes destinées à la garde des églises ou reposoient les reliques, & des autres lieux faints; & ces gardiens jouissoient des exemptions personnelles du Clergé. Nous en avons L. 26. C.Th. une loi celebre de Theodose en date du dernier de epile. & jour de Mars 381. adressée au comte d'Orient. Ce qui fait croire que les lieux saints, dont elle parle, font ceux de Jerusalem, & du reste de la

Palefine.

Incontinent aprés le concile de G. P. on tint en Occident celui d'Aquilée, convoqué par les Concile ordres de l'empereur Gratien, dés le commen. d'Aquilée cement de l'an 379. Nous n'y trouvons que tren. Aquilée cement de l'an 379. Nous n'y trouvons que tren. Aquilée te-deux ou trente-trois évêques, la philipart d'I-tallie; mais les autres provinces, excepté l'Espagne, y envoyerent des députez, ensorte que tout l'Occident y prit part. Il féoit permis aux évé-Sesance, ques d'Orient d'y venir, mais ils ne crurent pas. 7, 49. le devoir faire. S. Valerien d'Aquilée y tenoit le faire, s'apprenier rang, peu-être à cause de son âge, & Espagne, permier rang, peu-être à cause de son âge, & Espagne, permier condustit tout l'action, comme metropolitain du vicariat d'Italie, dont Milan etoit la capitale. Il achera vers le temps de ce concile l'ons 540, xvs.;

vrage n. 44.

vrage sur le S. Esprit, que l'empereur Gratien lui. An. 381. avoit demandé trois ans auparavant. Car il y mar-Prol. n. 17. que au commencement la mort d'Athanaric roi des Goths, arrivée le vingt-cinquiéme de Janvier 381. & nomme pour évêques de Rome, d'A. le xandrie & de C. P. Damase, Pierre & Gregoire; ce qui montre qu'il ne favoit encore ni la mort de Pierre ni la renonciation de Gregoire. Cet ouvrage est divisé en trois livres, & S. Ambroise y prouve contre les Ariens & les Macedoniens, que le S. Esprit est Dieu, égal au Pere & au Fils, & de même substance: qu'il a parlé par les prophetes; & tout le reste qu'avoient prouvé les autres docteurs catholiques; comme Didyme, S. Athanase, S. Basile, S. Gregoire de Nazianze & S. Gregoire de Nysse: dont il employe judicieufement les preuves & les penfées, pour les faire connoîtreà l'églife d'Occident. Aprés S. Ambroise, on void dans le concile d'Aquilée, Anemius

Sup. XVII. qu'il avoit depuis peu fait élire évêque de Sir-44.

tius de Scissia dans la même province, & Felix Gesta n. 61. de Jadres sur la côte de Dalmatie. Les deputez 62. des Gaules étoient S. Just de Lyon, Constantius d'Orange, Proculus de Marfeille; & pour les Alpes, Thedore d'Octodure en Valais, Domnin de Grenoble & Amantius de Nice. On croit que S. Just de Lyon est le même à qui sont adressées Ep. 7. 8. deux lettres de S. Ambroise, sur quelques que-

miun, capitale de l'Illyrie Occidentale; Constan-

Vita ap. fions de l'écriture. Au retour de ce concile, S. Sur. 2. Sept.

Just quitta son église, & se retira dans les solitudes d'Egypte, où il vêcut quelques années avec un jeune lecteur nommé Viator, qui l'avoit suivi. Aprés leur mort leurs corps furent raportez à Lyon le deuxième de Septembre jour auquel l'église honore encore la memoire de S. Just, Constantius évêque d'Orange se trouve avoir

assisté à plusieurs conciles, aussi-bien que Procu-

Martyr. Rom.

lus

lus de Marseille; que S. Jerôme qualifie trés-An. 381.
saint & trés-docte pontise, & exhorte le Epis. 4moine Rustique à profiter de ses instructions. 10.

Les évêques d'Afrique deputez au concile d'Aquilée étoient Felix & Numidius. On n'y voit personne de la part du pape, ni de toute la partie d'Italie qui lui étoit particulierement soûmise, c'est-à-dire du vicariat de Rome. Du reste de l'Italie v affisterent Eusebe de Bologne, dont S. Ambroise loue le zele à former & à conduire De Virgir. des communautez de vierges: Limenius de Ver-6.20. n.129. ceil fuccesseur de S. Eusebe: Sabin de Plaisance, Martrole à qui sont addressées plusieurs lettres de S. Am- 18. 7nl. broise: Abondantius de Trente, Philastre de Martrol. Bresse, celebre par sa fainteté & par son livre 19. Janu. des heresies; Maxime d'Emone en Istrie: Bas- Ep 2. ad fien de Lodi, ami de S. Ambroife: Heliodore Felic. n. 1. d'Altino connu par l'amitié de S. Jerôme. Even- 1, 2, 3, tius de Ticinum ou Pavie, nommé aussi Juven-Martyrol. tius, ces trois sont comptez entre les saints. 5. Inl. Exuperance de Tortone, disciple de S. Eusebe & Febr. de Verceil & confesseur: Diogene de Genes. Il Hier. ep. 43. y en a quelques autres nommez, sans marquer leur fiege, ni même leur titre d'évêque. On y trouve aussi le prêtre Chromace ami de S. Jerôme & depuis évêque d'Aquilée. Voilà ceux qui affisterent à ce concile : presque tous honorez par l'église comme saints. De la part des Ariens, Ambr. ep. il ne s'y trouva que Pallade & Secondien évê-10. n. 2. ques, & un prêtre nommé Attale, disciple de Valens évêque de Pettau en Illyrie: ce Valens se tenoit alors caché à Milan. Le premier jour Synodica. de Septembre les évêques s'assemblerent dans l'église d'Aquilé, pressez par les Ariens, qui s'y rendirent même avant l'heure marquée. Pour Sul. L. x. remonter à l'origine de la question, on fit lire". 36la lettre d'Arius à S. Alexandre d'Alexandrie, & on les voulut obliger à condamner les blasfêmes

vous plaira, que le fils le Dieu n'est pas éternel.

Pallade dit : Vous avez fait en sorte que le concile ne fût pas general, comme on voit par la lettre de l'empereur que vous avez produite : nous ne pouvons répondre en l'absence de nos confreres. S. Ambroise dit: Qui sont vos confreres? Le évêques Orientaux, dit Pallade. S. Ambroise dit : Cependant , puis que dans les temps passez l'usage des conciles a été, que les Orientaux tinssent le leur en Orient, & les Occidentaux en Occident : nous qui fommes en Occident, nous fommes affemblez à Aquilée fuivant l'ordre de l'empereur. Enfin le prefet d'Italie a même déclaré par ses lettres, que les Orientaux y pouvoient venir s'ils vouloient : mais parce qu'ils scavoient la coûtume que j'ai marquée, ils n'ont pas voult venir. Pallade dit : Notre empereur Gratien a ordonné aux Orientaux de venir; le niez-vous? Il nous l'a dit lui-même. Il l'a bien ordonné, dit S. Ambroise, puis qu'il ne l'a pas défendu. Pallade dit: C'est par vos sollicitations, que vous les avez empêchez de venir, fous pretexte d'un faux ordre: & vous avez éloigné le concile.

3: Ambroise dit: il ne faut point s'écarter plus long-temps, répondez maintenant. Arius a-t'il Eternité bien dit, que le pere seul est éternel? l'a-t'il dit Dieu. selon les écritures ou non? Pallade dit : Je ne vous réponds pas. Constantius évêque d'Orange dit: Vous ne répondez pas, aprés avoir blasfémé si long-temps? Il faut entendre ceci de la dispute precedente, avant que l'on écrivit les actes. Eusebe de Bologne ajoûta: Vous devez declarer simplement vôtre foi. Si un payen vous demandôit, comment vous croyez en J. C. vous ne devriez pas rougir de le confesser. Sabin évêque de Plaifance dit : C'est vous qui nous avez preffez

pressez de nous assembler aujourd'hui, sans at-An. 381. tendre le reste de nos freres qui pouvoient venir. Ainfi il ne vous est pas libre de reculer. Dites-vous que le Christ soit creé, ou que le Fils de Dieu foit éternel ? Pallade dit: Nous vous avons dit, que nous viendrions pour vous convaincre, d'avoir eu tort de surprendre l'empereur. S. Ambroise dit : Ou'on lise la lettre de Pallade, pour voir s'il nous a mandé cela; & on verra qu'il trompe encore. Pallade dit: Oüi qu'on la life. Les évêque lui dirent: L'empereur étant à Sirmium, l'avez-vous follicité, ou fi c'est lui qui vous a pressé ? Pallade dit : Il me dit : Allez. Nous lui dimes : Les Orientaux sontils appellez? Ils le sont, dit-il. Si les Orientaux n'avoient été appellez, serions nous venus?

> S. Ambroise dit Laissons les Orientaux : je demande aujourd'hui vôtre sentiment. On a lû la lettre d'Arius: vous dites que vous n'êtes point Arien ; ou condamnez Arius , ou le défendez, Pallade chicana encore sur l'absence des Orientaux, & S. Ambroise ajoûta: C'est vous-même qui nous avez pressé de nous assembler aujourd'hui : vous nous avez dit: Nous venons comme des Chrétiens à des Chrétiens : vous nous avez donc reconnus pour Chrétiens. Vous avez promis de dire vos raisons & d'écouter les nôtres. Je vous ai presenté la lettre qu'a écrite Arius, sous le nom duquel vous ditez que l'on vous fait injure: Vous dites que vous ne suivez point Arius. Il faut aujourd'hui declarer vôtre opinion: ou condamnez-le ou soûtenez-le, par tels passages qu'il vous plaira. Puis il ajoûta: Donc suivant la lettre d'Arius I. C. Fils de Dieu n'est pas éternel. Pallade chicana encore sur la validité du concile. S. Ambroise ajoûta: On a condamné tout d'une voix, celui qui disoit que

w. 12.

Pallade dit: Je n'ai point vû Arius, & je ne n. 14: fai qui il est. S. Eusebe dit: On a proposé le blasfême d'Arius, qui nie l'éternité du Fils de Dieu: voulez vous le condamner avec son auteur, ou le défendre? Pallade dit : Je ne parle point hors d'un concile legitime. S. Ambroise continuant de demander les avis, s'adressa aux députez des Gaulois; & Constantius évêque d'Orange dit:n. 157 Nous avons toûjours condamné cette impieté, & nous condamnons encore, non feulement Arius, mais quiconque ne dit pas que le Fils de Dieu est éternel. S. Ambroise demanda l'avis de S. Just en particulier, comme député d'une autre partie de la Gaule; & S. Just répondit: Qui ne confesse pas le Fils de Dieu coëternel avec le pere, foit anathême. S. Ambroise demanda aussi l'avis aux députez d'Afrique, & l'évêque Felix". 16 répondit au nom de tous, qu'ils avoient déja condamné cette erreur, & qu'il la condamnoit encore. Anemius comme évêque de Sirmium capitale de l'Illyrie, prononça le même anathême.

S. Ambroife dit: Ecoutez la fuite. On lât dans XIII. la lettre d'Arius ces paroles touchant le Pere Diviniré. Seul éternel , feul fans commencement , feul fan fât de fâint vertiable , feul ayant l'immortainé. S. Ambroife dit : Gondamnez encore en ce point ce-  $\frac{n}{n}$ . 17, broife dit : Gondamnez encore en ce point ce-

e. 3.

lui qui dit, que le Fils n'est pas vrai Dieu. Pal-AN. 381 lade dit: Qui ne dit que le Fils est vray Dieu? S. Ambroise dit: Arius l'a dit. Pallade dit: Puis que l'apôtre dit, que J. C. est Dieu par dessus tout, quelqu'un peut-il nier qu'il ne foit vray 18. Fils de Dicu? S. Ambroise dit : Afin que vous fachiez combien fimplement nous cherchons la verité, voyez, je dis ce que vous dites, mais vous n'en dites que la moitié. Car en parlant ainsi, vous semblez nier qu'il foit vrai Dieu. Si donc vous confessez simplement que le Fils de Dieu est vray Dieu: dites ces paroles dans le même ordre où je les avance. Pallade dit: Je vous parle felon les écritures: je dis que le Seigneur est vrai Dieu. S. Ambroise dit : Dites-vous que le Fils de Dieu est vrai Seigneur? Pallade dit: Puis que je dis qu'il est vrai Fils, que faut-il plus: S. Ambroise dit : Je ne demande pas seulement que vous disiez qu'il est vrai Fils, mais que le Fils

croyez donc que c'est parler contre les écritures, w. 20. fi on dit que ]. C. est vray Dieu. Comme Pallade ne disoit mot. S. Ambroise dit: Celui qui dit seulement qu'il est vray Fils, sans vouloir dire qu'il est vray Seigneur, semble le nier, Que Pallade le confesse donc en cet ordre, s'il peut s'y resoudre, & qu'il declare s'il dit, que le Fils de Dieu est vray Seigneur. Pallade dit : Joan. XVI

Le Fils dit: Afin qu'ils vous connoissent vous feul vray Seigneur & J.C. que vous avez envoyé. Le dit il par passion où en verité? S. Ambroise

de Dieu est Seigneur. S. Eusebe de Bologne dit; J. C. est vray Dieu, selon la foi Catholique. Pallade dit: Il est vray Fils de Dieu. S. Eulebe dit: Nous sommes aussi fils par adoption, mais ill'est par la generation divine. Confessez vous donc que le vray Fils de Dieu soit vray Seigneur proprement & par nature? Pallade dit: Je dis qu'il est vray Fils unique de Dieu. Eusebe dit: Vous dit: S. Jean a dit dans fon épître: Il est vray Dieu. Niez-le. Pallade dit: Quand je vous dis An. 381. qu'il est vray Fils, je confesse aussi une vraye 1. Joan. V. divinité. S. Ambroise dit: En cela même, il v a de la fraude: car quand vous dites une seule & vraye divinité, vous ne l'attribuez qu'au Pere & point au Fils. Si donc vous voulez parler clairement, puis que vous me renvoyez aux écritures, dites comme l'Evangeliste S. Jean : Il est vray Dieu, ou niez qu'il l'ait dit. Pallade dit: Il n'y ". 216 en a point d'autre que le Fils qui soit engendré. S. Eusebe dit: J. C. est vray Dieu selon la foi de tout le monde & la profession catholique. Selon votre opinion, ne l'est-il pas? Pallade dit: Il est la vertu de nôtre Dieu. S. Ambroise dit: Vous ne vous declarez point franchement; & par consequent, anathême à celui qui ne confesse point que le Fils de Dieu est vray Seigneur. Tous les évêques dirent : anathême à celui qui ne dira point que le Christ Fils de Dieu est vray Seigneur.

Et continuant la lecture de la lettre d'Arius, on examina cette parole: que le Pere seul possede l'immortalité; & S. Ambroise dit: Le Fils de Dieu a-t'il l'immortalité ou ne l'a-t'il pas, selon la divinité? Pallade dit: Recevez vous ces paroles de l'apôtre ou non? Le roi des rois qui 1. 77m. EL. seul a l'immortalité? S. Ambroise dit: Que di-16. tes-vous du Christ Fils de Dieu? Paladedit : Le nom de Christ est-il divin ou humain? S. Eusebe dit: Selon le mystere de l'incarnation, on l'appelle Christ, maisle même est Dieu & homme; Pallade dit; Christ est un nom de la chair, un nom humain; repondez-moi aussi vous autres. S. Eulébe dit: Pourquoi yous arrêtez-yous à des choses inutiles? Ce passage de l'apôtre que vous avez alegué par Arius, exprime, si vous l'entendez, sous le nom de Dieu la dignité de toute

.1

toute la nature divine: car le Pere & le Fils sont An. 381 marquez par le nom de Dieu. S. Ambroise dit: le vous demande clairement vôtre fentiment.

Le Fils de Dieu a-t'il l'immortalité selon la generation divine, ou ne l'a-t'il pas? & aprés quelques chicanes de Pallade, il ajoûta : Que vous semble de celui qui nie que le Fils de Dieu ait l'immortalité? Tous les évêques dirent: Qu'il foit anathême. Pallade dit: La generation divine est immortelle. S. Ambroise dit: C'est encore une rufe, pour ne pas s'expliquer clairement fur le Fils de Dieu. Je dis que le Fils de Dieu a l'immortalité selon sa divinité: niez-le.

25. Pallade dit: J. C. est-il mort ou non? Selon la chair, dit S. Ambroise. Nôtre ame même ne meurt pas. Croyez-vous donc que J. C. foit mort felon la divinite? Pallade dit : Pourquoi craignezvous ce nom de mort? S. Ambroise dit: Je ne le crains point; au contraire je confesse qu'il est mort selon ma chair: car c'est lui-même qui m'a délivré des liens de la mort. Et comme Pallade

parloit toûjours ambiguement, disant qu'il ne connoissoit point Arius, sans vouloir le condamner, S. Ambroise dit: Anathême à celui qui n'explique pas librement sa foi. Tous les évêques dirent: Anathême.

On continua à lire dans la lettre d'Arius: Seul fage; & Pallade dit: Le Pere est fage par luimesme, mais le Fils n'est pas sage. S. Ambroise & S. Eusebe se recrierent sur cette impieté, & Pallade avoua que le Fils de Dieu est la sagesse. S. Ambroife lui demanda: Est-il sage ou non? Pallade repondit: Il est la sagesse. Il est donc fage, dit S. Ambroise, puis qu'il est la sagesse. Pallade dit: Nous vous répondons selon l'écri-

ture. S. Eusebe dit: Anathême à qui nic que le Fils de Dieu soit sage. Tous les évêques dirent : Anathéme. On interrogea austi Se-

condien fur ce point, mais il ne voulut pas s'ex-An. 381,

On passa au titre de bon, & Pallade avoua que I. C. est bon. S. Ambroise dit : Arius a donc eu tort de le dire du Pere seul. Pallade dit: Celui qui ne dit pas que J C. est bon, dit mal. S. Eufebe dit : Vous confessez que ]. C. est bon : n. 29; mais je le suis aussi :car c'est à moy qu'il est dit : Courage bon serviteur; & l'homme bon tire de Matt. xxv. bonnes choses de son tresor. Pallade dit: Je l'ai 20. déja dit: Je ne vous répons point jusques à un Luc. v. 45. concile plein. S. Ambroise dit: Les Juifs difoient: Il est bon. Et Arius nie que le Fils de Dieu foit bon. Qui le peut nier? dit Pallade. S. Jean. VII. Eusebe dit: Le Fils de Dieu est donc un Dieu bon. Pallade dit: Le pere qui est bon a engendré un bon Fils. S. Ambroise dit: Il nous a aussi engendrez bons, mais non pas selon la divinité. Et n'en pouvant tirer autre chose, il dit : Anathê-n. 30. me à qui ne confesse pas que le Fils de Dieu soit un Dieu bon. Tous les évêques dirent: Anathême.

On continua de lire: Seul puissant. S. Ambroi- n. 314 se dit: Le Fils de Dieu est-il puissant ou non? Pallade dit: Celui qui a tout fait n'est-il pas puisfant? S. Ambroise dit: Arius a donc mal dit: le condamnez-vous du moins en cela? Pallade dit: Que sçai-je qui il est? Je vous réponds pour moi. Ensuite il avoua que le Fils de Dieu est puissant, mais il ne voulut pas avouer qu'il est le Seigneur puissant. S. Ambroise dit; Les hom-n. 32. mes auffi font puissans: car il est écrit: Pour- Pf. Li. 3. quoy te glorifies tu en ta malice, toi qui es puiffant en iniquité? Et ailleurs: Quand je fuis foi- 2. Cor. xII. ble, c'est alors que je suis puissant. Je vous de. 10. mande de confesser que le Christ Fils de Dieu est le Seigneur puissant; ou de prouver le contraire. Car moi qui dis que le pere & le Fils Tome IV.

n'ont qu'une puissance, je dis que le Fils de An. 381. Dieu est puissant comme le Pere. Pallade dit: le l'ai déja dit; nous vous répondons en cette dispute, comme nous pouvons. Vous voulce facts estre les juges, vous voulce estre les parties. Nous ne vous répondons point maintenant; nous vous répondons dans un concile general. S. Ambroise dit: Anathème à qui nie que le Christ soit le Seigneur puissant. Tous les évéques diens: Anathème.

Fgalité. do Fils de Dieu.

voita que le Fils de Dieu elt juge de tous. Mais il ajoûra: Il ya celui qui donae & celui qui reçoit: voulant dire que le Pere a donné au Filsle 
pouvoir de juger. S. Ambroide dit: L'a-t-il 
donné par grace ou par nature? car on le donne 
aussi aux hommes. Pallade dit: Dites-vous que 
le pere est plus grand ou non? S. Ambroide. 
voyant qu'il vouloit détourner la dispute par cet 
incident, qui étoit le grand fort des Ariens, jui

On examina la qualité de juge, & Pallade a-

n. 34- dit: Je vous répondrai aprés. Mais comme il s'opiniatroit à ne point répondre, si on ne lui répondoit fur ce point, S. Eusebe de Bologne dit: Sclon la divinité le Fils est égal au Pere.

Jean. X. 33. Vous voyez dans l'évangile que les Juifs le perfecutoient, parce qu'il difoit que Dieu étoit fon pere, se faitant égal à Dieu. Ce que les impies ont confessé ne le persecutant, nous autres fidelles nous ne pouvons le nier. S. Ambroisé Philipp. 11. ajouta: Vous lilez ailleurs: Etant en la forme

Philip. 11. ajouta: Yous Hez auleurs: L'ant en la forme de Dieu, il n'a pas crû que ce fût une ufurpation d'eftre égal à Dieu: mais il s'eft ancanti, prenant la forme d'efclave. Voyez-vous comme il eft égal en la forme de Dieu? En quoi donc est-il moindre ? felon la forme d'efclave, non felon celle de Dieu. S. Eufebe dit: Comme étant en la forme d'efclave, il n'a pu estre au dessous de l'efclave, ainsi étant en la forme d'efclave, forme de la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de desse de l'éclave, ainsi étant en la forme de de l'éclave, ainsi étant en la forme de l'éclave, ainsi ét

Dieu.

Dieu, il n'a pû estre au dessous de Dieu, S. Am-An. 381. broise dit: Ou dites que selon la divinité le Fils An. 381. de Dieu est moindre. Pallade dit: Le Pere est Joan. xive plus grand. Selon la chair, dit S. Ambroise. Pal-27. lade dit : Celui qui m'a envoyé est plus grand que moi. La chair est-elle envoyée ou le Fils de Dieu; S. Ambroise dit: Vous voila convaincu auiourd'hui de falsifier les écritures: car il est écrit: Le Pere est plus grand que moy, & non pas: Celui qui m'a envoyé est plus grand que moy. Pallade dit: Le pere est plus grand. S. Ambroise dit: Anathême à celui qui ajoute ou diminuë aux divines écritures. Tous les évêques dirent: Anathême. On continua à dispu-n. 37. ter fur ces paroles: Le pere est plus grand. Palla-n. 38. de se leva, & voulut sortir: toutefois il demeura, & aprés qu'il eut encore un peu chicané fur ce point , S. Ambroise dit; Anathême à celui qui nie n. 394 que le fils soit égal au pere, selon la divinité. Tous les évêques dirent : Anathême.

Pallade revint encore au même point, disant n. 40. que le fils est sujet au pere, & moindre par con-n. 41. sequent, sans vouloir distinguer l'humanité de la divinité; & renouvellant de temps en temps ses protestations, de ne point répondre dans ce concile. Enfin S. Ambroise reprit ainsi: Quand on lisoit les impietez d'Arius, on a aussi condamné la vôtre qui y étoit conforme. Il vous n. 424 a plu au milieu de la lecture, de proposer ce que vous vouliez: on vous a répondu comment le fils a dit que le pere est plus grand, à savoir selon la chair qu'il a prise. Vous avez aussi proposé que le fils de Dieu est sujet; & on vous a répondu qu'il l'est selon la chair, non selon la divinité. Vous avez nôtre declaration : écou-n. 43. tez maintenant le reste, puis qu'on vous a repondu, repondez à ce qu'on va lire. Pallade dit : Je ne vous répons point : parce que

AN. 381. tout ce que j'ai dit n'a point été écrit. On n'écrit que vos paroles je ne vous répons point. S.
Ambroife dit: Vous voyez que l'on écrit tout.
Enfin ce qui est écrit ne sussit ur trop pour
vous convaincre d'impieté. Dites-vous que J.
C. est creature, ou le niez-vous? Pallade ne
voulut point répondre, & demanda de faire venir ses écrivains; ce que Sabin évêque de Plaifance sut d'avis de lui accorder. Mais Pallade
revint à demander un plein concile.

m. 44. 45. Alors S. Ambroife s'adreffa au preftre Attale, qui étoit aussi entre les Ariens, & le pressa de declarer s'il n'avoit pas souscrit au concile de Nicée. Attale aprés avoir gardé quelque temps le filence, ne parla que pour refuser de répondre, & l'évêque Sabin dit: Nous sommes témoins qu'Attale a souscrit au concile de Nicée, & qu'il

n. 46. ne veut pas répondre. S. Ambroife de l'avis de tous les évêques, fit continuer la lecture de la lettre d'Arius, & dit à l'allade: Je vous ay répondu fur le plus grand & fur le sufer répondezn. 47. moi à votre tour. Pallade dit: Je ne vous ré-

pondrai point, s'il ne vient des auditeurs aprésle dimanche. S. Ambroile dit: Vous étiex venu pour conferer: mais parce que vous avez veu la lettre d'Arius que vous n'avez pas voulu condamnere, & que vous ne pouvez foutenit; vous fuyez maintenant, & vous chicanez. Je la lis tout au long. Dites fiv ous croyez, J.C. créé: s'il a été un temps qu'il n'étoit pas: ou fi le fils unique de Dieu d'avez d'av

a toijours éré. Pallade dit: Je vous convaincrai d'impieté, vous n'estes point mon juge: vous êtes un transpresseur. Sabin de Plaisance dit: Quelles impietez reprochez-vous à notre frere Ambroise? dites-les. Pallade dit: Je vous l'ay déja dit: Je répondrai dansun concilegeneral, & devant des auditeurs. S. Ambroise: Je veux estre accusé & convaincu dans l'assemblée de mes freres.

Enfui-

Ensuite S. Valerien d'Aquilée dit: Ne pressez AN. 381. la verité catholique: il se sent coupable de deux condamnerefies : il a été ordonné par des Photiniens , nationde & condamné avec eux; & il va estre condamné Pallade comme Arien. Pallade dir: Prouvez-le. S. Am. & de Se-condien. broise dit: Vous m'accusez d'impieté: prouvezle: Et un peu aprés tous les évêques dirent: ". 49: Nous disons tous anathême à Pallade. S. Am- ". 50. broise dit: Contentez vous, Pallade, qu'on lise n. 51. le reste de la lettre d'Arius? Pallade dit: Donnez-nous des auditeurs: qu'il vienne aussi des écrivains de part & d'autre. S. Ambroise dit: Quels auditeurs demandez-vous? Pallade dit: Il y a ici plusieurs personnes constituées en dignité. S. Ambroise dit: Les évêques doivent juger les laïques, & non pas estre jugez par eux. Mais pourtant dites quels juges vous demandez. Le prestre Chromace dit: Sans prejudice du jugement des évêques, que l'on life au long ceux qui font du parti de Pallade. S. Ambroise a- n. 52. joûta : Nous rougissons de voir que lui qui se pretend évêque, veut estre jugé par des laïques; & il merite encore en cela d'estre condamné, outre les impietez dont il est convaincu: ainsi je prononce qu'il est indigne du facerdoce : qu'il en doit estre privé, & un catholique ordonné à sa place. Ensuite il fit souvenir les évêques, n. 53. que l'empereur leur avoit renvoyé la décision de cette dispute, comme aux interpretes des écritures, & il prit les voix de tous.

S. Valerien évêque d'Aquilée dit fon avis le premier, en ces termes: Il me femble que celui qui défend Arius est Arien: celui qui ne condamne pas ses blassèmes est blassémateur luimême: c'est pourquoi je suis d'avis, qu'il soit retranché de la compagnie des évêques. Pallade voyant que c'étoit tout de bon , & qu'il aloit Histoire Ecclesiastique.

438

An. 381. n. 55. 56. 57.60

estre déposé, fit semblant de s'en moquer, & dit : Vous avez commencé de jouer : & bien jouez. Nous ne vous répondons point sans un concile Oriental. Aprés quoi il ne dit plus rien. Les évêques continuerent de dire leurs avis, chacun en particulier, dans le même sens, quoiqu'en diver-

les paroles; & tous le declarerent Arien, & depofé de l'épiscopat. S. Ambroise s'adressa ensuite à Secondien, & le pressa de reconnoître que le fi's de Dieu est vrai Dieu, Mais Secondien ne voulut jamais dire autre chose, sinon qu'il est vrai fils unique de Dieu; & non pas qu'il est vrai Dieu : difant que cette proposition n'est point dans l'écriture. Et quelque instance que fit S. n. 7c.

Ambroise, secondé de S. Eusebe de Bologne, ils n'en purent jamais tirer autre chose. Après que la dispute eut duré depuis le point du jour jusques à la septiéme heure, c'est-à dire une heure aprés mi-Et. Syn. n. 5. dy, Secondien fut dépose du sacerdoce, comme Pallade, & le prestre Attale pareillement condamné.

8. 9. XVI.

I.ettres du concile d'Aquilée. Ap. Ambr. ep. 9.

Le concile d'Aquilée écrivit enfuite plusieurs lettres, dont quatre nous restent. La premiere aux évêques de Gaule, des provinces de Vienne & de Narbone, par laquelle il les remercie des deputez qu'ils lui ont envoyez, & leur rend compte de la condamnation de Pallade & de Secondien. On peut juger qu'il y avoit des lettres pareilles aux autres provinces, qui auoient envoyé des deputez; & peut-estre étoit-ce la même lettre. en changeant feulement les noms. Les trois autres lettres du concile d'Aquilée sont adressées aux empereurs, c'est-à-dire à Gratien. Par la premiere, les évêques remercient les empereurs de la convocation du concile, & leur rendent compte de ce qui s'y est passé, c'est-à-dire des fuites & des chicanes des heretiques, de leurs blasfêmes & deleur condamnation. Ils prient les empe-

Ap. Ambr. p. 10.

reurs de la faire executer, en adressant des lettres aux juges des lieux, pour les chasser des é-An. 381. glises. & pour faire mettre à leurs places des évêques catholiques par les deputez du concile. Aprés avoir parlé du prestre Attale, ils ajoûtent : n. 8. Que dirons-nous de son maître Julien Valens? n. q. 10. qui bien qu'il fût trés-proche, a évité le concile, de peur de rendre compte de sa patrie renverfée, & de fes citoyens trahis. On dit même qu'il a ofé paroître devant l'armée Romaine habillé en Goth, avec un colier & un bracelet comme les payens, en profanant son sacerdoce. Car il avoit été ordonné évêque à Petau aprés le faint homme Marc, dont la memoire est en admiration; & maintenant il demoure à Milan aprés la ruine de sa patrie. Ils demandent donc qu'il foit chassé d'Italie & renvoyé chez luy. Oue les empercurs écoutent favorablement les députez du concile, & les renvoyent promptement, aprés leur avoir accordé leurs demandes. Enfin qu'en execution des loix precedentes, les assemblées des Photiniens soient défendués: parce qu'ils en tenoient encore à Sirmium.

La seconde lettre aux empereurs, ou plutôt Ar. Ambr. à Gratien , regarde l'antipape Ursin. Les évê-q. 11. ques avoient reconnu dans ce concile, qu'il s'é-" 3. toit joint aux Ariens, particulierement avec Valens de Petau, pour troubler l'église de Milan; tenant des affemblées iecrettes avec eux, tantôt devant les portes de la synagogue, tantôt dans les maisons des Ariens, & leur donnant des instructions pour troubler la paix de l'église. Les évêques prient donc l'empereur, de ne le plus écouter, & de resister avec fermeté à toutes ses importunitez; non-feulement, parce qu'il a favorifé les heretiques, mais parce qu'il a voulu troubler l'église Romaine capitale de tout l'em-n. 4. T 4

pire,

An. 381. At. Ambr. ep. 12.

pire, d'où le droit de la communion se répand fur toutes les autres églises; ce sont leurs termes. La troisième lettre du concile d'Aquilée aux

empereurs, est proprement pour Theodose, puisqu'elle regarde l'Orient. Les évêques y parlent ainsi en substance: Dans tout l'Occident il ne restoit que les deux seuls heretiques que nous venons de condamner, & qui troubloient seulement deux coins, de la Dacie & de la Mesie. Dans tout le reste jusques à l'Ocean, tous les fidelles sont en une même communion. Mais en Orient, quoique les heretiques foient reprimez, nous apprenons qu'il y a de frequentes divisions entre les catholiques. On dit que Timothée d'Alexandrie & Paulin d'Antioche, qui ont toûjours été dans nôtre communion, sont inquietez par ceux dont la foi n'a pas toûjours été ferme. Nous fouhaitons de les réunir, mais fans prejudice de l'ancienne communion que nous conservons avec les autres. Il y a long temps que nous avons receu des lettres des deux partis, & principalement de ceux qui étoient divisez à Antioche; & nous avions resolu d'y envoyer quelques-uns des nôtres, pour estre les mediateurs de la paix: mais nous en avons été empêchez par l'irruption des ennemis & le tumulte des affaires publiques. C'est pourquoi nous vous prions d'ordonner que l'on tienne encore à Alexandrie un concile de tous les évêques catholiques, pour decider à qui il faut accorder la communion, & avec qui il la faut garder. C'est ce qui se passa au concile d'Aquilée; & cette derniere lettre montre clairement que les évêques qui y affisterent, ne tenoient pas pour écumenique le concile qui venoit de se tenir à C. P. ou qu'ils ne favoient pas encore ce qui s'y étoit paffe.

XVII. Il paroît même que les évêques d'Occident

Autre

changerent d'avis: car on ne voit point qu'il se foit tenu alors de concile à Alexandrie; & il est An. 381. certain qu'ils demanderent que le concile uni-concile versel se tint à Rome, & que l'empereur Gra- Soz. VII. tien l'ordonna. Mais avant qu'il se tint, il y en a 11. eut un autre en Italie où presida S Ambroise, & Hier. eg. 27. dont nous avons deux lettres à l'empereur Theo-ad Enfloch. dose. Dans la premiere, ils disent: Nous avions Ap. Ambr. écrit il y a long-temps, que les deux évêques ep. 13. 14. d'Antioche Paulin & Melece que nous estimions catholiques, s'accordassent entre-eux: ou moins, que si l'un mouroit avant l'autre, on ne mît personne à la place du défunt. Maintenant on nous affure, que Melece étant mort & Paulin encore vivant, qui a toûjours été en nôtre communion : on a substitué ou plûtôt ajoûté un évêque en la place de Melece, contre tout droit & tout ordre ecclesiastique. Et l'on dit que cela s'est fait du consentement, & par le conseil de Nectaire, dont nous ne voyons pas que l'ordination foit dans l'ordre. Car l'évêque Maxime nous a fait voir dernierement dans le concile. qu'il conserve la communion de l'église d'Alexandrie, en nous lisant les lettres de Pierre de sainte memoire; & comme il nous a prouvé clairement, qu'il avoit été ordonné dans une maison particulière par l'ordre des évêques, parce que les Ariens tenoient encore les églises : nous n'avons pas eu fujet de douter de son épiscopat : d'autant moins qu'il protestoit que la pluspart du peu> ple & du clergé lui avoit fait violence pour l'ordonner. Toutefois pour ne rien decider par préoccupation en l'absence des parties, nous avons cru, Seigneur, devoir vous en instruire : afin que vous puissiez y pourvoir selon l'interest de la paix. Car nous avons remarqué, que Gregoire ne peut s'attribuer le siege de C. P. suivant la tradition des peres.

T g Ils

An. 381.

Ils se plaignent ensuite que les Orientaux, fachant que Maxime étoit venu en Occident pour plaider sa cause dans un concile universel, ont évité de s'y trouver, & n'ont point attendu le jugement des Occidentaux. Toutefois, ajoûtent-ils, quand il n'y auroit pas eu de concile indiqué, il auroit agi felon le droit & la coûtume de nos ancestres, ayant recours au jugement de l'église Romaine, de l'Italie & de tout l'Occident: comme ont fait Athanase de sainte memoire, & depuis Pierre, tous deux évêques d'Alexandrie, & la pluspart des Orientaux. Nous ne nous attribuons pas la prerogative de l'examen, mais nous devions avoir part au jugement. Ils concluent qu'ils n'ont pu refuser leur communion à Maxime, ni l'accorder à Nectaire; & que ce different ne peut s'accorder, qu'en remettant à C. P. celui qui a été ordonné le premier, c'est-à dire Maxime: ou en tenant à Rome un concile d'eux & des Orientaux, sur l'ordination de l'un & de l'autre. Car, ajoûtent-ils, les Orientaux ne doivent pas refuser l'examen de l'évêque de Rome, & des autres évêques du voifinage & de l'Italie, eux qui ont attendu le jugement du feul Ascole, jusques à le faire venir a C. P. des parties d'Occident. Pour nous, ayant été avertis par le prince vôtre frere de vous écrire, nous demandons que le jugement foit commun entre ceux d'une même communion. Ce frere est l'empereur Gratien.

L'empereur Theodofe répondit à cette lettre, & defabufa les évêques d'Italie, leur apprenant quel étoit Maxime, & combien son ordination étoit differentede celle de Nechaire. Il leur reprefenta que ces affaires & celle de Flavien devolent estre jugées en Orient, où toutes les parties etoient presentes, & qu'il n'y avoit point de faijet de faire venir les Orientaux en Occident.

C'est

C'est ce qui paroît par la seconde lettre de S. Am -broife & des évêques d'Italie: où ils remercient An. 382. l'empereur d'avoir rétini les églises d'Orient avec Ep. 14. celles d'Occident, & d'avoir distipé les fraudes qui les avoient separées des Orientaux. Ils s'excusent de lui avoir écrit sur le desir de se réilnir, & de faire cesser les plaintes des Orientaux, qui se crovoient negligez. Car, disent-ils, nous n'avons pas demandé un concile pour nôtre intereft, puis que tout l'Occident est en paix. Ils ajoûtent une autre matiere pour le concile, tou-n. 4. chant ceux qui veulent, disent-ils, introduire dans l'église, je ne sai quel dogme attribué à Apollinaire: il falloit que l'affaire fût examinée en presence des parties; afin qu'étant convaircu de nouvelle doctrine, il ne fe cachât plus fous le nom general de la foy, & fût privé du facerdoce On voit par là qu'Apollinaire étoit encore en place, & que son heresse n'étoit pas connue de tous, du moins en Occident.

Cependant, suivant la demande du concile d'A-XVIII-quilée, l'empereur Theodose en convoqua un concile de pour appaifer les divisions d'Orient, particulie-C. P. rement d'Antioche: il est vrai qu'il ne le convoqua pas à Alexandrie, comme les Occidentaux avoient demandé, mais à C. P. & la pluspart des évêques qui avoient affifté au grand concile, s'y rendirent encore l'année suivante 382. sous le Throd. v. consulat d'Antoine & de Syagrius au commen- 6 8. cement de l'esté. S. Gregoire de Nazianze y fut invité: mais il s'en excusa, & en écrivit à un officier considerable nommé Procope en ces termes: Mon inclination, s'il faut dire la verité, Epift. 55est de fuir toute assemblée d'évêques; parce que je n'ai jamais veu de concile, qui ait eu bonne fin, & qui n'ait augmenté les maux, plûtôt que de les guerir. L'amour de la dispute & l'ambition, ne foyez pas fcandalifé fi je parle ainfi, T 6

Lamb Lamb

y regne au delà de ce qu'on peut dire; & celui An. 382. qui veut juger les méchans, s'expose à estre accufé ians les corriger. C'est pourquoi je me renferme en moi-même, & je ne compte de seureré pour l'ame que dans le repos. J'ay même à present une maladie qui m'autorise, me mettant hors d'état d'agir, & quasi toûjours à l'extremité. Recevez donc mes excuses, & persuadez à l'empereur de ne pas m'accuser de paresse; mais de pardonner à mon infirmité, en veile de làquelle il fait qu'il m'a accordé de me retirer pour toute grace. On crut que sa maladie étoir un pretexte, & on réitera les ordres par un autre grand officier nommé Icare, & par Olympius Eg. 76. gouverneur de Cappadoce. Au reste, cet éloignement des conciles que l'on voit encore en

E.P. 83: 84. quelques autres écrits de S. Gregoire de Nazian-20: 842. 2c. ne porte aucun prejudice au refipect que l'ondoit en general à ces faintes affemblées, ni à la necessité de les tenir, si bien établies d'ailleurs, Il est aisse de voir que le mauvais succès de ses bonnes intentions dans le grand concile de C. P. devoit avoir fait une forte impression sur une imagination aussi vive que la sienne; & son chagrin étoit soûtenu par son grand âge & ses maladies continuelles.

Theed. v. s. 8. Les évêques d'Orient étant à C. P. receurent une lettre synodale des Occidentaux, qui les in-

une lettre (ýnodale des Occidentaux, qui les invitoit à venir à Rome au grand concile qui s'ytenolt: mais ils s'en excuferent comme d'un voyage qui ne feroit d'aucune utilité. Leur réponté ctoit adressée à Damafe, Ambroife, Briton, Valerien; Ascole, Anemius, Basile, & aux autres

lcurs.

Bid. c. 9. ponfe étoit adressée à Damate, Ambroite, Briton, Valerien; AsCole, Anemius, Basile, & aux autres évêques assemblez à Rome. Ils commencent par la description de la persecution, dont ils sortoient, & dont les desordes demandoient biens du temps pour estre reparez : parce qu'encore que les heretiques fusifient chassées de égistes,

leurs faux pasteurs ne laissoient pas de les assembler dehors, d'exciter des seditions, & de nuire An. 382.

à l'église de tout leur pouvoir. Ainsi, ajoûtentils, quelque desir que nous ayons de correspondre à la charité, avec laquelle vous nous avez invitez, nous ne pouvons dénuer entierement nos églifes, qui commencent à se renouveller; & ce. voyage seroit même absolument impossible à la pluípart de nous. Car nous étions venus à C. P. fuivant les lettres que vous écrivîtes l'année paffée, aprés le concile d'Aquilée, au trés-pieux empereur Theodose: nous n'étions preparez que pour ce feul voyage, nous n'aportions le consentement des évêques qui font demeurez dans les provinces, que pour ce seul concile, nous ne nous attendions point à aller plus loin, & nous n'en avions pas même oui parler, avant que de nous affembler à C.P. De plus le terme étoit trop court pour faire nos preparatifs, ou avertir tous les évêques de nôtre communion, & recevoir leurs consentemens. Ce que nous avons pu faire, est de vous envoyer nos venerables freres les évêgues Cyriaque, Eusebe & Priscien, qui yous feront connoître nôtre amour pour la paix, & nôtre zele pour la foy.

En effet, si nous avons souffert des persecutions, c'est pour la foy de Nicée, qui nous enfeigne à croire au nom du pere, & du fils, & du S. Esprit : c'est-à-dire d'une seule divinité, puissance & substance, d'une égale dignité & d'un regne coëternel, en trois parfaites hypostases ou troisparfaites personnes prosopois. Ensorte qu'il n'y ait point de lieu à l'erreur de Sabellius, qui confond les hypostases ou détruit les proprietez : n'y à celle des Eunomiens, des Ariens & des ennemis du S. Esprit, qui divisent la substance, la nature ou la divinité; & qui introduisent une na ture posterieure creée; ou d'une autre substance: Τz

440

dans la Trinité increées consubstantielle & coëternelle. Nous confervons aussi dans sa pureté la doctrine de l'incarnation : & nous ne recevons point dans ce mystere une chair imparfaite, sans ame ou fans entendement. Mais nous reconnoisfons, que le Verbe de Dieu est entierement parfait avant les fiecles, & dans les derniers jours est devenu homme parfait pour nôtre salut. Voilà en abregé la foy que nous prêchons, & dont vous pourrez vous instruire plus amplement par l'écrit du concile d'Antioche, & par celui du concile écumenique, qui fut tenu l'année derniere à C. P. On croit que ce concile d'Antioche est celui de l'an 379. & l'on voit ici que les Orientaux tenoient pour écumenique celui de C. P. en 281.

Inp. xVII. n. 48.

Ils rendent compte ensuite de ce qu'ils avoient reglé touchant la discipline. Vous savez, disentils. l'ancienne regle confirmée par le decret de Nicée, que les ordinations se feroient dans chaque province par ceux de la province, en y appellant s'ils vouloient leurs voifins. Ainfi pour l'église de C. P. nouvellement rétablie, nous avons ordonné évêque le venerable Nectaire dans le concile écumenique, d'un commun consentement, à la veile du trés-pieux empereur Theodose, du consentement de tout le clergé & de toute la ville. Pour l'église d'Antioche, les évêques de la province & de la diocese d'Orient, ont éleu canoniquement le venerable Flavien, d'un com-. mun accord de toute l'églife; & tout le concile a approuvé cette ordination comme legitime. Pour l'églife de Jerusalem, nous reconnoissons le venerable évêque Cyrille, qui a autrefois été ordonné canoniquement par ceux de toute la province, & a beaucoup souffert en divers lieux de la part des Ariens. Les Orientaux concluent, en exhortant les Occidentaux à consentir à tout en esprit prit d'union & de charité, quittant tous les pre-

jugez & les affections particulieres. Mais ils ne les persuaderent pas pour le point le plus important, qui étoit l'ordination de Fia- Concile vien. Le pape Damase & tous les évêques d'Oc-de Rome. cident; adrefferent leurs lettres fynodales à Pau-6, 11, lin, comme évêque d'Antioche, & n'écrivirent point à Flavien, ni ne communiquerent plus avec Diodore de Tarse & Acace de Berée quil'avoient ordonné. Les Egyptiens & les Arabes tinrent aussi pour Paulin: mais les Syriens, ceux de Palestine, de Phenicie, d'Armenie, de Cappadoce, & la pluspart de ceux de Galatie & de Pont, prirent le parti de Flavien. C'est tout ce que l'on fait de ce concile de Rome. On voit par l'inscription de la lettre des Orientaux que S. Ambroise, S. Valerien d'Aquilée, S. Ascole de Thessalonique, & Anemius de Sirmium s'y trouverent; & il est certain d'ailleurs; que S. E. Hier. ep. 27. piphane & Paulin d'Antioche y vinrent d'Orient, c. 2. ep. 16. accompagnez de S. Jerôme. S. Epiphane logea ad Princis chez Paule, dame Romaine déja illustre par sons. 3. rang, & plus illustre depuis par sa sainteté: Paulin la voyoit trés-souvent; & ils lui inspirerent un ardent desir de la solitude. Ils passerent l'hiver à Rome, & ne retournerent en Orient que l'année suivante: mais S. Jerôme y demeura pres Epift. 99de trois ans.

S. Ambroife étant à Rome, fut invité par une dame du rang des Clarifimes, d'aller dans fa maifon au delà du Tibre, & y offrit le facrifice. Une baigneufe qui cioit au lit paralytique, ayaris qu'il étoit dans cette maifon, s'y fit porter dans une chaife, & pendant qu'il prioit & lui impofoit les mains, elle toucha fes vêtemens. En les baifant, elle fut aufit tôt guerie, & commença à marcher. Paulin fecretaire de S. Amn. Pand. vit.a broife qui rapporte ce miracle, dit l'avoit apris à 4mb. n. 10. Rome

Rome même plusieurs années aprés, par le raport de quelques faints personages. On voit en passant, que l'on celebroit quelquefois le saint facrifice dans des maifons particulieres. S. Ambroise retrouva à Rome sa chere sœur sainte Marcelline qui y demeuroit; & elle lui fut d'un grand fecours dans une maladie, pendant laquelle il fut visité par S. Ascole de Thessalonique. Ce lui fut une trés fensible consolation; car il ne l'avoit point encore vû, & ils arroferent ensemble leurs habits de leurs larmes en déplorant les

Ambr. ep. 15. n. 10.

maux du fiecle.

XX. 8. Jerôme à Rome. Hier, ep. 11.

ad Agerme. 6. 3. Ep. 99. ad Afell. Ap. Hier. ep. 124-144. 125. praf. in evang. ep. 145.

Ep. 142. 143. 146.

Praf. in pjalt.

Gennad. in Helvid.

S. Jerôme pendant ce féjour de Rome, s'attacha au Pape S. Damase, & lui aidoit à écrire ses lettres, pour répondre aux consultations que les conciles de diverses églises lui adressoient. S. Jerôme s'attira bien-tôt l'estime & l'affection de tout le monde, par la sainteté de ses mœurs, son humilité & son éloquence: ensorte qu'on le jugeoit digne de l'épiscopat. Le Pape Damase l'avoit déja confulté quelquefois sur diverses questions de l'écriture, & l'avoit excité à corriger la version latine du nouveau testament. Il continua l'ayant auprés de lui à le faire travailler fur l'écriture; & on raporte avec raison, au temps qu'il étoit à Rome, le traité sur la vision des cherubins d'Isaie, & sur la parabole de l'enfant prodigue, qu'il dicta l'un & l'autre ayant mal Poft. ep. 151. aux yeux; la traduction des deux homelies d'O-

rigene sur le cantique: & la correction du psautier, selon les septante. Ce fut aussi en ce Ep. 50. ad temps-là & du vivant du Pape S. Damase, qu'il Panm. (. 7 écrivit contre Helvidius disciple d'Auxence, qui avoit écrit un livre, où il pretendoit prouver par l'écriture, que la fainte Vierge après la naiffance de N. S. avoit eu de S. Joseph d'autres enfans; & passant à la these generale, il soûtenoit que la virginité n'avoit aucun avantage sur le

maria -

mariage. Erreur qui avoit déja cours en Orient, comme nous avons vû en parlant des Antidico- Sup. xvII. marianites, & commençoit alors à se répandre ". 26. en Occident. S. Jerôme méprisa quelque temps In Helv. c. t. le traité d'Helvidius, tant par l'obicurité de l'auteur, qu'il ne connoissoit pas, quoiqu'ils fussent tous deux à Rome; que par le peu de merite de .. 8. l'ouvrage. Enfin il se laissa persuader d'y répondre; & montra clairement qu'il n'y a rien dans l'écriture, qui ne favorise la créance établie dans l'églife, que Marie est toûjours demeurée Vierge, & que S. Joseph n'a été que le gardien de sa . 9. in fl. virginité. Il foûtient même que ce faint a vêcu vierge; enfin il releve la virginité, mais fans blâmer le mariage. On croit qu'il écrivit dans ce temps-là le dialogue contre les Luciferiens, qui joints aux partifans d'Urfin , brouilloient continuellement à Rome contre le pape Damaie. C'est en ce traité que S. Jerôme fait voir claire. Snp. stv. ment, par les actes du concile de Rimini, la xIV. n. 14 maniere dont les évêques y avoient été furpris.

Une des plus grandes occupations de S. Jerôme, pendant ce léjour de Rome, étoit de répondre à ceux qui le consultoient sur l'écriture fainte, principalement aux dames Romaines. Car quelque soin que sa modestie lui fit prendre Eo. 99. an d'éviter leur rencontre, elles avoient encore plus Afell. d'empressement à le chercher, Sainte Marcelle, Prin ip. c. 3. fainte Afelle fa fœur & leur mere Albine furent Praf. in ep. de ce nombre: Marcelle profita en peu de temps ad Gal. de ce que S. Jerôme avoit appris par un long travail, & le consulta souvent depuis, comme il paroît par ses lettres. Etant demeurée veuve le Ep. 136. l'eptième mois après ses noces : elle refusa d'é- 137. 60 poufer Cerealis homme agé, mais trés-noble & trés riche, qui sous Constantius avoit été prefet de Rome, & consul l'an 358. Pendant la lon- Ep. 10. ad gue Far.

450

Ep. 16. ad Princip.

gue viduité de Marcelle, la pureté de sa conduite ne fut jamais flétrie du moindre soupçon. Elle se retira dans une maison de campagne proche de Rome, où elle pratiqua long temps la vie monastique avec sa fille la vierge Principia; &c leur exemple produifit à Rome un grand nombre de monafteres d'hommes & de filles. Sainte Marcelle avoit pris le goût de la pieté & de la vie

zi. 20.

Smp. I. xii. monastique quarante ans auparavant, lors que S. Athanase vint à Rome, sous le pape Jules en 341. Elle apprit de lui la vie de S. Antoine qui vivoit encore, & la discipline des monasteres de S. Pacome, pour les hommes & pour les femmes.

XXI. Paule amie de Marcelle est la plus illustre des Sainte Paule. Paule arme de Marcelle est la plus findité des Hier, ep. 27, dames. Romaines que S. Jerôme instruist. Elle

ad Enft. f. 1, étoit fille de Rogatus & de Blefilla. Le pere grec d'origine remontoit sa genealogie jusques à Agamemnon, la mere descendoit des Scipions & des Gracques. Paule épousa Jules Toxotius de la famille Julia, par confequent descendu d'Iülus & d'Enée : elle en eut quatre filles & un fils. L'aînée des filles nommée Blefilla, comme fon Enfloch. c. 6. ayeule, fut mariée seulement pendant sept mois, comme fainte Marcelle, & demeura veuve à l'a-Ep. 116. ad. ge de vingt ans. S. Jerôme pendant son séjour de Rome, lui expliqua le livre de l'Ecclesiast:-

Ep. 25. ad Pant. Pant. dr Enft.

Er. 22. 44

que, pour l'exciter au mépris du monde. le pria de lui en laisser un petit commentaire, afin qu'elle pût l'entendre fans lui : mais comme il se preparoit à cet ouvrage, elle mourut d'une fiévre qui l'emporta en peu de temps. Paule sa mere en fut excessivement affligée, & S. serôme lui en écrivit une lettre de consolation : où il marque que Blesilla parloit grec comme latin, & qu'elle avoit même apris l'hebreu en peu. de jours: & que l'écriture fainte étoit toûjours entre ses mains.

15 I

La seconde fille de sainte Paule, fut Pauline Ep. 52. ad qui épousa Pammachius, cousin de fainte Mar-Ep, 50. ad celle, de la famille Furia, & qui comptoit plu- Pamm. init. fieurs confuls entre ses ancêtres. Il étoit ancien ami de S. Jerôme qui avoit étudié avec lui, & lui adressa depuis plusieurs de ses ouvrages. Pauline mourut devant lui; & se trouvant veuf sans enfans, il se donna tout entier au service de Ep. 26. ad Dieu & aux bonnes œuvres: embrassa la vie mo-eund. nastique, & employa tout son bien à secourir les pauvres, particulierement les étrangers, dans un hôpital qu'il établit à Porto prés de Rome. La troisieme fille de sainte Paule fut Eustochium. qui ne la quitta jamais, & demeura vierge. La quatriéme fut Ruffine, qui épousa depuis Alethius du rang des Clarissimes. Le fils de fainte Paule & le dernier de ses enfans, fut nommé comme fon pere Toxotius. Il épousa Leta fille d'Albin, payen & pontife des idoles, mais qui se convertit en sa vieillesse, à la persuasion de fa fille & de fon gendre. Du mariage de Toxotius & de Leta vint la jeune Paule : au sujet de laquello S. Jerôme écrivit à Leta déja veuve. une instruction pour la maniere de l'élever chrétiennement. Telle fut la famille de fainte Paule.

S. Jerôme nous a encore laisse les éloges de deux veuves Lea & Fabiole, & de la vierge Afelle. Lea gouvernoit un monastere de vierges 27. 24. ad qu'elle instrutsoit plus par son exemple que par Martela ses paroles: elle patioit les nuits en prieres, son habit & sa nourriture étoient trés-pauvres: toutefois sans oftentation. Elle étoit si humble, qu'elle paroissoit la servante de toutes, elle qui avoit eu autresois grand nombre d'esclaves. L'égliée honore sa memoire le vingz-deuxiéme de Mars S. Jerôme apprit sa mort au matin, comme il expliquoit à s'ainte Marcelle le pléaumer 72.

Ep. 15. ad ce qui lui donna occasion de lui envoyer sort é-Marc. loge. Deux jours aprés il lui envoya celui de fainte Afelle, fœur de Marcelle même, qui vivoit encore. Elle avoit été confacrée à Dieu dés l'âge de dix ans. A douze ans elle s'enferma dans une cellule, couchant à terre, ne vivant que de pain & d'eau, jeunant toute l'année, & passant souvent deux ou trois jours sans manger: en caréme les femaines entieres. Elle avoit déja cinquante ans, & ses austeritez n'avoient point alteré sa fanté. Elle travailloit de ses mains ne sortoit point, si ce n'étoit pour aller aux églises des martyrs, mais sans estre veuë. Elle n'avoit jamais parlé à aucun homme, & à peine sa sœur la voyoit elle. Sa vie étoit simple & uniforme,

& elle gardoit au milieu de Rome une parfaite Mart. Rom. solitude. L'église en fait memoire le sixième de Decembre. Fabiole étoit de l'illustre famille Fabia. Elle avoit époufé un homme de mœurs fi dereglées, que ne le pouvant souffrir, elle le quitta: mais se trouvant encore jeune, elle usa de la liberté que lui donnoient les loix civiles, & se remaria à un autre. Aprés la mort de ce second mari, elle rentra en elle-même, & reconnoissant que ce mariage avoit été contre la loi de l'évangile, elle en fit penitence publique; & la veille de pâque elle se presenta à la basilique de Lateran avec les penitens, les cheveux épars, & dans le trifte état des autres, tirant les larmes de l'évêque, des prêtres & de tout le peuple. Elle demeura hors de l'église, jusques à ce que l'évêque l'y rappellât, comme il l'en avoit chaffee. Ensuite elle vendit tout son bien, & fut la premiere qui établit à Rome un hôpital de malades, où elle les servoit de ses propres mains. Elle faisoit de grandes liberalitez aux clercs, aux moines, aux vierges: non seulement dans Rome, mais dans toute la côte Toscane, où il

y avoit déja plusieurs monasteres. On juge avec vaisiemblance que ces liberalitez des dames Ro-An. 383. maines, & des autres Chrétiens riches, attivoient à Rome un grand nombre de mendians. Et l'on L. Un. C. de y rapporte une constitution de Valentinien le mend. val. jeune, adressée au prefet de Rome en 382. par laquelle il ordonne d'examiner leur âge & leurs forces: d'affisher les invalides; & pour les valides, les donner au dénonciateur, s'ils sont de condition fervile, & s'ils font ilbres les attacher à la culture des terres. Aussi les saints ont toû-Ambr. 0ffra jours été d'avis, qu'il y eùt du choix dans les 1.6.16. aumônes: pour ne pas entretenir l'oisiveté & l'avarice des vagabonds, au prejudice des vrais pauvres.

S. Epiphane & Paulin d'Antioche ayant passé XXII. l'hiver à Rome, retournerent en Orient l'année Lettres fuivante 383. Ils passerent par la Macedoine, & de Damase arriverent à Thessalonique, qui changea d'évê-pollinaire, que cette même année. S. Ascole mourut. & &c. les evêques de Macedoine & le clergé de Thessa- Ambr. ep. lonique en écrivirent à S. Ambroise: qui dans 15. 6 16. sa réponse fit l'éloge de S. Ascole, & les felicita de l'élection d'Anyfius fon disciple, qu'ils avoient mis à sa place, & à qui il écrivit aussi, l'exhortant à imiter les vertus de son predecesseur. Le pape S. Damase donna à Anysius, commeil avoit Ep. Innoc. fait à S. Ascole, le pouvoir de connoître de tout coll. R. p. 46. ce qui se passeroit dans l'Illyrie Orientale. Pendant que Paulin d'Antioche étoit à Thessalonique, S. Damase lui adressa une lettre, qui commence Coll. Rom. S. Damate lui agrena une iettre, qui commence par ainfi: Je vous avois deja écrit par mon fils Vi. Holft. p. tal, que je laissois tout à vôtre jugement. C'est 180, to. 2. pourquoi afin que vous ne fassiez point de diffi-E. culté de recevoir ceux qui voudront se réunir à l'églife, nous vous envoyons nôtre confession de foi : non pas tant pour vous ; qui la tenez comme nous, que pour ceux qui se joindront à vous

vous. Donc aprés le concile de Nicée, & celui qui fut tenu à Rome par les évêques catholiques; Ibid p. 900. on a ajoûté quelque chose touchant le S. Esprit, parce que quelques uns ont avancé depuis qu'il Theod. V. étoit fait par le fils. C'est pourquei nous anathebiff. c. II. matisons ceux qui ne disent pas franchement, que le S. Esprit a la même puissance, & la même substance que le pere & le fils. Nous anathematisons les Sabelliens qui disent que le pere est le même que le fils: Arius & Eunomius qui difent également, quoiqu'en differentes paroles. que le fils & le S. Esprit sont des créatures: les Macedoniens qui viennent d'Arius sous un autre nom : Photin qui renouvellant l'herefie d'Ebion foûtient que N. S. J. C. ne vient que de la vierge Marie: ceux qui disent qu'il y a deux fils; l'un avant les fiecles, l'autre aprés l'incarnation. Enfuite il y a un anathême contre Apollinaire: & un contre Marcel d'Ancyre, fans les nommer: puis un canon contre les translations si frequentes déslors en Orient; puis les Anathêmes continuent contre diverses propositions des Ariens & des Macedoniens. Le dernier défend de se servir du nom de dieux au pluriel, en parlant des personnes divines, quoique l'écriture le donne quelquefois aux anges & aux faints hommes, S. Damase ajoûte ensuite, parlant à Paulin: C'est pourquoi fi mon fils Vital & ceux qui sont avece lui veulent se joindre à vous, ils doivent premierement souscrire la foi de Nicée; ensuite.

> parce que l'on ne peut remedier aux maux futurs. il faut déraciner l'herefie que l'on dit avoir paru depuis en Orient : & confesser que la fagesse même, le verbe, le fils de Dieu a pris le corps humain , l'ame & l'entendement : c'est-à-dire Adam tout entier, tout nôtre vieil homme, sans peché. Car comme en confessant qu'il a

pas pour cela les passions humaines: ainsi en difant qu'il a pris l'ame & l'entendement de An. 383. l'homme, nous ne disons pas qu'il ait été sujet au peché, qui vient des pensées. On voit ci que l'erreur d'Apoliniarie étoit clairement connué & condarmée à Rome; mais que Vital erre, Nec., n'étoit pas encore convaincu d'en estre insecté, 2. ad. 66quoiqu'il en sut soupeonné: au contraire il a-den. 1974-66. voit donné au pape Damase une consession de foi, qui parosissio trobodoxe, & le pape le renvoyoit à Paulin pour s'en éclaircir.

On rapporte au même temps une lettre du pa. 49. 15 etc. pe S. Damase aux Orientaux, qui commence v. 6. 10. ainsi: Quand vous rendez au siege apostolique l'honneur qui lui est desi, le plus grand avantage vous en revient à vous-mêmes, mes tréshonorez sils. Ensuitte il declare qu'il a condam-Sep. 16 p. ne il y a long temps Timothée avec sin maitre xvii. 18. 32. Apollinaire, en presence de Pierre évêque d'Alexandrie; & qu'ils n'ont pas de sujet de demander, qu'il soit dépossé de nouveau. Il les exhorte donc à se tenir termes à la foi de Nicée, & à ne pas soutifris que ceux qui leur sont soutiers de ceux de

C'eft à peu prés le temps où S. Ambroife é. XXIII de trivit fon traité du mystere de l'incarnation, con-Trats de tre les mêmes cricurs. Il y fut engagé par deux tion de S. cubiculaires ou valets de chambre de l'empe-Ambroise, reur Gratien, qui étoient Ariens. Ils lui pro-Pani-traposerent, comme il prêchoit, une question sur Ambro. 18. l'incarnation de N. S. & promirent de set trouver le lendemain dans la basilique Portiene, pour en attendre la folution. Le lendemain ces deux officiers se moquant de leur promesse, de de l'évêque & du peuple assemble dans l'égise, monterent en chariot & sortient de la ville pour se

An. 383.

De incarn.

promener. S. Ambroise ayant long-temps attendu, & ne pouvant plus retenir le peuple, monta sur le tribunal de l'eglise, & commença à traiter la question, en disant: le destire, ma ferres, payer ma dette, maisse ne trouve point mes debiteurs d'kier: si ce suelt qu'ils croyent nous troubler en nous surprenant, mais la vraye foi ne se trouble jamais. Ils viendront peut-estre, & en "attendant arnétons-nous à ces laboureurs que l'on vient de nous proposer: c'est à dire Cain & Abel, dont on venoit de lire l'histoire. Il en prend occasion d'entrer en matiere, & fait d'abord le dénombrement des herriques, oui grootent sir le fils de Dieu, en-

te 2. 11. 11. retiques, qui erroient fur le fils de Dieu; entre lequels il compte ceux qui feparoient l'ame raifonnable du myftere de l'incarnation: c'est à dire les Apollinaristes, que toutefois il ne nomme pas; & ajonte que peut estre ils ne nombien la Trinité, mais qu'ils ne savent pâs diftinguer la nature humaine de la divine. La nature de Dieu est simple, dit-il; l'homme est composé d'une ame raifonnable & d'un corps: si vous ôtez l'un des deux, vous ôtez toute la nature de

4 3.4 Phomme. Enfuite entrant en matiere, il prouve contre les Ariens l'éternité de la divinité du Verbe, quis il vient aux Apollinarifles, & montre la différence de la chair de J. C. & fa divinité du

\*7. té: la difference de la charir de J. C. & la divinité: car ils vouloient que le Verbe cût été changé en chair; puis il détruit leur autre erreur, touchant l'ame raifonnable qu'ilsrefuſoient à J. C. comme la ſource du peche; & il finit là ſon dif-

cours.

Cependant les deux valets de chambre de l'empereur continuant leur promenade, tomberent du chariot & se tuerent tous deux: on rapporta les corps & on les enterna. Mais S. Ambroise ioni d'infultre à leur memoire, a's fait dans ses ouvrages aucune mention de cet accident: même en redigeant par écrit le fermon qu'il avoit fait à leur occasion. C'est ce qui compose son traité de l'incarnation. Mais l'empereur Gratien qui n'avoit pas oui ce sermon, lui proposa une objection, dont les Ariens faisoient leur fort: savoir, que le fils étant engendré ne pouvoit estre de même nature que le pere non engendré. Il ajoûta donc la réponse à cette objection, qui consiste principalement à montrer, 6.9. 11. 97que la diction d'engendré, & non engendré, oc. ne regarde point la nature, mais la person-

ne. bloient l'églife de Nazianze. Etant revenu en re de Na-Cappadoce, il se retira dans la terre d'Arianze, zianze à qui lui venoit de son pere; & nonobstant ses Cledone. infirmitez, il y mena une vie trés-penitente, Vita Gr.p. mais que le repos & la solitude lui rendoient a- 32. C. gréable. Il passa même le carême entier sans Carm. 54. parler; & fit un poëme pour rendre compte de?: 128. fon filence: & un autre à pâque, pour recom-p. 131. mencer à parler par les louanges de J.C. Cepen-Garm, 5, p. dant il trouva que l'église de Nazianze avoit été 74. D. fort negligée pendant son absence; & même in Carm. fectée de l'erreur d'Apollinaire. Il prit d'abord 7 amb. 23. p. patience: mais voyant que les heretiques, non con- Orat. 51. tens de semer leurs erreurs, le calomnioient lui-même, & pretendoient qu'il étoit dans leurs sentimens, parce qu'il les trattoit encore en freres: il crut se devoir declarer, & en écrivit au prestre Cledonius, à qui il avoit laissé en fon absence le principal soin du troupeau, & qui menoit depuis long temps la vie monastique. Les Apollinaristes se vantoient d'avoir été Sup. Bu. receus par un concile d'Occident; fur quoy S. xvi. n. 16. Gregoire dit : S'ils ont été receus, qu'ils le P. 738. B. montrent, & nous ferons contens; car ils ne Tome IV. l'au

458

l'auront été qu'en se conformant à la fainte doctrine. Et ils ne le peuyent montrer que par un decret synodique ou par des lettres de communion: car telle est la courume des conciles.

V. Aug. 1. retrail.

Entrant en matiere, il dit: Que personne ne trompe ni ne se laisse tromper, en croyant un homme fans entendement, l'homme du Seigneur, comme ils le nomment : difons plûtôt nôtre Seigneur & nôtre Dieu. C'est que les Apollinariftes appelloient J.C. l'homme du Seigneur, en grec Kyriacon, en latin Dominicum. S. Gregoire continuë: Nous ne separons point l'homme de la divinité; nous enseignons que c'est le même, qui auparavant n'étoit point homme, mais Dicu & fils unique avant les fiecles, sans mélange de conps ni de rien de corporel. Qui à la fin a pris auffi l'humanité pour nôtre falut : paffible par la chair, impaffible par la divinité: borné par le corps, fans bornes par l'esprit: le même terrefre & celefte, vitible & intelligible, comprehenfible & incomprehenfible: afin que l'homme entier tombé dans le peché, fût reparé par celui qui est homme tout entier & Dieu. quelqu'un ne croit pas Marie mere de Dieu Theoroson, il est separé de la divinité. Si quelou un dit, qu'il a paiffé par la vierge, comme par un canal, & non pas qu'il a été formé en elle d'une maniere divine & humatine tout enfemble : divine en ce que l'homme n'y a point en de part, humaine en ce que les loix de la groffesse ont été observées : il est encere impie. Si quelqu'un dit, que l'homme acte forme, & que Dien ensuite y est entré, il est condamnable. Si quelqu'un introduit deux fils; l'un de Dieu le pere, l'autre de la mere, & ne dit pas que c'est le meme: il doit déchoir de l'adoption promife aux wrais fidelles. Carily a doux natures, Diou & l'homme, comme l'ame & le corps; mais il n'y a pas deux fils ni deux Dieux, non plus que deux hommes: quoique S. Paul ait ainfi nommé l'interieur & l'exterieur de l'homme. Et pour le dire en un mot: le Sauveur est composé de deux choses differentes; puis que le visible & l'invisible n'est pas la même chose, non plusque ce qui est sujet au temps, & ce qui n'y est pas sujet : mais ce ne sont pas deux personnes; à Dieu ne plaife, Car les deux choses sont unies : Dieu eft devenu homme, ou l'homme est devenu Dieu, ou comme on voudra le dire.

Or je dis que ce sont differenteschoses au contraire de la Trinité. Car nous disons qu'il y en a un autre & un autre, pour ne pas confondre les hypostases: mais non pas une autre chose & une autre chose : les trois sont une même chose par la divinité. Si quelqu'un dit, que Dieu a operé en J.C. par grace, comme dans un prophete, & non Luc. 11. 52; pasqu'ils'y est uni par sa substance; qu'il soit pri-

yé de l'operation divine. Si quelqu'un n'adore pas le crucifié, qu'il soit anathème, & au rang de ses meurtriers. Si quelqu'un dit que J. C. a été perfectioné par les œuvres, ou élevé à la dignité de fils aprés son baptême ou aprés sa resurrection. comme ceux que les payens mettent au rang des dieux : qu'il foit anathème. Car ce qui commence ou profite ou se perfectionne n'est pas Dieu: queiquel'on parle ainsi de [. C.à cause qu'il se decouvroit peu a peu. Si quelqu'un dit, qu'ila maintenant quitté sa chair , que la divinité est dépouillée du corps; & qu'il ne viendra pas avec le corps qu'il a pris & qu'il conserve : puisse t-il ne point voir la gloire de son avenement. Si quelqu'un dit nue la chair de J. C. est descendue du ciel, & non P. 740

pasqu'elle est prise ici de nous: qu'il soit anathéme. I for f

Venant ensuite au point capital de l'heresie

d'Apollinaire, il dit: Si quelqu'un espere en un homme sans entendement, il est sans entendement lui-même, & indigne d'estre sauvé. Car Dieu n'a gueri & ne fauve que ce qu'il a pris. Si Adam n'est tombé qu'à demi, il n'a fallu en prendre & n'en fauver que la moitié: s'il est tombé tout entier, qu'ils ne nous envient donc pas le salut parfait; & qu'ils ne revêrent pas seulement le Sauveur d'os, de nerfs, & de la peinture d'un homme. S'il est homme sans ame: c'est ce que disent les Ariens, afin d'attribuer la passion à la divinité, comme au principe des mouvemens de fon corps. S'il a une ame sans entendement, comment est-il homme? car l'homme n'est pas un animal fans entendement. Car fe fera la figure & l'habitation d'un homme, avec l'ame d'un cheval ou d'un bœuf, ou d'une autre beste. Ce sera donc là aussi ce qui est sauvé; & la verité m'aura trompé, fi je me glorifie de l'honeur qu'un autre a receu. Il répond ensuite aux objections d'Apollinaire; & proteste à la fin que ceux qui ne profiteront pas de les avis, & continueront à diviser l'église, en rendront compte au jour du Jugement. Et comme Apollinaire imposoit à la multitude par la quantité de sesécrits & les graces de sa poesse, S. Gregoire promet aussi d'écrire & de faire des vers : ce qui semble estre la cause de tant de poesses, qu'il a 

Orat. 52. Il écrivit une seconde lettre à Cledone, pour contenter ceux qui demandoient des affurances de sa foi, comme s'il n'en ett pas affes donné de preuves. Il declare simplement: qu'il n'a point d'autre foi que celle de Nicée: y, ajoûtant seulement ce qui regarde le S. Esprit, dont la question n'avoit pas encone été: meüe alors. Il declare aussi sa foi sur l'Incarnation; de parlant des Apollinaristes, il ajoûte qu'il veut bien donner un celairessement de verse de la contra del

au'on

qu'on ne m'accuse pas de rejetter maintenant sa confession de foi, que j'ai receue autrefois, comme il la donna par écrit au bienheureux Damase évêque de Rome, qui la lui avoit demandée. Ces termes font voir que cette lettre a été écrité quelque temps aprés que Vital eut donné sa confession de foi; & aprés la mort de S. Damase. S. Gregoire continue, en disant que les Apollinaristes ne declaroient leur secret qu'a leurs disciples: mais que quand ils se sentoient pressez dans la dispute, par les notions communes que l'écriture nous donne de l'Incarnation : ils avoüoient que J. C. avoit la raison & l'entendement, & 'qu'il étoit homme parfait: entendant que la divinité suppléoit à ce qui manquoit du côté de la nature humaine; comme nous avons vû dans la dispute de S. Epiphane contre Vital. Sap. Ito.

Faut-il donc s'étonner, dit S. Gregoire, si ma p. 748. A. bonne volonté m'a fait prendre du meilleur côté les paroles de Vital, dont d'autres sont choquez, les prenant dans son vrai sens? Delà vient, a mon avis, que Damase lui-même étant mieux instruit. & scachant qu'ils persistoient dans leurs premieres explications, les a declaré excommuniez, & a renverfé leur confession de foi avec anathême: indigné qu'ils eussent abusé de sa simplicité. Et ensuite: Quelle absurdité de pretendre annoncer aujourd'huy une doctrine cachée depuis J. C. car s'il Greg. Naz. n'y a que trente ans que leur foi a commencé, quoi- 9.71. ad qu'il y en ait prés de quatre cens que J. C. a paru: Posthum ep. nôtre évangile a été inutile pendant tout ce temps, Saint, nôtre foi a été vaine, le martyrs ont souffert en vain, tant de si grands Prelats ont en vain gouver-

province d'y en établir un, & en particulier à Hel- 912. D. y 3 lade Ep. 54. in fi-

Fp. 4. l'ita Greg. p. 33. A. Ep. 195. Sup. I. XVII. Carm. 47. p. 108. A.

Ep. 88. p. 843. D.

Ep. 225. Ep. 42.

lade de Cefarée, qui étoit le metropolitain. Il l'obtint enfin , & Eulalius fut ordonné évêque de Nazianze. On croit avec raison, que c'est le même dont S. Gregoire parle avantageusement en plusieurs endroits : qui étoit son payent, avoit embrasse la vie monastique, & s'y étoit distingué par sa vertu. S. Gregoire l'avoit fait prêtre & chorevêque, & eut une grande joye quand il le vit placé dans le fiege de Nazianze, Ce fur toutefois encore un nouveau fujet de ca-

lomnie contre lui : les uns disoient qu'il avoit méprifé cette églife, les autres qu'on lui avoit donné un successeur malgré lui. Voicy comme il en écrivit à S. Gregoire de Nysse qui étoit de la province : Que personne ne me calomnie. comme si on avoit ordonné un autre évêque malgré moi. Je ne suis ni si méprisé ni si hai, mais je les en ay beaucoup priez, parce que je fuis déia comme mort, & que je craignois le poids de cette église negligée: je leur ai demandé cette grace, qui sans estre contraire aux canons. tendoit à mon soulagement; & par vos prieres, on a donné à cette églife un pasteur digne de vous. le le remets entre vos mains; le venera-He Eulalius, entre les mains duquet je fouhaite de rendre l'esprit. Que si quelqu'un dit, que du vivant de l'évêque, on ne devoit pas en ordon-

pour ceux qui m'en prioient. Cependant ayant apris que l'on alloit tenir encore un concile à C. P. & en craignant l'évenement par l'experience du passé, il écrivit à deux magistrats, les premiers de l'Orient, Saturnin consul de l'année 383. & Posthumien prefet

ner un autre, qu'il fçache que cela ne fait rien. contre moi : car tout le monde sait que j'ai été ordonné pour Safime & non pour Nazianze; quoique j'en aye receu la conduite pour un temps, comme étranger, par respect pour mon pere &

du Pretoire, tous deux Chrétiens, & déja liez d'amitié avec lui: les priant d'y procurer la paix An. 383. 
& le bien de l'églife, autant qu'il feroit en leur pouvoir. Car, dit-il, en renonçant à la dignité, je n'ay pas renoncé à l'affection & à l'inquietude pour l'églife.

pour l'église. Le concile se tint en effet, L'empereur Theo. XXVI. dose toûjours appliqué à procurer la paix des é. Troilieme glifes, voulut affembler à C. P. les évêques de concile de toutes les fectes, & crut qu'en les failint confe-Theodofe. rer ensemble, ils pourroient convenir d'un mê- Serve. 10. me sentiment. Il vint de tous côtez des évêques Soz. vii. de toutes les religions; & ils se trouverent à C. P. c. 12. au mois de luin, sous le consulat de Merobaude & de Saturnin, c'est-à-dire l'an 383. L'emporeur envoya querir Nectaire évêque de C. P. chercha avec lui les moyens de réunir l'église; & dit qu'il faloit faire paroître clairement la question qui divisoit les esprits, & la faire cesser, Ce difcours donna beaucoup à penser à Nectaire: il envoya querir Agelius évêque des Novatiens, qui étoit dans les mêmes sentimens que lui touchane la Trinité; & il lui expliqua la penfée de l'empereur. Agelius qui n'étoit pas fort dans la difpute, fit venir un lecteur de son église nommé Sissinnius, homme sçavant & experimenté dans les affaires, instruit de l'explication des écritures & des dogmes des philosophes. Il scavoit que les disputes sont plus propres à augmenter les divisions qu'à les terminer: il sçavoit aussi que les anciens ne donnoient point de commencement à l'existence du Fils de Dieu, & le croyoient coëternel au Pere, Il Confeilla done à Nectaire d'éviter les disputes & les raisonnemens, mais de s'en rapporter aux expositions des anciens; & de faire demander par l'empereur aux chefs de parti, s'ils faisoient quelque état des docteurs, qui avoient été celebres dans l'églife avant la divifion : ou s'ils les rejettoient:
An. 383. comme étrangers au Chriftianiime. S'ils les rejettent , dit il , il faut aufi qu'ils les anathematifent; & s'ils ofent le faire, le peuple les chaffera, & la victoire de la verité fera manifedte.
S'ils ne rejettent pas les anciens docteurs : c'est à
nous à montrer leurs livres, qui rendent témoi-

gnage à nôtre doctrine.

Nectaire avant oui Sisinnius parlerainsi, courut au palais, & dit à l'empereur ce qu'on lui avoit conseillé. L'empereur l'approuva & l'executa adroitement. Car fans découvrir fon deffein, il demanda feulement aux heretiques s'ils estimoient ceux qui avoient enseigné dans l'église avant la division. Ils n'oserent le nier: au contraire, ils dirent qu'ils les honoroient comme leurs maîtres. L'empereur leur demanda encore s'ils les fuivoient comme des témoins dignes de foi de la doctrine Chrétienne. Cette question embarrassa les chefs des diverses sectes, & les dialecticiens qu'ils avoient amenez en grand nombre, bien preparez à la dispute. Ils se diviferent : les uns disant que la proposition de l'empereur étoit bonne, les autres qu'elle étoit contraire à leurs intentions. Car ils étoient de different avis, touchant les livres des anciens; &c ceux d'une même secte n'étoient pas d'accord. L'empereur voyant leur confusion; & qu'ils ne s'appuyoient que fur la dispute, & non sur l'autorité des anciens: fit un pas plus avant; & leur ordonna de donner chacun leur confession de foi. Ceux qui étoient estimez les plus habiles, écrivirent leur dogme, choififfant avec grand foin les paroles; & les évêques de chaque secte se trouverent au palais le jour que l'empereur avoit marqué. Nectaire y étoit à la teste de ceux qui soûtenoient le consubstantiel: Demophile pour les Ariens, Eunomius pour les Eunomiens:

miens; & nous avons encore la confession de foi qu'il dressa avoient pour chef Eleusius de Cyzique. In nois L'empereur prit tous leurs écrits, & s'étant re-Falst, ad tiré à part, il implora le fecours de Dieu pour <sup>86</sup> mer. v.:10-choist la verité. Ensuite ayant là chacune de ces confessions de foi, il rejetta toutes celles qui divisoient la Trinité & les déchira : celle du confishantiel, sut la feule qu'il approuva & qu'il receut. C'est ainsi que Socrate & Sozomene le

raportent. · Il faut croire que l'empereur Theodose, quoique trés bien instruit de la doctrine catholique. ne fit pas ce choix de son chef; & qu'il consulta non seulement Nectaire, mais les autres évêques catholiques qui étoient à ce concile : com- Orar, de me S. Gregoire de Nysse, dont nous avons en Dei fil. & S. Amphiloque qui y fignala fon courage.

Quoi qu'il en foit, les heretiques demeurerent sor. & Soz. confus, s'accufant les uns les autres, & accufez d'ignorance par leurs sectateurs. Ils se retirerent triftes. & écrivirent chacun à ceux de sa secte. de ne pas s'affliger du grand nombre qui les quittoit pour embraffer la foi du constubstantiel : parce, disoient ils, quil y en a beaucoup d'appellez. & peu d'élûs. Ce qu'ils ne disoient pas, dit Socrate, lors que leur puissance leur attiroit le plus. grand nombre du peuple.

L'empreur fit alors pluseurs loix pour défendre aux heretiques de s'assembler, & il y su ex. Loix concité par une action de S. Amphiloque évêque rel se hed'Icone. Peu de temps auparavant, c'est-à-dire réviques, au mois de Janvier de la mêmeannée 35 3. Theo Tava VII.c. 6. dose avoit declaré Auguste son sils Arcade, âgéa 10. seulement de six ans. S. Amphiloque étant venu 360. VII.c. 6. u palais avec quelques évêques rendit à l'em. 560. VIII. percur les respects ordinaires; mais il n'en ren-ci. 12.

dit p. 304.

dit aucun à Arcade, quoi qu'il fût auprés de son-An. 383. pere. Theodose crut que l'évêque n'y songeoit pas, & l'avertit de faluer fon fils. S. Amphiloque s'approcha, & le caressant du bout du doigt, lui dit: Bon jour mon enfant. L'empereur irrité, commanda que l'on chassat ce vieillard de fa presence; & on le poussoit déja dehors, lors que se retournant vers l'empereur, il lui dit à haute voix: Vous ne pouvez souffrir que l'on méprise vôtre fils: ne doutez pas que Dieu n'abhore de même ceux qui refusent de rendre à son fils unique les mêmes honneurs qu'à lui. Theodose admira la sagesse de l'évêque; il le rapella, lui demanda pardon, & resolut aussi-tôt la loi qu'il lui demandoit, pour défendre les assemblées des heretiques.

L. 11. C. Th. En effet, nous avons une loi adreffee à Postde bars.

C. P. le huitéme des calendes d'Aoust, sous le consulat de Merobaude & de Saturnin, c'est-adire le vingt-cinquiéme de Juillet 383, & vers le temps du concile, par laquelle il est défendu à

L. 12. ibid. tous les heretiques de tenir des assemblées, même dans les maisons particulieres; & permis à tous les catholiques de les empêcher. Par une autre loi addressée au même Posthumien, & datée du troisiéme Septembre, la même défense est réiterée, ajoûtant les Apollinaristes aux Ariens & aux Macedoniens nommez dans la precedente. Elle défend aux heretiques de s'affembler même à la campagne, & de faire des ordinations d'évêques. Elle confisque les maisons où ils se font affemblez; & ordonne que leurs docteurs & leurs ministres publics seront chasses & renvoyez aux lieux de leur origine. Enfin elle menace les officiers des magistrats, de répondre de leur négligence à l'observation de cette loi. Maiscle ne fut pas rigoureusement executée, puis

que

que nous voyons encore ces défenfes rétterées ——
quatre mois aprés, par une loi du douzième des An. 389.
calendes de Février, c'eft-à-dire du vinge-unième L. 13. hid.
de Janvier de l'année fuivante. Car l'emp reurs'ex-vit.
Theodofe n'ayant pour but que de réünir à l'é-6-12.
glife les heretiques, cherchoit plitôt à les intimider qu'à les punir. Les Novatiens ne font point
compris dans ces loix, parce qu'ils étoient d'accord avec les catholiques touchant la Trinité; &
lis recommencerent à s'affembler dans les vil. Ser. v. 6.10.
les.

Vers le même temps. Cest. à dire le vingtié. L. 1. C. Th. me de May, Theodose sit une seconde loi contre le apple. les sidelles & les catecumenes, qui retournoient au paganisme, leur otant la liberté des testamenes. Valentinien le jeune en Italie en sit une à peu L. 3. cod, prés de la même datte contre lessapostats de trois crest : celt-à-dire les Chrétiens qui deviendoient payens, Juiss ou Manichéens, & contre leurs seducteurs. L'année suivante 384. Thoodose en sit L. 5. C. Th. une pour défordre aux Juis d'avoir des ciclaves de contre. Chrétiens, ou de les rendre Juiss sous peine contre.

Gependant il s'éleà un parti contre Gratien, XXVIII, qui étoit toûjours dans les Gaules, faifant la guer-Gratien, qui étoit toûjours dans le Gaules, faifant la guer-Gratien, et aux Germains. Maxime Elpagnol de naiffan-Maxime ce, commandoit dans la grande Bretagne, où il empereur. avoit fervi fous Theodole. Il pretendoit efter Zes. Ill. 4. fon allié, & fouffroit avec peine fon élevation? . 760. Ainfi il profita de la mauvaide disposition des fol. 761. 141. Vitate Romains contre Gratien: est ils fe plai-Esti ini. gnoisent qu'il donnoit toute fa confianceaux bar-Grat. beres, particulierement aux Alains, Ils roconnue tent donc Maxime empereur, & lui donnerent la pourpre & le diadème. Il pafila la mer, entre en Gaule à l'embouchuse du Rhin, & follova les peuples contre Gratien, qui fut abandonné par vase partie de les gens, su fut abandonné par vase partie de les gens, su fut abandonné par

prc.

faires.

An. 383.

c. 10.

presenter la bataille prés de Paris. Mais ses troupes le quitterent encore, pour prendre le parti de Maxime, & il ne lui reita que trois cens chevaux, avec lesquels il prit le chemin des Alpes, pour passer en Italie. Les villes qui se trou-Hicr. ep. 3. voient fur sa route lui fermerent les portes. En-

fin il fut pris à Lion, & tué par la perfidie d'An-Ambr. in dragathius. On l'invita à un festin, on lui fit pf. 61. n. 23. serment sur les évangiles: mais aussi-tôt on le sit 25.00.

mourir, & on lui refusa même la sepulture. Ainsi mourut l'émpereur Gratien le huitiéme De ob. Vades calendes de Septembre, sous le consulat de unt. n. 79. Merobaude & de Saturnin, c'est-à-dire le vingt-

cinquiéme d'Aoust 383. Il étoit âgé de vingt-Sorr. v. c. 11. quatre ans, étant né en 359. & en avoit regné

Marcell. feize, partie avec son pere, partie avec son frere Chr. an. 383. & avec Theodose. Il étoit bien fait de sa per-Hier. Chr. sonne & beau de visage: d'un excellent naturel, 4n. 360. bien instruit dans les belles lettres & dans la re-Chr. Pasch. an. 359. ligion; & il la conserva toûjours trés-pure par P. 293. le secours de S. Ambroise, dont il regretta l'ab-Amm. xxvii. 6. 6. fence en mourant, & parla fouvent de lui. Il xxx1. 6.10. n'étoit adonné ni au fommeil ni au vin, ni à aucune débauche, sur tout à l'égard des fem-Victor. in Grat. Ruf.

mes. Il étoit doux, moderé, & toutefois actif 71. c. 13. & vigoureux à la guerre. Mais voulant borner à des divertissemens innocens l'amour du plaifir, fi naturel à cet âge, il s'adonnoit excessivement aux exercices du corps, & en particulier à tirer sur des bestes dans un parc. Il étoit enjoué & trop timide en public : desorte qu'il étoit gouverné par ceux qui l'approchoient ; ils vendoient tout pour satisfaire leur avarice, & fomentoient fon aversion pour les af-

> Maxime affocia à l'empire son fils Victor, à qui il fit prendre le nom de Flavius, venerable depuis Constantin, Pour lui, il se nommoit Ma-

Magnus, Clemens, Maximus. Il établit sa re-fidence à Tréves capitale des Gaules, qu'il poi-An. 383. fedoit entieres avec l'Espagne, & la Bretagne; c'est-à-dire tout ce que Gratien s'étoit reservé. Il fit mourir le conful Merobaude, & quelques autres personnes considerables. Macedonius mai- Panl. vit tre des offices, qui s'étoit laissé corrompre par Ambr. 6.37. argent, pour favorifer les Priscillianistes, fut alors puni, & verifia une prédiction de S. Ambroile. Car ce faint évêque étant un jour allé à fon palais, afin d'interceder pour quelqu'un: il en trouva les portes fermées, & ne put avoir audience. S. Ambrose dit alors à Macedonius: Tu viendras aussi à l'église, & tu n'y pourras entrer. En effet, après la mort de Gratien, comme il voulut se refugier dans l'église, il ne put jamais y entrer, quoique les portes fussent

ouvertes. Peu de temps aprés que Maxime fut entré dans Tréves, S. Ambroise y arriva de la part de l'empereur Valentinien, ou plûtôt de l'imperatrice Justine sa mere, & de ceux qui gouvernoient pendant son bas age: car il n'avoit que douze ans. Quelque aversion que Justine, comme Ariene, eut contre S. Ambroise, elle eut recours à lui en cette occasion, & lui mit entre les mains les interests de son fils. Il entreprit ce voyage Deab. Fatout perilleux qu'il étoit, & passa tout l'hiver au-lent. n. 28. prés de Maxime, en attendant le retour du comte Victor, que Maxime avoit envoyé de son cô- Ep. 24. té vers Valentinien. Enfin S. Ambroise obtint la n. 5.6.7. paix qu'il desiroit: empêcha Maxime de passer en Ruf. 11. Italie, & donna du temps à Valentinien pour Ep. 20. pourvoir à sa seureté. Pendant ce séjour à Tré-Ambr.n. 23. ves, S. Ambroife ne communiqua point avec Maxime: parce qu'il le regardoit comme le meurtrier de son maître.

L'évêque Ithace étoit toûjours à Tréves, applique V 7 qué Pous faites.

d'Ithace. Supr. XVII. n. 58. Sev. Sulp. Eb. 2.

Orof. VII.

6. 34.

qué à poursuivre les Priscillianistes. Il avoit évité d'être conduit en Espagne, suivant l'ordre de l'empereur Gratien, surpris par Macedonius: &c fi-tôt qu'il apprit que Maxime étoit reconnuempereur, en Bretagne, & qu'il alloit passer en Gaule; il resolut de se tenir en repos jusques à fon arrivée. Quand Maxime fut entré victorieux dans Treves. Ithace lui presenta une requeste pleine d'accusations contre Priscillien, & ses sectateurs. Maxime qui faisoit profession du Christianisme, & hors son ambition avoit des sentimens de probité, fut touché de cette requeste; & écrivit au prefet des Gaules & au vicaire des Espagnes, de faire conduire à Bourdeaux tous ceux generalement qui se trouvoient infectez de cette erreur, pour y estre jugez par un concile. Instantius & Priscillien y furent amenez : on fit

parler Instantius le premier, & comme il se défendoit mal, il fut déclaré indigne de l'épiscopat. Priscillien de peur de répondre devant les évêques, appella à l'empereur; & ils eurent la foiblesse de le fouffrir, au lieu qu'ils devoient, dit Sulpice Severe, le condamner par contumace: ou s'ils lui étoient suspects, avec quelque fondement, reserver ce jugement à d'autres évêques; & non pas laisser à l'empereur le jugement de crimes si manifestes. C'est ce que nous savons de ce concile de Bourdeaux.

. On mena donc à Tréves devant Maxime tous ceux qui étoient enveloppez dans cette accusation: les évêques Idace & Ithace les suivirent comme acculateurs. Ce qui déplaisoit aux gens de bien, voyant qu'ils agissoient plûtôt par pastion de réuffir dans leur entreprise, que par le zele de la justice: particulierement Ithace, qui n'avoit ni la fainteté ni la gravité d'un évêque. Il étoit hardi jusques à l'impudence, grand parleur, dépensier, adonné à la bonne chere; &c

trai-

traitoit de Priscillianistes ceux qu'il voyoit jeûner, & s'appliquer à la lecture. S. Martin fe trouva alors à Tréves, où il étoit venu pour solliciter la grace de quelques malheureux. Il ne cessoit de reprendre la conduite d'Ithace. & le pressoit de se désister de cette accusation; & d'un autre côte il prioit Maxime d'épargner le sang des coupables : disant que c'étoit bien assez, qu'étant declarez heretiques par le jugement des évêques, on les chassat des églises: enfin qu'il étoit sans exemple, qu'une cause ecclesiastique fût soûmise à un juge seculier. Ithace loin de profiter des avis de S. Martin, ofa bien l'accufer lui-même d'heresie, comme il en faisoitle reproche à tous ceux dont la vie lui paroissoit trop austere. Mais l'empereur Maxime eut tant d'égard aux remonstrances du S. évêque; que tant qu'il fut à Tréves, ce jugement fut differé, & en partant il eut l'autorité d'obliger Maxime à lui promettre, que l'on ne répandroit point le sang des accusez.

Mais aprés que S. Martin fut parti, l'empereur se laissa entraîner aux mauvais conseils des Priscillien évêques Magnus & Rufus: dont le dernier est executé comme l'on croit un évêque d'Espagne, depuis déposé pour heresie. L'empereur quitta donc les fentimens de douceur, & commit la caufe des Priscillianistes à Evodius, qu'il avoit fait prefet du pretoire : homme juste, mais ardent & severe. Il examina deux fois Priscillien, & le convainquit de plusieurs crimes, par sa propre confession. Car il ne desavouoit pas d'avoir étudié des doctrines honteuses, d'avoir tenu de nuit des assemblées avec des femmes corrompuës, & d'avoir accoûtumé de prier nud. Evodius le declara donc coupable, & le mit en prison jusques à ce qu'il en eût fait son rapport au prince. Les actes du procés ayant été portés devant 217

Ithace s'apperceut combien il se rendroit odieux

Pacatii

aux évêques, s'il affistoit aux dernieres procedures contre ces criminels : car il falloit les jupaneg. n. 29. ger encore une fois, pour prononcer la sentence définitive, & il n'en avoit que trop fait, ayant même été present quand on leur donnoit la question. Ithace donc craignant de s'attirer plus de haine se retira: & l'empereur commit à ia place pour accusateur un nommé Patrice, avocat du fisc. A sa poursuite, Priscillien fut condamné à mort; & avec lui deux clecs Felicissime & Armenius, qui avoient depuis peu quitté l'église catholique pour le suivre. Latro. nien laïque & Euchrocia furent condamnez de même; & tous les cinq furent executez à mort. L'évêque Instantius, déja condamné par les conciles de Saragoce & de Bourdeaux, fut banni dans l'isle Syline, au delà de la Bretagne. On continua entuite à faire le procés à d'autres Priscillia-Afarin & Aurelius diacres furent condamnez à mort. Tiberien fut envoyé dans la même isle, & ses biens confisquez. Tertullus. Potamius & Jean furent seulement releguez pour un ternos dans les Gaules: tant parce qu'ils étoient moins confiderables, que parce qu'ils étoient plus dignes de compassion, s'étant accusez eux-mêmes & leurs complices avant la question. Ainsi furent punis les Priscillianistes. En même temps le peu-

Chr. Profp. an. 386.

ple de Bourdeaux affomma à coups de pierres une femme nommée Urbica, qui s'obstinoit à défen-

dre la même impieté.

Car la mort de Priscillien, loin d'éteindre son herefie, ne fit que l'étendre & la fortifier, Sessectateurs qui l'honoroient déja comme saint, passerent jusques à lui rendre le culte d'un martyr., & leur plus grand ferment étoit de jurer par lui. On rapporta en Espagne son corps & ceux des autres, que l'on avoit executez à mort, An. 384. & on leur fit des funerailles folennelles. S. Jerôme écrivant sept ou huit ans après son catalogue des écrivains ecclesiastiques, & y parlant de Priscillien, dit qu'il a été mis à mort par la faction d'Icace & d'Ithace : que quelques-uns l'accufent de l'heresie des Gnostiques, & que d'autres l'en défendent. Mais ensuite étant mieux instruit du Advers. fait, il en parle affirmativement comme d'un Pelago ad Casiph. c. 2. heretique justement condamné. Il témoigne que De (cris, Priscillien avoit écrit plusieurs petits ouvrages; & parle aussi de ceux de Matronien & de Tiberien de la même secte, tous deux Espagnols, Matronien, que l'on croit estre le même que Latronien, étoit savant; & faisoit de trés-beaux vers. Tiberien écrivit un apologetique pour son heresie, d'un stile ensié & composé. Ennuyé de son exil dans l'ille Syline, il quitta le parti; mais il tomba dans une autre faute, & maria sa fille qui avoit confacré à Dieu sa virginité.

Les payens abbatus par les loix de Gratien, XXXI. releverent leurs esperances à sa mort, sous le Relation de Symfoible gouvernement de Valentinien & de sa me-maque. re. Quand Constantius vint à Rome en 457. il Amm. lib. fit ôter du lieu où le senat s'assembloit, l'autel xx1. & de la victoire: mais Julien le fit rétablir, & Va-XXVII. lentinien premier le laissa. Gratien le fit ôter de x111. n. 45. nouveau, & confisqua les terres des temples, Lib. xv. n.3. les revenus dettinez aux dépenses des facrifices & à l'entretien des pontifes, & les pensions des vierges vestales, dont il abolit les privileges; il attribua même au fisc ce qui à l'avenir seroit don. né par testament aux temples, aux pontifes ou aux vestales. Les senateurs payens se plaignoient de cette ordonnance: ils députerent à Gratien Symmaque, qui passoit pour l'homme le plus éloquent de son siecle, fils d'un autre Symma-

que que An. 384. Ambr. ep. 17. n. 10. Gethefr. prosopogr. que & prefet de Rome, sous Valentinien premier en 365. Les senateurs payens députerent Symmaque le fils, comme au nom de tout le senat. Mais les senateurs Chrétiens, dont le nombre étoit trés-grand, donnerent aussi de leur côté une requeste, par laquelle ils desavouoient celle des payens; & ils protesterent en public &c en particulier, qu'ils ne viendroient point au fenat, si la pretention des payens avoit lieu. Le pape Damase envoya à S. Ambroise cette requeste des senateurs Chrétiens, pour la rendre comme il fit à l'empereur Gratien; qui n'eut aucun égard à celle des payens, & ne voulut pas même les écouter. Cela se passa environ l'an 382. Aprés la mort de Gratien Symmaque fut prefet de Rome, fous le consulat de Clearque & de Ricimer; c'est-à-dire en 384.

Il fit faire un decret au nom du senat en sorme de plainte, de tous ces droits ôtez aux payens.
Puis comme obligé par sa charge de rendre
compte de ce qui se passoni à Rome, il dressa
une relation qui contenoit les mêmes plaintes,
& s'adressoni qui contenoit les mêmes plaintes,
& s'adressoni qui contenoit les mêmes plaintes,
& s'adressoni qui contenie aux
trois empereurs Valentinien, Theodole & Arcade: mais elle ne fut en effet presentée qu'à Valentinien. Là Symmaque employant tous les artifices de la retevique, dit qu'il agit en deux quatifices de la retevique, dit qu'il agit en deux quatifices de sa retevique, dit qu'il agit en deux qua-

Symm. Eb. X.
cp. 54. &
ap. Ambr.
poft. cp. 17.

plaint de l'audience qui lui avoit été déniée dans la députation precedent; & fe promet que l'opcorrigera les defordres du regue passé. Il appuye fur le nom de la victoire, comme si elle cut cité attachée à cet autel. Il insûfa sur l'antiquité & la force de la coûtume; & employant la figure que les retoriciens appellent prosopopée, il fait parler Rome, qui dir: Qu'elle eute garder la religion, dont elle s'est bien trouvée; qu'elle est trop-agée pour changer, & que c'est lui faire injure

litez, comme prefet & comme deputé. Il fe

injure de vouloir la coeriger dans fa vieillesse. Pour ne pas ossenser les empereurs, il veut fib. An. 384. re croire que c'est le même Dieu, qui est adoré sous divers noms. It tâche de les piquer de generosses, par le peu d'utilité qu'apportoient à leur tresor les consistations dont il se plaint; & de les épouvanter par les calamitez publiques, qu'il attribué à ce mépris de l'ancienne religion. Sur quoi il fait une description tragique de la famine, dont Rome avoit été affligée l'année precedente. C'est ce que le plus habile homme de ce temps-là trouvoit de pins solide, pour la défense de la granisse.

- S. Ambroise ayant en avis de cette relation, XXXII. écrivit au même instant à l'empereur Valentinien , Réponse pour empêcher qu'il ne se laissat prévenir par lès de S. Ampayens. Vos sujets, dit-il, vous servent & vous Ep. 17. ep. fervez Dieu: vous devez au moins empêcher 18. m. r. que l'on ne ferve les faux dieux; or ce feroit leur donner du vôtre, que de leur rendre ce qui est confisqué depuis long-temps. Ils se plaignent de leurs pertes, eux qui n'ont jamais épargné nôtre fang, & qui ont renversé jusques aux batimens des églises: ils demandent des privileges, eux qui fous Julien nous ont refufé la liberté commune de parler & d'enseigner. Vous ne devez pas plûtôt donner atteinte à ce que vos predecesseurs ont ordonné pour la religion, qu'à ce qu'ils ont reglé pour les affaires civiles. Que perfonne n'abuse de vôtre jeunesse. Si c'est un payen, qui vous donne ce conseil, qu'il vous laisse la liberté que vous lui laissez : car vous ne contraignez personne à adorer ce qu'il ne veut pas. S'il le dit Chrétien: ne vous laissez pas tromper aux noms, il est payen en effet. Ce seroit exciter la persecution contre les senateurs Chrétiens, que de les obliger de jurer devant cet autel; car c'est un petit nombre de payens, qui abusent du nomi du

du senat. Je vous demande donc comme évêque, An. 384. & au nom de tous les évêques, qui se joindroient à moi, si cette nouvelle étoit moins subite & moins incroyable: de ne rien ordonner sur cette requeste. Du moins donnez-en avis à l'empereur Theodose vôtre pere, que vous avez accoûtumé de consulter dans les grandes affaires. Que l'on me donne copie de la relation qui vous a été envoyée, afin que j'y puisse répondre plus amplement; fi on ordonne autre chose, nous ne le pourrons distimuler. Vous pourrez venir à l'églife, mais vous n'y trouverez point d'évêque, ou vous trouverez qu'il vous resistera, & ne recevra point vos offrandes. Il excuse ensuite Valentinien son pere, sur ce qu'il n'a pas été informé qu'il y eût un autel à Rome dans le senat . & que l'on y fist des sacrifices.

1.8. Enfuire S. Ambroife ayant receu la copie de la réponfe de Symmaque y fit une réponfe, par laquelle il efface toutes les faufies couleurs de fa retorique. Il refute fa prolopopée par une autre, en faifant avoiter à Rome, qu'elle ne doit pas sesvictoires à ses dieux, qui lui étoient communs avec ées ennemis; mais à la valeur de ses guerriers: & il releve les malheurs arrivez sous

ii. It. les empereurs idolâtres. Sur la plainte que faifoient les payens de la perte de leurs revenus & de leurs privileges, il dit: Voyez nôtre magnanimité. Nous nous fommes accrus par les mauvais traitemens, par la pauvreté, par les fupplices: ils ne croyent pas que leurs ceremonies puidfent fubfifter fans efter lucratives. Ils ne peuvent croire que l'on garde la virginité gratuitement.

ig. 12. A peine y at'il fept vestales: voilà rout le nombre que l'on oblige à garder la chasteté pendant un temps preferit, par des ornemens de testes, des habits de pourpre : la pompe de leurs liticres, & d'un grand nombre de serviceurs oui qui les suivent, de grands privileges & de grands revenus. Il leur oppose la multitude des vierges An. 384. Chrétiennes : dont la pauvreté , les jeunes, la vie humble & auftere, fembloit plus propre à détourner de cette profession qu'à y atti-

Ils fe plaignent, continuë t'il, que l'on ne donne pas de pensions aux facrificateurs & aux ministres des temples, aux dépens du public; & pour nous au contraire, les loix nouvelles nous privent même des fuccessions des particuliers, dont elles ne privent pas les ministres des temples. Si un prêtre veut joüir de l'exemption des charges de ville, il faut qu'il renonce aux biens de ses ancestres: tandis qu'un decurion est exempt de ces mêmes charges. Je ne le dis pas pour m'en plaindre, mais pour montrer de quoi je ne me plains pas. Ils répondent que l'église a des revenus; que ne faisoient-ils le même usage des leurs? Le bien de l'église est l'entretien des pauvres. Qu'ils comptent les captifs que leurs temples ont rachetez, les pauvres qu'ils ont nourris, les exilez à qui ils ont envoyé du secours. Ce qui ne tournoit qu'au profit des sacrificateurs. s'employe à l'utilité publique; & voila ce qu'ils alleguent pour cause des calamitez. Ensuite il refute la calomnie de Symmaque, qui imputoit la famine au mépris de sa religion: en montrant que ces accidens sont arrivez de tout temps; & que celui de la derniere année n'avoit affligé que l'Italie. Il répond aussi au malheur de Gratien, par les exemples des princes payens, & particulierement de Julien, qui montrent que ce sont les vicissitudes ordinaires des choses humaines. Ces deux memoires de S. Ambroise furent Ep. 37. 7. 5. leus dans le confistoire de Valentinien, en presence du comte Bauton maître de la milice, &

de Rumoride revêtu de la même dignité & payen;

- & l'empereur touché de ces remontrances, n'ac-An. 384. corda rien aux payens de ce qu'ils demandoient.

XXXIII. Mort de-S. Damafe S. Sirice pape. Symm. X. *pift*⋅ 34⋅

accusé auprés de l'empereur Valentinien d'en avoir maltraité quelques-uns, à l'occasion d'une commission qu'il avoit receuë, pour la recherche de ceux qui auroient endommagé les murailles de la ville. On disoit qu'il avoit fait enlever des Chrétiens du fond des églises pour leur don-

Symmague éprouva dans cette même année

de sa prefecture la justice des Chrétiens. Il fut

ner la question; & qu'il avoit fait amener des évêques de plufieurs villes voifines & éloignées, pour les mettre en prison. Nous avons la lettre qu'il écrivit à l'empereur pour se justifier. Il y allegue le témoignage des officiers qui fervoient fous, lui & qui marquoient qu'il n'y avoit aucun Chrétien dans les fers ou en prison; quoiqu'il y cut divers criminels. Mais il insitte principalement sur la lettre du pape Damase, qui témoignoit qu'aucun Chrétien n'avoit été maltraité ni Hier. script. emprisonné en cette occasion. Le pape S. Da-

an. 385. Sup. liv. xv1.n.8.

Prosp. Chr. maie mourut cette même année 384. l'onziéme de Decembre, âgé de prés de quatre-vingt ans, ayant tenu le faint siege dixhuit ans, depuis l'an 366. On lui attribue plusieurs miracles de son vivant & aprés sa mort. Il avoit voulu se faire enterrer en un lieu où étoient les reliques de S. Sixte, & de plusieurs autres martyrs: mais il

Damas. Carm. 29. Anaft. in Damaf.

en fut détourné, par la crainte de troubler leurs cendres. Il fut donc enseveli dans une églife, qu'il avoit fait bâtir aux catacombes, dur le chemin d'Ardée, auprés de sa mere & de sa sœur

la vierge Irene, dont il avoit fait l'épitaphe: Il fit ausli la fienne, où il marque sa foi sur la refurrection. Il bâtit ou repara l'église de S. Lau-

rent auprés du theatre, où il avoit servi après fon pere, & elle porte encore fon nom. fit

fit orner de peintures d'histoires saintes, que l'on voyoit encore quatre cens ans aprés; & y donna An. 384. une patene d'argent du poids de quinze livres, Epist. Hadr. un vase cisele de dix livres. cinq calices d'argent ... 19. 10. 7. de trois livres piece, cinq couronnes d'argent Conc. p. 955. à porter des cierges de huit livres piece : des C. Anafi. chandeliers de cuivre de seize livres, des maisons autour de l'église du revenu de cinquantecinq fous d'or, une terre du revenu de deux cens vingt fous, une autre de cent trois, un bain prés de l'église rapportant vingt-sept sous d'or Tout ce revenu monte à quatre cens cinq sous d'or, qui à huit livres la piece font trois mille deux cens quarante livres de nôtre monnoye: & les vases d'argent à douze onces la livre Romaine, reviennent à quatre-vingt marcs sans les facons. S. Damase fit aussi raffembler l'eau des sour- Carm. 39. ces du Vatican, qui mouilloit les corps qui y é- Hier. script. toient ensevelis, & de cette eau il y fit des fonds baptifmaux. Ils laiffa quelques écrits, entre-autres plufieurs épitaphes , & d'autres inferiptions en vers : & on en a recueilli jusques à quarante.

A fa place fut éleu Sirice Romain de naissance, Anast. fils de Tibarce, & prêtre du titre de pafteur, qui Baron. in tint le faint fiege environ quinze ans. L'empe-app. to. 4. rent Valentinien qui étoit à Milan, approuva de Baron. cette élection, comme il parôt par un relerit a-4n,385.n.6. dreffé à Pinien profet de Rome, mari de la jeune Melanie. Il porte que Sirice a été éleu tout .d'une voix, & Urfin rejetté par les acclamations du peuple: par où l'on voit qu'Uran n'avoit pas

encore renoncé à ses pretentions. Ce rescrit est du septiéme des calendes de Mars, c'est-à-dire du vingt-troifiéme Février 385.

Himerius qui gouvernoit depuis long-temps XXXIV. l'églife de Tarragone , metropole d'une grande Decrerale partic de l'Espagne, avoit envoyé à Rome vers de S. Siri-

le pape Damase un prêtre nommé Bassien, chargé d'une confultation fur divers points de discipline ecclefiaftique. Il n'arriva qu'aprés l'ordination

p. 1017.

To. 2. Cont. de Sirice, qui dés le commencement de son pontificat, fit réponse par une lettre celebre, la premiere des lettres semblables qui soient venues jusques à nous; & que l'on nomme Decretales, parce que ce font des resolutions qui ont force de loi. Celle-cy est datée du troisième des ides de Février, sous le consulat d'Arcade & de Bauton: c'est-à-dire l'onziéme de Février 385. Vôtre consultation, dit le pape, a été leue dans l'assemblée de nos freres; ce que l'on peut entendre des évêques qui avoient affifté à son élection : car les decretales étoient pour l'ordinaire le resultat d'un concile. Et ensuite: le répondrai à chaque article, aprés vous avoir donné part de ma promotion comme il le faloit. Ce qui montre que les papes se tenoient obligez d'avertir de leur ordination les évêques des grands fieges. Il donne ensuite les regles, pour reformer divers abus, qui regnoient dans les églises d'Espagne. Sur le baptême, il défend de rebaptiser

les Ariens, fuivant les decrets envoyez aux provinces par le pape Libere, aprés la cassation du concile de Rimini. Ils feront receus, dit-il, comme les autres heretiques, par la feule invocation du S. Esprit & l'imposition des mains de l'évêque. Cest-à-dire qu'on leur donnera la con-

firmation. En Espagne chacun baptisoit quand il le jugeoit à propos: à Noël, à l'Epiphanie, aux festes des Apôtres & des Martyrs. Le pape Sirice condamne cet abus; & conformement à l'usage de toutes les églises, il ordonne de ne pas baptiser qu'à pâque, & pendant les cinquante jours suivans jusques à la pentecôte. Encore ne doit-on baptifer alors que ceux qui auront été choisis, qui auront donné leur nom avant

quarante jours au moins, c'est-à-dire avant le carême, & qui auront été purifiez par les exor- AN. 385 cifmes, les oraifons journalieres, & les jeunes. Dans le reste de l'année l'on ne pouvoit observer fi regulierement ces faintes préparations. Mais pour les enfans qui ne peuvent encore parler, &c ceux qui se trouvent en quelque necessité, comme dans un nauf age, une incursion d'ennemis. un siege ou une maladie déselperée: nous voulons, dit le pape, que ceux qui demandent le baptême en ces occasions, le reçoivent au même moment; de peur que si quelqu'un meurt sans bapteme, nous ne repondions de la perte de son ame, au peril de la nôtre. L'exception pour les petits enfans est remarquable; & montre l'antiquité de nôtre usage de les baptiser en tout temps.

Sur la Penitence: les apostats qui retournent à l'idolatrie, sont privez des sacremens: seulement ils seront reconciliez à la moit, s'ils pafsent tout le reste de leur vie en penitence. Ceux qui aprés avoir fait penitence, retournent au peché, foit en portant les armes, ou exerçant des charges, soit en frequentant des spectacles. ou contractant de nouveaux mariages: ceux-là n'avant plus le remede de la penitence, ne participeront qu'aux prieres des fidelles, & recevront seulement le viatique à la mort, en cas qu'ils se soient corrigez. La milice & le mariage étoient défendus aux penitens publics: desorte que c'étoit un nouveau peché, si pendant le cours de la penitence ils s'engageoient dans le fervice, contractoient mariage, ou usoient du mariage déja contracté. Et ce que le pape dit ici : Aprés avoir fait penitence: se peut entendre aprés la plus grande partie, avant le dernier degré & l'absolution receuë. Les moines & les religieuses, qui au mépris de leur profession, auront Tome IV.

An. 385. Sup. xvII. 6. 25.

8. Ben. liv.

I. c. 6.

contracté des mariages facrileges, & condama nez par les loix civiles & eccleiafitques, doivent eftre chaffez de la communauté des monafteres & des affemblées de l'égifie, & enfermez dans des prifons, pour y pleurer leurs pechez, & ne recevoir la communion qu'à la mort. On peut remarquer ici qu'il y avoit déslors en Efgage des communautez religieufes, outre ce qui a déja été obfervé fur le concile de Sarragoce; & que les mariages des perfonnes de cette profeffion, étoient condamnez par leconcours des deux puiffances. Il ett dérendu d'époufer la fille faite cée à un autre; & c'eft une poure fa fait file air-

de violer la benediction des fiançailles.

Decret. c. 4.

XXXV. Regles fur les ordina tions. Il y avoit en Espagne des prestres & des diacres, qui long-temps après sur-ordination vivoient avec leurs semmes ou avec d'autres, enforte qu'ils en avoient des ensais; & alleguoient pour pretexte de leur incontience, l'exemple des prestres de l'ancienne loi. A quoi le pape répond, que ces anciens usoient du mariage, parce que les ministres de l'autel ne pouvoient estre d'une autre samille; & toutefois ils se separoient de leurs semmes dans le temps de leur service, Mais J. C. étant venu perfectionner la loi, les prestres & les diacres sont obligez, par une loi inviolable, à garder du jour de leur ordina-

tion la fobrieté & la continence, pour plaire à jours. Ceux donc qui ont peché par ignorance. & reconnoissent leur faute, demeureront dans l'ordre où ils sont, à la charge d'observer la continence à l'avenir: ceux qui voudront défendre leur erreur, seront privez de toute sonction ecclessait que: ce qui est dit en general pour les évêques, les prestres & les diacres. On n'examinoit pas affez les ordinans, principalement sur la bigantie: c'est pourquoi le pape donne essegeles : Celui qui

I I wast

dés son enfance s'est dévoué au service de l'églife, doit estre baptifé avant l'âge de puberté, & mis au rang des lecteurs. S'il a tenu jusques à trente ans une conduite approuvée, se contentant d'une seule temme, qu'il l'ait épousée vierge avec la benediction du prestre, il doit estre acolyte & foudiacre. Enfuite il peut monter au degré du diaconat, s'il en est jugé digne, aprés avoir promis la contience. Quand il y aura servi dignement plus de cinq ans, il pourra recevoir la prestrife. Dix ans aprés, il pourra monter à la chaire épiscopale, si l'on est content de sa foi & de fes mœurs. Mais celui qui dans un âge avancé, desire d'entrer dans le clergé, ne l'obtiendra qu'à condition d'estre mis au rang des lecteurs ou des exorcistes, aussi-tôt aprés son baptême : pourveu qu'il n'ait eu qu'une femme & l'ait prise vierge. Deux ans après il pourra estrer. 10. acolyte & foudiacre pendant cinq ans; & ainfi estre élevé au diaconat : puis avec le temps à la prestrise ou à l'épiscopat, s'il est choisi par le clergé & par le peuple. C'est la premiere ordonnance ecclesiaftique où l'âge des ordinans & les interstices soient marquez si distinctement. On y voit que l'églife ne desaprouve pas que les laïques s'offrent d'eux-mêmes, pour entrer dans le clergé. Le clerc qui aura époufé une veuve ou prise. 112 une seconde femme, est reduit à la communion laïque. Il est défendu aux femmes d'habiter . 12. dans les maifons des clercs, finon celles que per- Nic. can. 3: met le concile de Nicée.

Nous fouhaitons, dit le pape, que les moinese. 13, qui feront trouvez dignes, foient admis dans le clergé: à la charge que s'ils font au deflous de trente ans, ils foient promeus aux moindres ordres par tous les degrez, & qu'ils viennent dans un âge meur au diaconat ou à la prefirie: mais qu'on ne les fasse pas tout d'un coup sayter à

A 2

l'épif-

484

noife.

l'épiscopat. Comme il n'est point permis aux 6 14. clercs de faire penitence publique, ainsi il n'est pas permis d'admettre à l'honneur de la clericature les laïques qui ont fait penitence publique, quoique reconciliés & purifiés de leurs pechez. On use d'indulgence pour le passé, à l'égard de ceux

6. 15. qui ont peché par ignorance contre ces regles . &c qui se sont intrus dans le clergé étant penitens ou bigames: mais à la charge qu'ils demeureront dans leur rang, fans esperance d'estre promeus à un ordre superieur. Le pape envoyant ces décisions à l'évêque Himerius, l'exhorte à en donner part à tous les évêques, non feulement de sa province de Tarragone, mais de celle de Carthagene, de la Betique, de la Lusitanie & de la Galice, & des autres provinces de son voifinage; ce qui s'entendoit dans la Gaule Narbo-

XXXVI. Retour de S. Jerôme en Paleffine. Fref. in Didym. ad Paulin.

Aprés la mort du pape S. Damase, S. Jerôme ne demeura pas long-temps à Rome. La reputation de sa doctrine avoit excité la jalousie de plufieurs du clergé, & fa liberté à reprendre leurs vices, avoit attiré leur haine. Pendant ce féjour de Rome, il écrivit un petit traité, de la maniere de garder la virginité, addressé à la Epiff. 22. 6 vierge Eustochium, fille de fainte Paule; où il

l'avertit de fuir les hypocrites de l'un & de l'autre fexe; & parlant des clercs en particulier. il dit: Il y en a qui briguent la prestrise ou le diaconat, pour voir les femmes plus librement. Tout leur foin est de leurs habits, d'estre chaussez, proprement, d'estre parfumez. Ils frisent leurs cheveux avec le fer, les aneaux brillent à leurs doigts: ils marchent du bout du pied, vous les prendriez pour de jeunes fiancez, plûtôt que pour des clercs. Il y en a dont toute l'occupation est de scavoir les noms & les demeures des femmes de qualité, & de connoître leurs incli-

nations

nations. J'en décriray un qui est le maître en ce métier. Il se leve avec le soleil, l'ordre de An. 385. fes visites est preparé, il cherche les chemins les plus courts; & ce vieillard importun entre preique jusques dans les chambres où elles dorment. S'il void un oreiller, une serviette ou quelque autre petit meuble à son gré, il le loue. il en admire la propreté, il le tâte, il se plaint de n'en avoir point de semblable, & l'arrache plûtôt qu'il ne l'obtient. S. Jerôme marquoit encore leur avarice, en difant, que ces clercs intereffez, sous pretexte de donner leur benediction, étendoient la main pour recevoir de l'argent, & devenoient dépendans de celles qu'ils devoient gouverner. Il se plaint ailleurs de ceux E7. 2. ad qui s'attachoient à des personnes âgées & sans Nepot. 6-7enfans, & leur rendoient avec affiduité les services les plus bas & les plus indignes, pour avoir part à leur succession.

Plusieurs furent choquez de cette liberté de Es. 8. ad S. Jerôme, & prirent pour eux ce qu'il disoit. Demet. c. On l'attaqua par toutes sortes de médifances: alt. ep. 100. on reprenoit jusques à sa demarche, son ris, Ep. 99, ad l'air de son visage: sa simplicité leur étoit sus- Ajell. pecte. Enfin la calomnie s'étendit jusques à noireir sa reputation, sous pretexte des femmes & des vierges à qui il expliquoit l'écriture fainte : quoique depuis son baptême, sa conduite eût toûjours été parfaitement pure & desinteressée, & qu'il ne vît que des femmes d'une pieté exemplaire & d'une rigoureuse penitence. En general, le peuple de Rome murmuroit contre les moines venus d'Orient : les regardant comme Ep. 23. ad des Grecs & des imposteurs, qui seduisoient les Marcell. in filles de qualité, & les faisoient perir par une fin. Ep. 25. vie trifte & austere.

S. Jerôme refolut donc de ceder à l'envie, & 3. Apolog...
de quitter Rome pour retourner en Palestine.. 4 in Reff. 6.74.

X 3. 5'cm...

s'embarqua à Porto au mois d'Aoust de cette année 385. avec son jeune frere Paulinien, un prestre nommé Vincent, & quelques autres moines. Plusieurs personnes pieuses le vinrent conduire; & comme il étoit prest à monter dans le vaisseau, il écrivit à fainte Afelle une lettre, où il lui rend compte des causes de son départ: appellant ses calomniateurs au tribunal de J. C. & fe recommandant aux faintes Dames qu'il laissoit à Rome. Il vint à Rege, d'où il passa la mer Ioniene & les Cyclades, & aborda premierement en l'isle de Cypre, où il fut reçû par S. Epiphane. De-là il vint à Antioche prés l'évêque Paulin, qui le conduisit quand il partit pour Jerufalem, où il arriva au milieu de l'hiver. Il passa en Egypte, & trouva un nouvel

Sor. v.c. 12. évêque à Alexandrie; car Timothée mourut en 385, fous le confulat d'Arcade & de Bauton, & To. 2. conc. p. 1791. eut pour successeur Theophile, qui tint le siege vingt-sept ans. Nous avons des réponses de En. 65. ad Timothée fur dix-huit articles de cas de conscien-Pamm. c. 1. Ep. 51. ad ce, touchant l'administration des sacremens. Domm.

S. Jerôme vint à Alexandrie, principalement pour voir le fameux aveugle Didyme, & s'inîtruire auprés de lui : quoique lui-même eût déja des cheveux blancs, & fût regardé comme un des plus sçavans docteurs de l'église. Il demeura un mois avec Didyme, lui proposant ses difficultez sur toutes les écritures; & ce fut à fa priere que Didyme composa trois livres de commentaires sur Osée, & cinq sur Zacharie,

lib. 2. p. 176. Hier. proem. ad Ephef. pour suppleer à ce qu'Origene n'avoit pas fait.

Ruffin in-

wec.

Pendant ce voyage, S. Jerome visita les mo-Apol. c. 7. nasteres d'Egypte: puis retourna promptement Ep. 65. c. 1. en Palestine, & se retira à Bethlehem. croyoit qu'aprés avoir oui Didyme il n'avoit plus rien à aprendre; mais il prit encore pour maî-

tre un Juif, qui moyenant un certain salaire le

venoit inflruire la nuit, de peur des autres Juifs. Ce fut alors que S. Jerôme entreprit d'expliquer An. 385, les épitres de S. Paul, premierement l'épitre à Philemon, puis aux Galates; puis aux Ephe-pref. ad fiens. S. Cyrille de Jeruslaem mount vers ce Gai. Pref. temps-là, aprés avoir été fouvent chaffié de fon ad Ephel, geg. & fouvent résult). & l'avoir tenu huit. Hurs. farif; ans fans trouble fous Theodofe. Il refte de lui Inf. n. 55. dix-huit carechefes, composées pour expliquer le symbole aux catecumenes; & cinq autres, pour expliquer aux nouveaux biptilez les trois facremens qu'ils venoient de recevoir. Saint Cyrille eut pour fucceifeur Jean, qui avoit aupa-savant praiqué la vie monaftique.

Sainte Paule fuivit de prés S. Jerôme: elle XXXVII. quitta Rome, & s'embarqua fans écouter la voyage de Sainte tendresse maternelle, qui devoit l'empêcher de Paule, quitter fa fille Ruffine deja nubile, & fon fils Hier, ep. 27. Toxotius encore enfant. Elle emmena ta fille ad Enf. Euftochium, avec trés-peu de domestiques, & 6- 2- 3s'arrêta d'abord à l'ifle Pontia, aux côtes d'Italie, pour visiter les cellules où fainte Domitille avoit passe son exil sous l'empereur Domitien, trois cens ans auparavant. Ensuite sainte Sup. 1. 11. Paule aborda en Cypre, où elle se jetta aux n. 52. pieds de S. Epiphane, qui la retint dix jours pour la faire reposer. Mais elle employa ce temps à visiter tous les monasteres du pais, & y distribuer des aumônes aux folitaires, que l'amour du S. évêque y avoit attirez de tout le monde. Delà elle paffa à Antioche, où elle fut un peu arrêtée par l'évêque Paulin. Mais elle en partit au milieu de l'hiver, montée fur un âne, au lieu d'estre portée par ses eunuques, comme elle a-

Elle travería la Syrie & vint à Sidon: prés de laquelle à Sarepta, elle entra dans la petite tour d'Elie. A Ceiarée elle vit la maifon du Cente-X 4 nier

voit accoûtumé.

488

11. 26.

nier Corneille, changée en églife: la maifon de S. Philippe, & les chambres des quatre vierges prophetesses ses filles. Elle vit prés de Jerusa. lem le tombeau d'Helene reine d'Adiabene. Le gouverneur de Palestine qui connoissoit la famille de fainte Paule, envoya devant des officiers pour lui preparer un palais: mais elle aima mieux une pauvre cellule. Elle visita tous les faints lieux avec une telle devotion, qu'elle ne pouvoit quitter les premiers, que par l'empreffement de voir les autres. Prosternée devant la croix, elle y adoroit le Sauveur, comme si elle l'y eût vû attaché. Entrant dans le Sepulcre, elle baifoit la pierre que l'ange avoit ôtée pour l'ouvrir; & encore plus le lieu où le corps de I. C. avoit reposé. Au mont de Sion, on lui montra la colomne où il avoit été attaché pendant la flagellation, encore teinte de fon fang, & foûte-Hier, ep. 27, nant alors la galerie d'une églife. On lui montra le lieu où le S. Esprit descendit sur les apôtres le jour de la pentecôte. Aprés avoir distri-

bué des aumônes à Jerusalem, elle prit le chemin de Bethlehem, & vit en passant le sepulcre de Rachel. Etant entrée dans la caverne de la Nati-

c. 4.

vité, elle croyoit y voir l'Enfant Jesus, adoré par les Mages & les Pasteurs. Elle visita la Tour d'A. der ou du troupeau; & tous les autres lieux celebres de la Paleitine. Elle vit entre-autres à Bethphagé le fepulcre de Lazare, & la maison de Marrhe & de Marie. Sur le Mont d'Ephraim, elle revera les sepulcres de Josué & du Pontife Eleazar. A Sichar, elle entra dans l'église bâtie sur le puits de Jacob, où le Sauveur parla à la Samaritaine. Puis elle vit les Sepulcres de douze Patriarches; & à Sebaste ou Samarie ceux d'Elisée & d'Abdias; & fur tout celui de S. Jean-Baptiste, où elle fut épouvantée des effets du demon, fur les possedez qu'on y amenoit pour estre delivrez.

Elle

480

Elle vit à Morasthi, une église où avoitétéautrerois le sepulcre du Prophete Michée. C'est S Jerôme qui décrit ce pelerinage de fainte Paule; & noussprend ainsi les vestiges de l'antiquité facrée, quel'on montroit de son temps en Palestine.

Sainte Paule accompagnée de sa fille Eusto- 6.76. chium & de plusieurs autres vierges, passa enfuite en Egypte. Elle vint à Alexandrie, puis au desert de Nitrie: où l'évêque Isidore confesfeur vint au devant d'elle, avec des troupes innombrables de moines, dont plusieurs étoient prestres ou diacres. Elle visita les plus fameux solitaires, entra dans leurs cellules, se prosterna à leurs pieds; & elle seroit volontiers demeurée dans ce desert avec ses filles, si elle n'en eût été: retirée par l'amour des saints lieux. Elle revint donc promptement en Palestine, & s'établit à Bethlehem: où elle demeura trois ans dans uns petit logement, jusques à ce qu'elle fit bâtir des cellules, des monasteres & des maisons d'hospitalité prés du chemin, pour recevoir les pelerins. Ce fut-là qu'elle passa le reste de ses jours sous la conduite de S. Jerôme, qui y acheva aussi fa vie, appliquée à l'étude des faintes écritures

& à l'hofspitalité envers les étrangers.

L'empereur Theodofe travailloit puissamment XXXVIII.
en Orient à la ruine de l'idolâtrie. Le grand Con-Theodofe
santin défendit bien de sacrifier aux demons, l'idolatrie,
mais il n'abatit pas les temples; il se contenta zépundit d'en défendre. l'entrée. Ses enfans suivirent sess, 762.
traces; Julien s'efforça de rétabili l'idolatrie; ] o. Theod. v.
vien la défendit de nouveau; mais Valens ne fit hist. c. 21.
la guerre qu'aux Catholiques, & la lists faivre à 30-1. VIIItous les autres telle religion qu'ils vouloient;
susort que sous sonregne, on facrificit publiquement aux idoles, & on celebroit les orgies
de Bacchus. Theodofe ayant trouvé les choses
dans cet état, entreprit de détruite l'idolatrio

X.5.

III.

jusques aux fondemens. Ne se sentant pas encore en état de faire la guerre à Maxime, il receut une ambassade de sa part, accepta l'alliance qu'il lui offroit, le reconnut pour collegue; & ordonna à Cynegius prefet du pretoire d'Orient, qu'il envoyoit en Egypte, d'y faire proclamer Maxime Auguste, & d'exposer son image à Alexandrie. Mais en même temps il chargea Cynegius de faire fermer les temples, & de défendre à tout le monde d'adorer les idoles: ce qui fut executé. On marque toûjoursl'Egypte en ces

de pag.

Ida: faft.

an. 388.

occasions, comme la source des superstitions, &c le païs où l'idolatrie avoit jetté de plus profondes L. 9. C. Th. racines. Nous trouvons une loi de Theodose adreflée à Cynegius, & datée de C.P. le huitiéme des calendes de Juin, sous le consulat d'Arcade & de Bauton, c'est-à-dire le vingt-cinquiéme de May 385, par laquelle il est défendu sous peine d'un supplice rigoureux, de faire des sacrifices d'animaux, pour regarder leurs entrailles & y chercher l'avenir ; & generalement d'user de quelque espece de divination que ce soit. A Heliopolis en Phenicie, le grand & fameux

XXXIX. 5. Marcel d'Apamée. Chr. pafch. 471. 379. D ibi Cang. Theod. V. bift, c. 21.

temple de Balanius ou Belenius, que l'on croit estre un nom du soleil, fut converti en église. A Damas on en fit autant. S. Marcel d'Apamée fut le premier des évêques qui abatit les temples de sa ville, appuyé sur la loi de l'empereur, Il avoit succedé à l'évêque Jean, qui assista au grand concile de C.P. en 381. Marcel étoit un homme d'une vertu finguliere; qui avoit eu commerce de lettres avec les martyrs; c'est-àdire apparemment avec S. Eusebe de Samosate, & les autres persecutez sous Valens; & il fut enfin martyr lui-même. Le prefet d'Orient, c'est-à-dire Cynegius, étoit venu à Apamée avec deux tribuns & leurs troupes: dont la crainte retint le peuple en repos. Le prefet ef-

saya d'abatre le temple de Jupiter, qui étoit trésgrand & enrichi de quantité d'ornemens: mais il se trouva si solidement bâti, que l'entreprise lui parut au dessus des forces humaines. C'étoit de grandes pierres parfaitement bien jointes, & liées encore avec du fer & du plomb. Saint Marcel voyant le prefet ainsi découragé, lui conseilla de passer aux autres villes, & se mit à prier Dieu, de lui donner quelque moyen pour ruiner cet édifice. Le lendemain matin un homme qui n'étoit ni maçon ni charpentier, mais fimple portefaix, se presenta de lui-même; &c promit d'abattre ce temple trés-facilement, demandant seulement le salaire de deux ouvriers. L'évêque lui promit, & voicy comme s'y prit ce manœuvre. Le temple étoit bâti sur une hauteur, & accommagné des quatre côtez d'une galerie qui y étoit jointe, & dont les colomnes aussi hautes que le temple, avoient chacune seize coudées de tour : la pierre en étoit trés-dure . & donnoit peu de prise aux outils. Le manœuvre creusa la terre autour de chaque colomne. qu'il soûtint par dessous avec du bois d'olivier. En avant ainsi miné trois, il mit le feu au bois : mais il ne peut le faire brûler, & il parut un demon comme un fantôme noir, qui empêchoit l'effet du feu. Aprés avoir tenté plusieurs fois inutilement de l'allumer, ils en avertirent faint Marcel, qui dormoit aprés midy felon l'usagedes pais chauds. Il courut auffi-tôt à l'églife, fit aporter de l'eau dans un vase, & la mit sous l'autel: puis il se prosterna le visage sur le pavé, & pria Dieu d'arrêter la puissance du demon. afin qu'il ne séduisit pas plus long-temps les infidelles. Entuite il fit le figne de la croix fur l'eau, & commanda à un diacre plein de foi & de zele, nommé Equitius, de courir promptement en arroser le bois. & y mettre le feu. Le X 6

An. 385.

demon s'enfuit, ne pouvant fouffirl la vertu decette eau: ce font les paroles de Theodoret; &celle fervit comme d'huile pour allumer le feu, qui confuma le bois en un inflant. Les troiscolomnes n'étant plus foûtenües, tomberent &c en entraînerent douze autres avec un côté dutemple. Le bruit retentit par toute la ville, &cattira à ce spechacle tout le peuple, qui se mit à loüer Dieu. S. Marcel ruina de même les autres temples, tant de la ville que de la campagne, &tant persuade qu'il ne seroit pas facile autrement de convertir les idoldtres.

Fox. VII.

Ayant apris qu'il y avoit un grand temple dans: un canton du territoire d'Apamée nommée Aulone, il s'y en alla avec des foldats & des gladiateurs. Car les payens défendoient leurs temples. & faisoient souvent venir pour les garderdes Galiléens & des habitans du Mont Liban. S. Marcel étant arrivé prés du temple d'Aulone, se tint hors de la portée du trait. Car il avoit mal aux pieds, & ne pouvoit ni combattre, ni poursuivre, ni fuir. Tandis que les soldats & les gladiateurs attaquoient le temple, quelques payens fortirent par l'endroit qui n'étoit point attaqué, & sçachant que l'évêque étoit seul, le surprirent, le jetterent dans un feu, & le firent mourir. On n'en seut rien d'abord : mais on le découvrit avec le temps, & les enfans de S. Marcel vouloient venger sa mort. Le concile de la province s'y opposa, jugeant qu'il n'étoit pas juste. de poursuivre la punition d'une mort, dont il falloit plûtôt rendre graces à Dieu. L'église honore S. Marcel d'Apamée, comme martyr le quatorziéme d'Aoust.

Martyr.
Rom.
14. Ang.
XLo
Referit
pour les
Luciferiens.

Theodose adressa au même Cynegius un rescriten faveur des Luciferiens schismatiques. Deux prestres de cette secte nommez Marcellin & Faustin, presentement une requeste aux trois empereurs Valentinien, Theodofe & Arcade, pour An. 385. demander justice de la persecution qu'ils preten. Edit. Sirm. doient souffrir de la part des catholiques, qu'ils 1650. nomment prevaricateurs, parce qu'ils avoient Gennad. receu à leur communion, ceux qui étoient tom-script. in bez à l'occasion du concile de Rimini. Ces Fanst. schismatiques avouent que leur nombre est trés-Marcell, et petit. & condamnent les plus faints évêques: Fauft. P. 32. S. Hilaire qu'ils accusent d'avoir favorisé les pre- P. 29. varicateurs & même les heretiques; Osius qu'ils P. 39. pretendent avoir été persecuteur aprés sa cheute & dont ils décrivent la mort d'une maniere terrible, mais fabuleuse: ils n'épargnent pas S. A-P. 72. thanase. Mais ils s'emportent principalement Prefat. contre le pape S. Damase, & se declarent ou-P. 65. 73. vertement pour l'antipape Ursin. Celui qu'ils Sup. Il v. relevent le plus, & qu'ils regardent comme le P. 40. chef de leur communion, est Gregoire évêque d'Elvire en Espagne: ils lui attribuent le don des miracles; & disent que jamais on n'avoit osé le chasser de son siege ni le bannir. Pour l'Orient, ils relevent extrêmement Heraclide évêque d'Oxyrinque en Egypte, qu'ils pretendent avoir P. 76. 770 fouffert de grandes persecutions de la part des de Ariens & des catholiques. Ils avoient même à Rome un évêque nommé Ephesius ou Euresius. Ils fe plaignent qu'on les nomme Luciferiens, P. 60.84.V. soutenant qu'ils sont simplement Chrétiens, & Gothef. ad. que Lucifer n'ayant point eu de dogme particu. 1. 28. C. Th. lier, ne doit point estre regardé comme chef de de har. secte. Enfin ils demandent, qu'on les laisse en P. 70. repos, vivre felon leur conscience: declarant P. 97. qu'ils laissent volontiers aux autres les églises magnifiques & les riches possessions, dont l'affection, disent-ils, leur a fait perdre l'integrité de la foi. L'empereur Theodose repondit à cette requeste, par le rescrit adresse à Cynegius où il reconnoît Gregoire d'Espagne & Heraclide X 7

## Histoire Ecclesiastique.

An. 385.

d'Orient pour des évêques faints & loilables; & défend d'inquieter en aucum maniere ceux qui font de leur communion, comme ne defirant que de vivre dans la foi catholique. C'est ainst que Theodofe se laifia furprendre a ces schifmatiques: mais on ne voit pas que son rescrit ait eu un grand effer, & ce schifmater de temps.

XLI. Justine attaque S. Ambroise. Sup. n. 28.

Enff. 11.

Ambr. ep.
20. ad
Soror. n. I.
Mabill.
Itin. Italic.
p. 17.
Ambr. ep.

20. 1. 2.

La paix que S. Ambroife avoit procuréelentre Maxime & Valentinien, donna la commodité à l'imperatrice Juftine mete de ce jeune prince, de perfecuter le faint évêque: ce qu'elle n'avoit ofé faire ni du vivant de Valentinien fon mari, ni du vivant de Gratien. Comme la feste de pâque approchoit en 35; elle lui fit demander au nom de l'empereur fon fis une égille, où les Ariens qu'elle avoit auprés d'elle pussent s'assemble de la comme de l'empereur fon fis une égille, où les Ariens qu'elle avoit auprés d'elle pussent s'assemble de la comme de l'empereur fon fis une égille, où les Ariens qu'elle avoit auprés d'elle pussent s'assemble de la comme de l'empereur fon fis une égille pussent s'assemble de la comme de l'empereur fon fis une égille pussent s'assemble de l'empereur fon fis une égille

Ariens qu'elle avoit aupres d'elle puitent s'aitemher. Dabord on demanda la balilique Porcienne, qui étoit hors de la ville, & qui porte aujound'hui le nom de S. Victor. Enfuite on demanda la bafilique neuve plus grande & dans la
ville, On envoya premierement à S. Ambroile
des comtes confilòriaux, qui étoient commedes confeillers d'eftat, afin qu'il donnât la bafilique, & qu'il empéchat que le peuple ne s'émetit. Il répondit qu'un évêque ne pouvoit livrer le temple de Dieu. C'étoit le vendredi avant le diinanche des Rameaux. Le lende-

3 main famedy, le prefet du pretoire vint dans l'églife où S. Ambroife étoit avec le peuple, & s'efforca de lui perfuader, qu'il cedat au moins la bafilique Porciene. Le peuple se récrira, & le prefet dit qu'il en feroit son rapport à l'empereur.

i. 4. Le dimanche, aprés les lectures de l'écriture fainte & le fermon, les catecumenes étant congediez, S. Ambroife expliquoit le fymbole à quelques competens, dans le baptiftere de la bassii-

que,

que. Les competens étoient, comme ila été dit, les catecumenes choisis que l'on preparoit pen-An. 385. dant tout le carême, pour estre baptisez à pâque. Sup. Il v. x1. Comme S. Ambroise étoit occupé à cette fonc-". 21. tion, on lui vint dire que l'on avoit envoyé du palais des doyens, pour suspendre des voiles dans la bafiliaque Porciene; & que fur cette nouvelle, une partie du peuple y alloit. Ces doyens étoient une espece d'huissiers; & les voiles ou panonceaux étoient la marque, qu'une maison ou un autre heritage appartenoit à l'empereur. S. Ambroise ayant receu cet avis, ne laissa pas de continuer ses fonctions & de commencer la messe, c'est-à-dire l'oblation. Pendant qu'il offroit le " 5è faint facrifice, on lui vint dire que le peuple avoit pris un certain Castulus prestre des Ariens, l'ayant rencontré comme il passoit dans la ruë. A cette nouvelle, S. Ambroise commença à pleurer amérement, & à demander à Dieu dans l'action même du facrifice, d'empêcher qu'il n'y eût du fang répandu pour la cause de l'église; ou que l'on ne répandit que le fien, non feulement pour son peuple, mais pour les heretiques. Il envoya des prêtres & des diacres, & délivra ainsi ce prestre Arien du peril où il étoit.

La cour traita de fédition la refultance du peu-m. 6.
ple: on décerna aufii-tôt de groufes amendes contre tout le corps des marchands. On en mit plufieurs aux fers pendant toute la femaine fainte,
où l'on avoit accoûtumé de délivere les prifonniers, fuivant les loix des derniers empereurs, L. 8. C. Th.
82 une de Valentinien même donnée cette année de Indul.
369. le vingt-rotofiéme de Février. Il elt vrai querimces loix exceptent entre-autres les criminels de
leze-majelté. En trois jours on exigea de ces
marchands deux cens livres pefant d'or, c'est-àdire trois cens marcs; 8c ils ditoient qu'ils en dongeroient encore autant, pouveu qu'ils conser-

## Hftioire Ecclesiastique.

waffent la foi. Les prisons étoient pleine de mar-An. 385. chands. On retenoit tous les officiers du palais.

7.7 les fecretaires, les agens de l'empereur & les menus officiers, qui fervoient fous divers comtes on leur défendoit de paroltre enpublic, fous pretexte de ne fe pas trouver dans la fédition. On faisoit de terribles menaces aux perfonnes conftituées en dignité, s'ils ne livroient la bafflique, La perfecution étoit fi échauffée, que pour peu qu'on y eût donné d'ouverture, on en pouvoit attendre les derniers excés.

Les comtes & les tribuns vinrent sommer Si Ambroise de livrer promptement la basilique : disant, que l'empereur usoit de son droit, puisque tout étoit en sa puissance. Il répondit : S'il me demandoit ce qui feroit à moi, ma terre; mon argent, je ne les refuserois pas: quoique tout ce qui est à moi soit aux pauvres. mais les choses divines ne sont pas soumises à la puissance de l'empereur. Si on en veut à mon patris. moine, qu'on le prenne; si c'est à mon corps j'irai au devant; Voulez-vous me mettre aux fers, me mener à la mort? j'en suis ravi; je ne me ferai point entourer du peuple, pour me défendre: je n'embrasserai point les autels en demandant la vie; j'aime mieux estre immolé pour les autels. S. Ambroise parloit ainti, parce qu'il favoit que l'on avoit envoyé des gens armez, pour s'emparer de la basilique; & il étoit saisi

pour s'emparer de la ballique, & :li étoit taif d'horreur, quand il penfoit qu'il pouvoitrariver quelque maffacre, qui cauferoit la ruine de toute la ville, & peut-efire de toute l'Italie. Il expofoit fa vie, pour détourner de l'églife la haine du fang qu'on alloit répandre. Comme on le presifoit d'appaifer le peuple; il répondit: Il dépend de moi de ne le pas exciter; mais il eft en la main de Dieu de l'adoucir. Enfin fi vous croyez que je l'échauffe, punifiez-moi, ou m'envoyez en tel defert qu'il vous plaira. Aprés qu'il eut ainsi parlé, ils se retirerent. S. Ambroise passa toute An. 385. la journée dans la vieille bassilique: mais il alla coucher à sa maison, afin que si on vouloit l'en-

lever, on le trouvât prest.

Il fortit avant le jour, & la basilique fut en- XLII. vironnee de foldats. Mais on disoit qu'ils avoient Suite de la mandé à l'empereur, que s'il vouloit fortir, il même le pourroit; & qu'ils l'accompagneroient s'il al-perfeculoit à l'assemblée des catholiques : autrement qu'ils, 11. passeroient à celle que tiendroit S. Ambroise. En effet, ils étoient tous catholiques, aussi bien que les citoyens de Milan. Il n'y avoit d'heretiques que quelque peu d'officiers de l'empereur & quel. ques Goths: & l'imperatrice menoit par tout avec elle ceux de sa communion. Mais alors aucun d'eux n'osoit paroître. S. Ambroise comprit par le gemissement du peuple, que les soldats environnoient la basilique où il étoit. Mais pendant que l'on lisoit les leçons, on l'avertit que la bafilique neuve étoit auffi pleine de peuple; qu'il paroissoit plus nombreux que quand on étoit en liberté, & que l'on demandoit un lecteur. Les soldats qui entouroient l'église où étoit S. Ambroise, ayant appris l'ordre qu'il avoit donné de s'abstenir de leur communion, commencerent à entrer dans l'affemblée. A leur veue les femmes furent troublées, & il y en eut une qui s'enfuit. Mais les foldats dirent, qu'ils étoient venus pour prier Dieu & non pour combattre, Le peuple fit quelques exclamations avec modestie & fermete. Ils disoient comme si l'empereur eût été present : Nous vous prions , Au-n, 14 guste, nous ne combattons pas, nous ne craignons pas, mais nous prions. Ils demandoient à S. Ambroise d'aller à l'autre basilique, où l'on disoit que le peuple le desiroit.

Alors il commença à prêcher fur le livre de

Job, qui venoit d'estre leu, suivant l'office du

An. 385. Trodium impref. an. 1936.

temps; & cet usage dure encore dans l'église Greque, où l'on lit le livre de Job à l'office du foir; pendant la semaine sainte: le commençant n. 15. le lundi, & finissant le vendredi, S. Ambroise accommodant cette lecture à l'occasion presente, loua la patience de son peuple, & la compara à celle de lob. Il compara aussi les tentations qu'il fouffroit à celles de ce faint patriarche. Le demon, dit-il, me veut ôter en vous, mes enfans & mes richesses; & c'est peut-estre parce que Dieu connoît ma foiblesse, qu'il ne lui a pas encore donné de puissance sur mon corps. Il com-

pare à la femme de Job , l'imperatrice qui le pressoit de livrer l'église, & de blassemer con-

n. 17. 18. tre Dieu. Il la compare à Eve, à Jezabel, à Herodiade. On m'ordonne, dit-il, de livrer la ban. 19. filique. Je réponds: Il ne m'est pas permis de la livrer; & vous empereur, il ne vous est pas avantageux de la recevoir. On foûtient que tout est permis à l'empereur, que tout est à lui. répons: Ne vous faites pas ce tort de croire que comme empereur vous ayez quelque droit fur les choses divines. On dit de la part de l'empereur: Je dois auffi avoir une bafilique. J'ai répondu: Qu'avez-vous de commun avec l'adultere? c'est-à-dire avec l'église des heretiques. Pendant que S. Ambroise prêchoit ainsi, on l'avertit que l'on avoit ôté les panonceaux de l'empereur, & que la basilique étoit pleine de peuple, qui demandoit sa presence Il y envoya des prêtres,

mais il ne voulut pas y aller, & dit: Je me confie en J. C. que l'empereur sera pour nous, Aussi-tôt tournant son discours sur cette nouvelle, il continua de prêcher, & dit; Que les oracles du S. Esprit sont profonds? Vous vous souvenez, mes freres, avec quelle douleur nous avons repondu à ces paroles qu'on lisoit ce ma«

tin i

tin; Seigneur, les nations sont venués dans votre heritage. Il est venu des Goths & d'autres An. 3857 étrangers en armes, ils ont entouré la basilique; Ep. 78. mais ils sont venus gentils, & sont devenus Chrétiens. Ils sont venus pour envahit l'herita-n. 21, ge, ils sont devenus coheritiers de Dieu. J'ay pour défenseurs ceux que je croyois mes ennemis.

Il continuoit de rendre graces à Dieu de cet n. 22. heureux changement, admirant comme l'empereur s'étoit adouci par l'affection des foldats, les instances des comtes & les prieres du peuple. Quand on l'avertit qu'on avoit envoyé un secretaire de l'empereur chargé de ses ordres il se retira un peu à l'écart , & le secretaire lui dit ; A quoi avez vous pensé de faire contre l'ordre de l'empereur? S. Ambroise répondit : Je ne sai quel est cet ordre, ni de quoi on se plaint. L'officier dit: Pourquoi avez-vous envoyé des prêtres à la basilique? Si vous estes un tyran, je le veux favoir, pour songer à me preparer contre vous. S. Ambroise répondit: Je n'ay rien fait qui donne trop à l'église. Quand j'ay appris que la basilique étoit investie par les soldats, je me suis contenté de gemir; & comme plusieurs personnes m'exhortoient à y aller, j'ay dit: Je ne puis livrer la basilique, mais je ne dois pas combattre. Quand j'ay feu qu'on en avoit ôté les pannonceaux de l'empereur, quoique le peuple me demandât, j'y ay envoyé des prêtres, fans y aller moi-même; esperant que l'empereur seroit n. 242 pour nous. Si cela vous paroît une tyrannie, que tardez-vous à me frapper? mes armes font le pouvoir de m'exposer. Dans l'ancienne loi, les prêtres donnoient les royaumes, & ne les prenoient pas; & l'on dit d'ordinaire que les empereurs fouhaitteroient le facerdoce, plûtôt que les prêtres ne voudroient l'empire. Maxime ne

An. 385.

dit pas que je sois le tyran de Valentinien, lui qui se plaint que ma députation l'a empêché de passer en Italie. Les catholiques passerent tout ce jour en triftesse: Seulement les enfans en se jouant déchirerent les pannonceaux de l'empe-

ut nems tit. 16.Greg. IV. 4. 33.

V. leg. 2. Cod. reur : C'étoit des voiles ou banderoles, qui portoient son image, pour marquer que le lieu lui priv. lib. 11. appartenoit. Mais comme la basilique étoit environnée de Soldats, S. Ambroise ne put retourner chez lui. Il dit les pseaumes avec les freres dans la petite basilique de l'église : c'est-à-dire ap-

paremment qu'ils passerent la nuit en priere dans quelque oratoire, enfermé dans la même enleg. 4. c. Th. ceinte que la grande églife. Car elles étoient accompagnées de plusieurs bâtimens, chambres, falles, bains & galeries; ce qui fait entendrecomment le peuple-y passoit des jours & des nuits de fuite. Il y avoit des lieux où l'on

de his qui ad ecclefo, lib IX.

> Le lendemain qui étoit le jeudi saint, on leut 7. 25. fuivant la coûtume le livre de Jonas, que l'église lit encore, mais seulement le samedi. qu'il fut achevé. S. Ambroise commença à prêcher en ces termes; On a leu un livre, mes freres, qui prédit que les pecheurs reviendront à

pouvoit manger ou dormir avec bienseance.

la penitence. Le peuple receut ces paroles, avec esperance que la chose alloit arriver. S. Ambroise continua de parler; & on vint dire que l'empereur avoit fait retirer les foldats de la basilique; & rendre aux marchands les amendes qu'on avoit exigées d'eux. A cette nouvelle, la joye du peuple éclata par des applaudissemens & de grandes actions de graces, considerant que c'étoit le jour où l'églife accordoit l'absolution aux penitens. Les soldats eux-mêmes s'empressoient a porter cette nouvelle, se jettant sur les autels . & les

baifant en figne de paix.

S. Ambroise écrivit tout ce qui s'étoit passé 때 en cette occasion, à sa fœur fainte Marcelline An. 385. qui étoit à Rome; & qui ayant appris le com-n. 1. mencement de la persecution, lui en écrivoit fouvent & avec empressement. A la fin de sa re-n- 27lation, il ajoûte qu'il prevoit encore de plus grands mouvemens. Car, dit-il, comme les comtes prioient l'empereur d'aller a l'églife, il répondit: Si Ambroise vous le commande, vous me livrerez pieds & mains liés. S. Ambroise ajoûte: L'eunuque Calligone prefet de la chambre m'a fait dire: Tu méprises Valentinien de mon vivant; le te couperai la teste. l'ay répondu: Dieu permette que tu accomplisses ta menace; je souifrirai en evêque, & tu agiras en eunuque. Calli- Ang. vr. gone eut bien tôt aprés la teste tranchée, étant cont. Jul. convaincu d'un crime infame.

L'imperatrice Justine plus animée contre S. XLIII. Ambroife, par la resistance du peuple, pessua Lo pour da à Valentinien fon fils de faire une loi, pour les Ariens, autorifer les assemblées des Ariens. Benevole pre
e. 16. fet des memoires, c'est-à-dire comme secretaire Soz. vis. d'estat , refusa de dresser cette loi : parce qu'il- 13étoit attaché dés l'enfance à la religion catholique, quoiqu'il ne fût par encore baptifé. On Gandent. lui promit une dignité plus relevée, s'il obéif-presat. foit ; mais il répondit genereusement : Otezmoi plûtôt la charge que j'ay, & me laissez l'integrité de la foy. En difant cela, il jesta aux pieds de l'imperatrice la ceinture qui étoit la marque de sa dignité. Il fut disgracié & privé de sa charge, & le retira à Bresse sa patrie, où il avoit appris la faine doctrine, par les instructions de S. Philastre. Benevole ayant receu le baptême. fut un des principaux ornemens de cette église. & des meilleurs amis de l'evêque S. Gaudence. fuccesseur de S. Philastre, La loi pour les Ariens L. nlt. C. Th. ne laissa pas d'estre composée, & publiée, & de fide cath. nous l'avons encore, datée de Milan le dixiéme

An. 385. Idac. Faft. Ckr. Pafc. an 384.

des calendes de Février, sous le consulat d'Honorius & d'Evodius ; c'est-à-dire le vingt-troisiéme de Janvier 386. Honorius étoit le second fils de Theodose, né le neuvième Septembre 384. Socr. v. c. 10. & defigné conful avec le titre de trés noble enfant, peu de temps aprés sa naissance. Evodius étoit un des principaux ministres de l'empereur Maxime, dont il avoit été prefet du pretoire en 385. & il étoit ordinaire en ces temps-là de faire un conful point l'Orient, & un autre pour l'Occident.

> La loi de Valentinien, en faveur des Ariens, portoit : Nous donnons permission de s'assembler, à ceux dont les fentimens font conformes à l'exposition de foi, saite sous Constantius d'heureuse memoire, dans le concile de Rimini, par les évêques assemblez de tout l'empire Romain, par ceux mêmes qui y resistent à present, & confirmé à C. P. Il fera libre auffi de s'affembler à ceux à qui nous l'avons permis, c'est-à-dire aux catholiques: mais ils doivent savoir que s'ils font quelque trouble contre nôtre ordonnance, ils feront punis de mort; comme auteurs de fédition, perturbateurs de la paix de l'église & criminels de leze-majesté. Ceux-là seront aussi sujets au fupplice, qui tenteront par obreption ou en cachete de se pourvoir contre la presente ordonnance. Le veritable auteur de cette loi fut Auxence, que le Ariens reconnoissoient pour évêque de Milan. Il étoit Scythe de nation, & se nom-

Ambr. ferm. de basilic. # 22.

moit Mercurin: mais étant décrié pour ses crimes, il prit le nom d'Auxence, agreable aux Ariens, à cause du premier Auxence predeces-

feur de S. Ambroife.

XLIV. Remon-Quelque temps aprés la publication de cette trance de loi, Dalmace tribun & notaire, vint trouver S. S. Am-Ambroise de la part de l'empereur, pour lui di-Id. ep. 21, ad re qu'il choisit des juges, comme Auxence avoit Valent. n. 1.

fait, afin que leur cause fût jugée par l'empereur en son consistoire : lui declarant, que s'il An. 385, ne vouloit s'y trouver, il eût à se retirer où il voudroit; c'est-à-dire ceder à Auxence le siege de l'église de Milan. S. Ambroise consulta les é-n. 134 vêques qui se trouverent à Milan; & ils ne furent point d'avis qu'il allât au palais, ni qu'il s'exposat à ce jugement: se défiant même qu'entre les juges choifis par Auxence, il n'y eût quelque payen ou quelque Juif. Il dressa donc par leur conseil une remontrance, qu'il envoya à l'empereur, & par laquelle il s'excuse d'obeir à cet ordre: premierement par l'exemple de Va-n. 2. lentinien le pere, qui avoit souvent déclaré, & dans ses discours & par ses loix, que dans les causes de la foi, ou des personnes ecclesiastiques, le juge ne devoit pas estre de moindre condition que les parties: c'est-à-dire que les évêques devoient estre jugez par des évêques. Qui peut, nier, ajoûte-t'il, que dans les causes de la foi, les évêques ne jugent les empereurs Chrétiens, bien loin d'estre jugez par les empereurs? Enfuite parlant des juges choisis par Auxence, il dit: Qu'ils viennent à l'église : non pour estre, 6. assis comme juges, mais pour écouter avec le peuple : & afin que chacun choisisse celui qu'il doit suivre. Il s'agit de l'évêque de cette église: Si le peuple écoute Auxence, & croit qu'il enseigne mieux, qu'il suive sa foi ; je n'en seray point jaloux. S. Ambroise parle ainsi, parce qu'il étoit bien assuré de l'attachement de son peuple à la foi catholique.

Il insiste sur la loi qui venoit d'estre publiée, n. q. par laquelle il n'étoit plus libre de juger autrement qu'en faveur des Ariens, puis qu'il n'étoit pas même permis de presenter aucune requeste au contraire. Ce que vous avez prescrit aux autres, dit-il, yous vous l'estes prescrit à vous-

mèmes:

mêmes: car l'empereur fait des loix pour les AN. 385. observer le premier. Voulez vous, dit il, que ie choifisse des juges laïques, afin que s'ils conn. 12. servent la vraye foi, ils soient proscrits, ou mis à mort? Voulez-vous que je les expose à la pré-

varication ou au supplice? Ambroise ne merite pas qu'on abaisse pour lui le sacerdoce : la vie d'un feul homme n'est pas comparable à la dignité de

tous les évêques

Il declare ensuite son horreur pour le concile de Rimini, & son attachement au concile de Nicée. C'est la foi, dit-il, que suit l'empereur Theodose vôtre pere : c'est celle que tiennent les Gaules & les Espagnes. S'il faut prêcher, j'ai appris à prêcher dans l'église, comme ont fait mes predecesseurs. S'il faut tenir une conference sur la foi, c'est aux évêques à la tenir; comme on a fait sous Constantius d'auguste memoi-

re, qui leur a laissé la liberté de juger. On l'a g. 15. fait aussi sous Constantius: mais ce qui avoit bien commencé, n'a pas fini de même. Il parle du concile de Rimini; & ajoûte: Je serois allé, Sei-

gneur, à vôtre confistoire, vous representer ceci de bouche, si les évêques & le peuple ne m'en

eussent empêché. Et plût à Dieu que vous ne 7. 18. m'eussiez pas denoncé d'aller où je voudrois. fortois tous les jours, personne ne me gardoit: vous deviez alors m'envoyer ou il vous plaisoit, maintenant les évêques me disent : Il y a peu de difference de laisser volontairement l'autel de I. C. ou de le livrer. Plût à Dieu que je fusse assuré

que l'on ne livrât point l'églife aux Ariens; je m'offrirois volontiers à tout ce qu'il vous plairoit ordonner de moi

Aprés cette remontrance, S. Ambroise se retira dans l'église, où pendant quelque temps le peuple le garda jour & nuit , craignant qu'on ne l'enlevât de force, & en effet l'empereur envoya

des compagnies de foldats, qui gardoient l'égile fe en dehors, y laiffant entrer ceux qui vou hans, and laiffant entrer ceux qui vou heading and le fine point fortir. S. Ambroife ainsi entermé avec son peuple, le conso loit par ses discours: dont il nous reite un des plus considerables, pronon é le dimanche des Rameaux, comme l'évangile qui avoit été leu semble le monter. Car cette séconde persecution su excitée dans le même temps que celle de l'année precedente, c'est-à-dire vers la fin du caréme. Ce fermon commence ains:

Je vous voy plus troublez qu'à l'ordinaire, & plus appliquez à me garder: je m'en étonne. Si Sermon ce n'est, parce que vous avez veu, que des tri-Auxence, buns m'ont ordonné de la part de l'empereur Sermo de d'aller où je voudrois: permettant à ceux qui bafil. poft. ep. voudroient de me suivre. Avez-vous donc 21. n. 8. craint, que je vous quittasse pour me sauver?" 19. Mais vous avez pû remarquer ma réponse, qu'il ne m'est pas possible d'abandonner l'église: parce que je crains plus le Seigneur du monde; que l'empereur de ce siecle : que si on me tiroit de force hors de l'église, on pourroit en chasser mon corps & non pas mon elprit; & que s'il agissoit en prince, je souffrirois en évêque. Pour n. 2. quoi donc estes vous troublez? je ne vous abandonneray jamais volontairement: mais je ne sai point resister à la violence. Je pourrai m'affliger, je pourrai pleurer & gemir : mes armes font les pleurs, contre les armes, contre les foldats & contre les Goths. Mais aussi je ne sai ni fuir ni quitter l'église : de peur qu'on ne croye que je le fasse par la crainte d'une peine plus rigoureuse.

Il dit enfuite: On m'a proposé de livrer les m. 3. vases de l'église, l'ay répondu que si l'on me demandoit ma terre, mon or, mon argent, je l'offiriois volontiers. Mais je ne puis rien ôter Tome 1V. Y

au temple de Dieu, ni livrer ce que je n'ai re-An. 386. ceu que pour le garder. Si on en veut à mon n. 6. corps & à ma vie, vous devez estre seulement

les spectateurs du combat : si Dieu m'y a destiné, n. 7. toutes vos précautions font inutiles: Celui qui · n. 8. n. 10. m'aime, ne le peut mieux témoigner qu'en me

laissant devenir la victime de J. C. Et ensuite: Vous estes troublez d'avoir trouvé ouverte une porte; par où on dit qu'un aveugle s'est fait un passage, pour retourner chez lui. Reconnoislez donc que la garde des hommes ne fert de rien. Ne vous fouvenez-vous pas encore, que l'on trouva il y a deux jours du côté gauche de la basilique une entrée libre, que vous croyiez bien fermée: & qui est demeurée ouverte pendant plusieurs nuits, nonobstant la vigilance des foldats. N'ayez donc plus d'inquietude: il ar-

rivera ce que J. C. veut, & ce qui est expedient. n. 13. C'est ici qu'il apporte l'exemple de S. Pierre, à Sup. l. II.n. qui J. C. apparut à la porte de Rome, disant 25. qu'il alloit estre encore crucifié; & c'est le plus ancien témoignage qui nous reste de cette histoin. 15.

re. S. Ambroile ajoûte : J'attendois quelque chose de grand: le glaive ou le feu pour le nom de J. C. Ils m'offrent des delices pour souffrance. Que personne donc ne vous trouble, en disant, que l'on a preparé un chariot, ou qu'Auxence a dit des paroles dures.

Ce que S. Ambroise dit de ce chariot, est expliqué par Paulin dans sa vie. Un nommé Euthymius s'étoit pourveu d'une maison prés de l'églife, & y avoit mis un chariot, pour enlever plus facilement S. Ambroise, & l'emmener en exil. Mais une année aprés, le même jour qu'il avoit cru l'enlever, lui-même fut mis dans le même chariot, & tiré de la même maison pour aller en exil; & S. Ambroise lui donna de l'argent, & les autres choles necessaires pour ion voyage.

voyage. Paulin rapporte encore qu'un aruspice nommé Innocent; monta sur le haut du toit AN. 386. de l'église, & y sacrisia au milieu de la nuit, pour ". 20. exciter la haine du peuple contre S. Ambroise: mais plus il faifoit de malefices, plus le peuple s'affectionnoit à la foi catholique & au faint évêque. Il envoya même des demons pour le tuer. mais ils luy rapporterent qu'ils n'avoient pu approcher, non seulement de sa personne, mais de la porte même de fon logis: parce que toute la maifon étoit environnée d'un feu insurmontable, qui les brûloit même de loin. Ainfi l'aruspice fut contraint de cesser ses malesices, Lui-même raconta tout cela depuis, aprés la mort de l'imperatrice Justine. Car étant mis à la question pour d'autres crimes, il crioit que l'ange qui gardoit Ambroise lui faisoit souffrir de . plus grands tourmens; & declara tout ce qui vient d'estre dit. Un autre vint avec une épée jusques à la chambre de S. Ambroise pour le tuer. Mais ayant levé la main avec l'épée nuë, fon bras demeura étendu en l'air. Alors il confessa que sustine l'avoit envoyé, & aussi tôt son bras fut gueri.

Le discours de S. Ambroise convient à ce re-Serm. de cit: car il continue de parler ainsi à son peuple: Basil. La plûpart disoient que l'on avoit envoyé des meurtriers, que j'étois condamné à mort. Je ne la crains point, & je ne quitte point ce lieuci. Car où irai-je, où tout ne foit plein de gemissemens & de larmes? puis que l'on ordonne par toutes les églifes de chasser les évêques catholiques, de punir de mort ceux qui resistent, de proferire tous les officiers des villes, s'ils n'executent cet ordre. Et c'est un évêque qui Pécrit de sa main, & qui le dicte de sa bouche. Il releve ensuite trés-fortement la cruauté d'Au-n. 23. 24 xence, qu'il suppose toûjours estre l'auteur de

AN. 386. peine de mort. Il allegue l'exemple de Naboth, 5. Reys. xxi. dont on avoit leu l'hiftoire, & dit: J'ay répondu à ceux qui me prefloient de la part de l'empereur: Dieu me garde de liver l'heritage de

Sup. liv. XIII.

 J. C. l'heritage de mes peres: l'heritage de Denis qui est mort en exil pour la foi, l'heritage du confesseur Eustorgius, l'heritage de Myrocles & de tous les évêques fidelles mes prede-

Mnf Ital. to. 1.p. 110. De Basu.n. 26.27.28.

cesseurs Oncompte Eustrogius pour le dixième c'évêque de Milan, & Myrocles pour le septième, Ambroise insiste sur l'indignité du tribunal qu'Auxence avoit choisi pour juger la cause de la foi, l'empereur qui n'étoit qu'un jeune catecu-

n. 19.

mene & quatre ou cinq payens: puis il ajoûte: L'année derniere quand je fus appelé au palais: en presence des grands & du consistoire, lors que l'empereur vouloit nous ôter une basilique: fûs - je ébranlé à la veue de la cour ? ne conservai-je pas la fermeté sacerdotale? Ne se souvient il pas, que quand le peuple seut que j'étois alle au palais, il accourut avec un tel effort, qu'ils ne le pouvoient foûtenir; & qu'un comte militaire étant forti avec des gens armez pour chasser cette multitude, tous s'offrirent à la mort pour la foi de J. C.? Ne me pria-t-on pas de parler au peuple pour l'appaiser; & de donner parole que l'on ne prendroit point la bafilique? On me demanda cet office comme une grace, & quoyque j'eusse ramené le peuple, on me voulut charger de la haine de ce concours vers le palais. On veut m'attirer encore cette haine: je crois la devoir moderer, mais

n. 33.

fans la craindre. Et ensuite: Qu'avons-nous donc repondu à l'empereur, qui ne soit conforme à l'humilité? S'il demande un tribut, nous ne lui resusons pas: les terres de l'église payent tribut. Si l'empereur desure nos terres, il peut

lcs

S. Ambroise remarque aussi qu'on lui reprochoit de tromper le peuple par le chant de ses Chant des hymnes; & il convient qu'il leur a apris à té-hymnes. moigner par ces chants leur foi en la Trinité." 3+ En effet, un des moyens qu'il employa pour Paul, vita consoler son peuple dans cette persecution, fut "- 13. le chant des hymnes qu'il avoit composées, & des antiphones, comme les nomme Paulin, c'està-dire les pseaumes chantez alternativement à deux chœurs. Il est certain que ce fut alors que Isdor. 1. l'on commença à Milan: pendant les veilles de effic. c. 7. la nuit & aux autres heures des prieres publiques, à chanter les hymnes & les pfeaumes, Aug. 1x. suivant l'usage des églises Orientales; & cette Conf. c. 7. coûtume s'étendit de l'église de Milan dans toutes celles d'Occident. Mais comme on a toûjours chanté des pseaumes par toute l'église: on ne void pas bien ce que S. Ambroise introduifit, fi ce n'est les hymnes & les chants à deuxchœurs. Au reste, nous chantons encore plufieurs hymnes qu'il a composées; & elles furent Reg. S. Besi celebres , que pour dire une hymne dans les nedi. c. 9. fiecles fuivans, on disoit Ambrosianum.

13

An. 386. XLVII. Reliques de S. Gervais & de S. Protais. Paul. vit.n.

Ambr. ep. 22. n. 1. 2.

Ang. IX.

XXII. civit.

Dieu même donna une confolation fentible à l'églité de Milan, en découvant à S. Ambroife par revelation les reliques de S. Gervais & de S. Protais, freres & martyrs, dont on avoit oublié depuis long-temps les noms & le lieu de leur fepulture. Pendant le fort de la perfecution de Juline, S. Ambroife ayant dédié la Bafilique, que l'on nomme encore de fon nom l'Ambrofiene; le peuple lui demanda tout d'une voix de la dédier comme la Bafilique Romaine. C'étoit une autre églife de Milan, qu'il avoir conformation de l'appendent par la proposition de la proposition de l'appendent par la proposition de l'appendent par la proposition de la proposition de l'appendent par la proposition de

confarrée auprès de la porte Romaine en l'honeur de Apôtres. S. Ambroise répondit : Je le feray, si je trouve des reliques de Martyrs; & austi tôt il sentit une ardeur, comme d'un heureux prefage. En effet, Dieu lai revela en songe, que les corps de S. Gervais & de S. Protais étoient dans la basilique de S. Peirs & de Nabor. Malgré la crainte de son clergé, si sit

ouvrir la terre devant la balustrade qui environnoit les sepulcres des martyrs. Il trouva des fignes convenables : peut-estre quelques palmes gravées, ou quelque instrument de leur suppice. Il fit venir des possedez, pour leur impofer les mains; mais avant qu'il est commencé de parler; une possedée fut faisse du demon, & étendue contre terre à l'endroit où repossiona

Ambr. ep.

les martyrs que l'on cherchoit Ayant découvert leurs fepulcres, on trouva deux hommes qui parurent plus grands que l'ordinaire: tous les os entiers, beaucoup de fang, la tefte feparée du corps. On les arrangea, remettant chaque os à la place: & on les couvrit de quelques vêtemens, & on les mit fur des brancards. Ils fuernt ainfi transportez vers le foir à la Basilique de Fausta: où l'on celebra les veilles toute la nuit; & plusieurs possedez reçurent l'imposition des mains. Ce jour & le faivant, il y eut un trésmains. Ce jour & le faivant, il y eut un trés-

grand

grand concours de peuple. Alors les vieillards ie ressouvinrent d'avoir oui autrefois les noms An. 386. de ces martyrs, & d'avoir lû l'infcription de leur tombeau. Le lendemain les reliques furent transferées à la Basilique Ambrosiene. Il y avoit Aug. IX. à Milan un aveugle nommé Severe, connu de conf. c. 7. toute la ville, boucher de son métier, avant la al. 39. diperte de sa vue, & aveugle depuis plusieurs an-vers. c. 5. nées. Celui-cy entendant le bruit de la joye pu- xx11. dvit. blique, en demanda le sujet; & l'ayant apris, c. 8. n. 2. il se leva promptement, & se fit mener aupres des corps faints. Y étant arrivé, il obtint qu'on le laissât aprocher, pour toucher d'un mouchoir le brancard où ils reposoient. Aussi-tôt qu'il eut appliqué le mouchoir fur ses yeux, ils furent ouverts, & il revint fans guide. Ce miracle se fit en presence d'une infinité de peuple; & entre-autres de S. Augustin qui étoit alors à Milan, & qui en rend témoignage en trois endroits de ses œuvres. Severe ayant ainsi recouvré la vûë, ne voulut plus l'employer que pour Dieu; & passa le reste de ses jours à le servir dans la Basilique Ambrosiene, où étoient les corps des martyrs. Il vivoit encore quand Paulin écrivit la vie de S. Ambroise. Cette translation fut accompagnée d'un grand nombre d'autres miracles; de possedez délivrez, de malades gueris, en touchant de leurs mains les vêtemens qui couvroient les Saints; quelques-uns par leur ombre seule. On jettoit quantité de mouchoirs & d'habits fur les faintes reliques, & on les gardoit comme des remedes aux maladies. C'est S. Ambroise lui-même qui le témoigne, dans ep. 22. n. 9. un de ses sermons, qu'il fit à cette occasion.

Car aprés que les faintes reliques furent arrivées à la Basílique Ambrossene, il parla au peu-thid, m 3, 4,ple sur cette joye publique & ces miracles: pre-ér. nant occasion du pseaume dix-hustiseme & du

. 4

cent douziéme, qui venoient d'estre lus. Il rend graces à J. C. d'avoir donné à son église un tel iecours, dans un temps où elle en avoit tant de besoin; & declare, qu'il ne veut point d'autres défenieurs. Il dit ensuite : Mettons ces victimes de triomphe au même lieu où J. C. est hostie. Mais qu'il foit sur l'autel, lui qui a souffert pour tous: eux qui sont rachetez par sa passion, fous l'autel. C'est le lieu que je m'étois destiné : car il est juste que le p estre repose où il a accoûtumé d'offrir : mais je cede le côté droit à ces victimes facrées. Il vouloit fur l'heure en-

déposition. Enfin S. Ambroise obtint qu'elle se Ep. 22. n. 15. 16. 60 feroit le jour suivant. Il y fit un second sermon, dont le principal sujet sut de répondre aux ca-

15.

Ponl. vit. n. lomnies des Ariens. Car encore que ces miracles arrestassent au dehors l'effort de la persecution : la cour de Justine s'en moquoit dans le palais. Ils disoient qu'Ambroise avoit suborné par argent des hommes qui feignoient d'estre possedez; & ils nioient que ces corps que l'on avoit trouvez fussent de vrais martyrs. S. Ambroise leur répond par l'évidence des faits, dont tout le peuple étoit témoin, & infifte principalement sur le miracle de l'aveugle. Je demande, ajoûte-t-il, ce qu'ils ne croyent pas? Est-ce que les martyrs puissent secourir quelqu'un ? C'est

terrer les faintes reliques : mais le peuple demanda par ses cris, qu'il differât, juiques au dimanche, cette ceremonie, que l'on appelloit la

Ep. 22. n. 19. Joan, XIV. 12.

ne pas croire à J. C. car il a dit: Vous ferez des choses plus grandes. Quel est donc l'objet de leur envie? est-ce moy? mais ce n'est pas moy qui fait les miracles font ce les martyrs? ils montrent donc que la creance des martyrs étoit differente de la leur: autrement ils ne seroient pas jaloux de leurs miracles. Ce font les paroles de S. Ambroife.

Il écrivit à fa fœur fainte Marcelline ce qui An. 386. s'étoit passé à l'invention & la translation de ces An. 386. faints martyrs; & joignit à fa lettre les deux fer- 1d. ep. 22. mons qu'il avoit faits en cette occasion. Pour Paul, vita confondre davantage les Ariens, un homme ». 6. d'entre la multitude, fut tout d'un coup faisi de l'esprit immonde, & commença à crier : que ceuxlà étoient tourmentez comme lui, qui nioient les martyrs, ou qui ne croyoient pas à l'unité de la Trinité qu'enseignoit Ambroise. Les Ariens le prirent & le noverent dans un canal. Un Id. n. 17. d'entre-eux des plus ardens à la dispute & des plus endurcis, rendit temoignage, qu'etant dans l'église, comme S. Ambroise prêchoit, il avoit vû un ange qui lui parloit à l'oreille, ensorte qu'il ne sembloit faire que raporter au peuple les paroles de l'ange. L'Arien qui avoit eu cette vifion se convertit, & commença à défendre la foi qu'il avoit combattuë. Ainsi à force de miracles, les Ariens furent reduits à se taire, & l'imperatrice contrainte à laisser en paix S. Ambroise. Peut-estre aussi la crainte de l'empereur Maxime y contribua. Car il écrivit une lettre To. 2. conc. à l'empereur Valentinien, pour l'exhorter à fai-p. 1031. re cesser cette persecution. Il lui represente, hift. 6. 14. que s'il ne vouloit conserver la paix avec lui, il ne lui donneroit pas un tel avis, puis que cette division seroit utile à ses interests. Il lui fait voir le danger de changer la foi établie depuis tant de fiecles. Toute l'Italie, dit-il, croit ainsi, l'Afrique, la Gaule, l'Aquitaine, toute l'Espagne: Rome enfin qui tient la premiere place, même en cette matiere, c'est-à-dire dans la religion, comme dans l'empire. Enfin S. Am-

Il y avoit environ deux ans que S. Augustin Commenétoit à Milan : il y fut témoin de ces miracles & S. Augu-Υç des ftin-

broise & les évêques catholiques demeurerent en

Histoire Ecclesiastique. des combats de S. Ambroise, & se convertit peu de temps aprés Il étoit Africain, né le treiziéme de Novembre l'an 354. à Tagaste, ville épiscopale de Numidie. Ses parens étoient Chré-V. Pagi an. tiens, & de condition honeste : son pere se nom-37". 11. 2. Poffid. vita moit Patrice, sa mere Monique. Ils eurent grand soin de le faire instruire des lettres humaines: &c. tout le monde remarquoit en lui un esprit excellent, & des dispositions merveilleuses pour Confest, 4b. les sciences. Etant tombé malade en son enfance & en peril de mort, il demanda le baptême; ayant déja éte fait catecumene par le signe de la croix & le fel. Sa mere alarmée, dispofoit tout pour le faire baptiser: mais tout d'un coup il se porta mieux, & son baptême fut dif-II. Confeff. feré. Il étudia d'abord à Madaure la grammaire & la retorique jusques à l'âge de seize ans, que fon pere le fit revenir à Tagaste, & l'y retint un an; pendant qu'il preparoit les choses necesfaires pour l'envoyer achever ses études à Carthage; car la passion de faire étudier ce fils, lui failoit faire des efforts au delà de ses facultez. Pendant ce sejour de Tagaste, le jeune Augustin méprisant les sages conseils de sa mere, commenca à se laisser emporter aux amours deshonestes, invité par l'oissveté & par la complaisance de son pere qui n'étoit pas encore baptilé. Mais Itt. Conf. il le fut avant sa mort, qui arriva peu de temps aprés. Augustin étant arrivé à Carthage, se plongea de plus en plus dans l'amour des femmes, qu'il fomentoit par les spectacles des theatres. Il ne laissoit pas de demander à Dieu la VIII. C. 7. chasteté: mais il n'eût pas voulu estre exaucé sitôt. Cependant il avançoit avec grand succez dans ses études, qui avoient pour but d'arriver aux charges & aux magistratures: car l'éloquence en étoit alors le chemin. Entre les ouvrages de 111. G 4.

Ciceron qu'il étudioit, il lut l'Hortenfius, que

c. 1.

c. 3.

c. 1.

1. 6. 11.

nous

nous n'avons plus, & qui étoit une exhortation à la philosophie. Il en fut touché, & commenca dés-lors à l'âge de dix-neuf ans, à mépriser les vaines esperances du monde, & à desirer la fagesse & les biens immortels; & ce fut le pre-

mier mouvement de sa conversion.

La feule chose qui lui déplaisoit dans les phi-Augustin losophes, c'est qu'il n'y trouvoit point le nom Manide J. C. qu'il avoit reçû avec le lait de sa mère, chéen-& qui avoit fait dans son cœur une profonde im-" 5. pression. Il voulut donc voir les saintes écritu-c. 6, res; mais la simplicité du stile l'en dégoûta. Alors il tomba entre les mains des Manichéens; qui ne parlant que de J. C. du S. Esprit & de la verité, le l'éduisirent par leurs discours pompeux, lui donnerent du goût pour leurs réveries, & de l'aversion pour l'ancien testament. Cependant sa mere 6 11plus affligee, que si elle l'eût vù mort, ne vouloit plus manger avec lui: mais elle fut confolée par un fonge. Elle se vit sur une regle de bois, & un jeune homme éclatant qui venoit à elled'un visage riant, lui demandant la cause de sa douleur, elle répondit, qu'elle pleuroit la pertede fon fils. Voyez, lui dit-il, il est avec vous, en effet, elle le vit auprés d'elle sur la même reg'e. Elle raconta ce songe à Augustin, qui lui dit : C'est que vous serez ce que je suis. Mais elle répondit sans hesiter: Non. Car on ne m'a pas dit: Tu seras où il est: mais il sera où tu es. Depuis ce temps elle logea & mangea avec lui, comme auparayant.

Elle s'adressa à un faint évêque, & le pria de 6. 12 parler à son fils. L'évêque répondit. Il est encore trop indocile, & trop enflé de cette herefie qui lui est nouvelle. Laissez-le, & contentezvous de prier pour lui : il verra en lisant quelle est cette erreur. Moy qui vous parle, en monenfance, je fus livré aux Manichéens par ma-

mere qu'ils avoient féduite : j'ay non feulement lû, mais transcrit presque tous leurs livres; & de moy-même je me suis desabuté. Sainte Monique ne se rendit pas à ces paroles du saint évêque; & comme en pleurant abondamment, elle continuoit à le presse parler à son fils: l'évêque lui répondit avec quelque chagrin: Allez, il est impossible que le fils de ces larmes perisse. Ce qu'elle receut comme un oracle du ciel. Son sils toutefois demeura neut ans Mani-

Lib. 17. ciel. Son fils toutefois demeura neuf ans Mani-Confes. 1. chéen, depuis l'âge de dix neuf ans jusques à

vingt huit.

19. 6.2. Il entretenoit une concubine, & lui gardoit achevé fes études, il enfeigna dans fa ville de Tagafte la grammaire, & enfuite la retorique. Un Arufpice lui offrit de lui faire gagner le prix en une difpute de poësie, moyennant quelques facrifices d'animaux: mais il e rejetta avec horreur, ne voulant avoir aucun commer-

tv. Conf. 6.3 ce avec les demons. Toutefois il ne faisoit point de difficulté de consulter les astrologues, & de

vii. 6. 6. lire leurs livres. Mais il en fut détourné par un fage vieillard, nommé Vindicien, medecin fameux, qui avoit reconnu par son experience

87.6.4. la vanité de cette étude. Augustin avoit alors un ami intime qu'il avoit rendu Manichéen, car il s'appliquoit aussi à feduire les autres. Cet ami tomba malade, & demeura long-temps sans connoissance: comme on desceptorit de sa vie, on le baptisa. Quand il fut revenu à lui, Augustin voulut se moquer du baptême qu'il avoitre, qu'en cet état: mais le malade rejetta ce discours avec horreur, & mourut peu de jours aprés, fiable production de la constant de la cons

E 13.6.14 delle à la grace. Augustin avoit environ vingtfix ans, quand il écrivit deux ou trois livres de la beauté & de la bien séance: mais cet ouvrage ne subsitte plus.

Il

17

Il commençoit à se dégouter des fables que les L. Manichéens racontoient, principalement sur le Augustin système du monde, la nature des corps celestes te des Ma-& des élemens. Ces connoissances disoit-il, ne nichéens. font pas necessaires pour la religion : mais il est v. Conf. c. 3. necessaire de ne pas mentir, & ne se pas vanter de savoir ce que l'on ne sait point: principalement quand on yeut passer comme Manés, pour estre conduit par le S. Esprit. Il goûtoit beau-4.3.n.6. coup mieux les raisons que les mathematiciens & les philosophes rendoient des éclipses, des folftices & du cours des aftres. Il y avoit un évêque Manichéen nommé Fauste, vanté par ceux de sa secte, comme un homme merveilleux & parfaitement instruit de toutes les sciences. Aprés qu'il eut été long-temps attendu, il vint enfin à Carthage où Augustin enseignoit la rethorique. Il trouva un homme agreable & beau, 6: parleur; mais qui ne disoit au fonds que ce que disoient les autres Manichéens; seulement il l'expliquoit avec plus de facilité & de grace. Auguftin cherchoit autre chose, & avoit l'esprit trop folide pour se payer de l'exterieur. Toute la science de Fauste étoit d'avoir leu quelques oraisons de Ciceron, trés-peu de Seneque, & ce qu'il y avoit de livres des Manichéens écrits en latin. Mais quand Augustin voulut approfondir avec lui les difficultez qu'il avoit touchant le cours du foleil, de la lune & des autres corps celeftes; Fauste lui avoua de bonne foi, qu'il n'avoit pas étudié ces questions. Augustin voyant le peu de satisfaction qu'il avoit tiré du plus fameux docteur des Manichéens, s'en dégoûta tout-à-fait déslors à l'age de vingt neuf ans. En ce temps a & on lui persuada d'aller enseigner à Rome où les écoliers étoient plus raifonnables qu'à Carthage. Il s'embarqua malgré sa mere, & la trompa, sous pretexte d'aller accompagner un ami jus518

6. 9- ques à la mer. Arrivé à Rome, il tomba ma-6. 10- lade d'une fiévre qui le mit à l'extremité, mais il ne demanda point le baptème. Il étoit logé chez un Manichéen: & il continuoit de les frequenter, retenu par la liaifon de l'amité. Mais il n'esperoit plus de trouver la verité parmi eux, & ne s'avisoit pas de la chercher dans l'églife catholique, tant il étoit prevenu contre sa doctrine. Il commença donc à penser que les philosophes Academiciensqui doutoient de tout, pourroient bien estre les plus sages; & il reprenoit

ion hoste de la trop grande foi qu'il ajoûtoit aux fables des Manichéeiss. Cependant la ville de Milan envoya demander à Symmaque prefet de Rôme, un professer de rethorique; & par le credit des Manichéens, Augustin obtint cette place, aprés avoir fait preuve de sa capacité par un discours. Ainsi il vint à Milan en 384, étant en 184, étant de la capacité par un discours. Ainsi il vint à Milan en 384, étant de la capacité par un discours. Ainsi il vint à Milan en 384, étant de la capacité par un discours. Ainsi il vint à Milan en 384, étant de la capacité par un discours.

âgé de trente ans.

L.I.
S. Ambroife le receut avec une bonté pater-Augustin nelle, qui commença à lui gagner le cœur. Augustin ecoutoit affiduement les fermons, feulement pour la beauté du fille, & pour voir si fon eloquence répondoit à fa reputation. Il trouvoir fon difcours moins attrayant que celui de Pauste, mais plus favant, & sans comparaison plus foli-

14. de. Îl ne faifoit d'abord aucune attention aux chofes que difoit S. Ambroile: mais il ne laifla pas infentiblement d'en eftre touché malgré lui, se de voir que la doctrine catholique étoit au moins foitenable. Il refolut tout à fait de quitter les Manichéens, se de demeure en qualité de catecumene, comme il étoit, dans l'egilie que fes parens lui avoient recommandée, c'eft. à-dire dans l'égilié catholique; jusques à ce que

vi. Confess. la verité lui parût plus clairement. Sainte Mo-6. 1. nique étoit venite le trouver: avec une telle foi, qu'en passant la mer, elle consoloit les mariniers, même même dans les plus grands perils, par l'affurance que Dieu lui avoit donnée, qu'elle arrivéroit prés de son fils. Quand il lui eut dit, qu'il n'étoit plus Manichéen, mais qu'il n'étoit pas encore catholique: elle n'en fut point surprise; mais elle lui répondit tranquillement, qu'elle s'affuroit de le voir fidelle catholique, avant qu'elle fortit de cette vie. Cependant elle continuoit ses prieres, & étoit attachée aux discours de S. Ambroife, qu'elle aimoit comme un ange de Dieu, sachant qu'il avoit amené son fils à cet c. 2. état de doute, qui devoit estre la crise de son mal. Comme elle avoit accoûtumé en Afrique d'apporter aux églises des martyrs du pain, du vin & des viandes: elle vouloit faire de même à Milan; mais le portier de l'église l'en empêcha, & lui dit que l'évêque l'avoit défendu. Elle obéit ausli-tôt, sans aucun attachement à sa coûtume. S. Ambroise au reste, avoit aboli ces repas dans les églifes: parce qu'au lieu des anciennes agapes sobres & modestes, ce n'étoit plus que des occasions de débauche. Ilaimoit de son ix. Conf. côté sainte Monique pour sa pieté & ses bonnes 6.13.6.8.9. œuvres; & fouvent il felicitoit Augustin d'avoir v. 6. 9. une telle mere. Car toute sa vie avoit été vertueuse. Elle étoit née dans une famille chrétiene. L. de ord. où elle avoit eu une bonne éducation. Elle avoit . II. été parfaitement soumise à son mari, soustrant vi. c. 3. VI. Conf. 1 2. ses débauches & ses emportemens, avec une patience qui servoit d'exemple aux autres femmes ; & elle le gagna à Dieu à la fin de sa vie. Elle avoit un talent particulier de réunir les personnes divifées. Depuis qu'elle fut veuve, elle se donna toute aux œuvres de pieté: elle faisoit de grandes aumônes, servoit les pauvres, ne manquoit aucun jour à l'oblation du faint autel, ni à venir

deux fois à l'églife le matin & le foir, pour entendre la parole de Dieu & faire ses prieres, qui

étoiene

étoient toute sa vie. Elle avoit une grande affection pour l'écriture fainte. Dieu se communiquoit à elle par des visions & des revelations; & elle savoit les distinguer des songes & des pensées naturelles. Telle étoit sainte Monique au rapport

de S. Augustin.

Il estimoit S. Ambroise heureux, selon le monde, voyant comme il étoit honoré des personnes les plus puissantes. Mais il ne pouvoit l'entretenir à loifir comme il eût voulu, à cause de la foule de ceux qui le venoient trouver pour diverses affaires; & il n'osoit l'interrompre dans le reste du temps que le S. évêque donnoit à la lecture. Souvent, dit-il, quand nous étions chez lui; car ce n'étoit point l'usage d'empêcher personne d'entrer ni de l'avertir; nous le voyions lifant tout bas; & aprés estre demeurez long temps affis en filence, nous nous retirions: jugeant qu'il ne vouloit pas estre interrompu, dans ce peu de temps qu'il avoit pour se remettre l'esprit & la voix. Je l'entendois prêcher au peuple tous les dimanches; je reconnoiffois de plus en plus, que l'on pouvoit dissiper toutes les calomnies, dont les imposteurs attaquoient les livres divins; & je commençois à sentir la necessité de l'autorité & de la ťoi.

♥1. Canf.

Il avoit avec lui deux amis intimes, Alypius & Nebridius. Alypius étoit né comme lui à Tagaste, où ses parens tenoient le premier rang. Il étoit plus jeune qu'Augustin, dont il avoit c'é disciple à Tagaste & à Carthage. Il vint à Rome apprendre le droit, & fut ensuite asfessieur du comte des largitions, ou du grand tre-forier d'Italie. Augustin étant venu à Rome, Alypius le suivit à Milan, ne pouvant le quitter; & continua d'exterer auprés d'autres magistrats la même charge d'assielieur ou conseiller,

avec une grande integrité. Nebridius étoit d'au-e. 10. prés de Carthage; & il avoit quitté son pais, sa mere, & une belle terre qu'il possedoit, pour venir à Milan vivre avec Augustin, & chercher la verité. C'étoit le plus grand delir de ces trois amis. Ils vouloient même vivre en commun; & 6 24. ils se trouvoient environ dix capables d'entrer dans ce dessein: quelques-uns étoient tres-riches, principalement Romanien, autre citoyen de Tagaste, & parent d'Alypius, que ses affaires avoient attire à la cour. Augustin le regardoit comme son patron, Il l'avoit aidé dans sa jeunesse à 11. Contrel soutenir les frais de ses études, principalement Acad.c. 2. depuis la mort de son pere; & l'avoit encore fecouru de ses biens & de ses conseils dans toutes ses affaires. Mais ce dessein de vie commune fut rompu; parce que quelques-uns avoient déja des femmes, d'autres comptoient d'en prendre: & ils ne crurent pas qu'elles puffent s'accommoder de cette societé. Augustin étoit de 6, 12, 13, ceux qui vouloient se marier : sa mere avoit trouvé une personne qui lui pouvoit convenir; mais fi jeune qu'il falloit attendre environ deux ans. Cependant sa concubine l'avoit quitté, & s'en étoit retournée en Afrique, faisant vœu de con- a 17. tinence pour le reste de ses jours; & lui laissant un fils naturel, qu'elle avoit eu de lui, & qu'il nomma Adeodat, c'est-à-dire Dieu-donne, Il prit une autre concubine, pour le peu de temps qu'il restoit jusques à son mariage; tant il étoit elclave de cette habitude. Le premier jour de s. 16. Janvier 385. il prononça un panegyrique pour le consul Bauto, qui entroit en charge ce jour-En ce temps là à l'âge de trente-un an, il vii. Conf. commença à se défaire des images corporelles, de vita beau ausquelles les Manichéens l'avoient accoûtumé; & prit des idées plus justes de Dieu, de la nature ipirituelle & de l'origine du mal, Mais il ne com1. 2.

dant I. C. que comme un excellent homme: toutefois il goûtoit déja l'écriture sainte particulierement S. Paul. En cet état, il s'adressa au prêtre Simplicien: qui depuis sa jeunesse jusques à un âge avancé, avoit vêcu dans une grande pieté. Il avoit instruit S. Ambroise, qui l'aimoit comme son pere. Augustin lui raconta tout le cours de ses erreurs; & lui dit qu'il avoit quelques livres des Platoniciens, que le reteur Victorin avoit traduits en latin. Simplicien le felicita, de n'estre pas tombé sur les écrits des autres philosophes pleins de seduction : au lieu que ceux-ci insinuoient par tout Dieu & son Verbe." Il lui raconta la conversion de Victorin, à laquelle il avoit eu tant de part. Augustin en fut sensiblement touché, & desiroit ardemment de l'imiter ; non seulement en recevant le baptême, mais en renonçant comme lui à la profession de la reto-

Sub. l. xv. n. 6. n. 5.

Convertion de S. Augustin. rique. Un jour qu'il étoit à son logis avec Alypius, un Africain nommé Pontitien, qui avoit une charge considerable à la cour, vint les trouver, Quand ils furent affis pour s'entretenir, Pontitien apperceut un livre fur la table qui étoit devant eux; il l'ouvrit, & trouva que c'étoit S. Paul. Il fut surpris de trouver là ce seul livre: au lieu de quelque livre de lettres humaines; il regarda Augustin avec un souris mêlé d'admiration & de joye: car il étoit Chrétien, & faisoit fouvent de longues prieres prosterné devant Dieu dans l'église. Augustin lui ayant dit, qu'il s'appliquoit fort à ces fortes de lectures, la converfation se tourna sur S. Antoine, dont Pontitien raconta la vie, comme trés-connuë aux fidelles. Augustin & Alypius n'en avoient jamais oüi parler: ils étoient surpris d'apprendre de si grandes merveilles & fi recentes; & Pontitien n'étoit pas moins moins étonné qu'ils les euffent ignorées jufques alors. Il leur parla de la multitude des monafte-An. 386. res qui rempliifoient les deferts, & dont ils n'avoient aucune connoiliance. Ils ne favoient pas même qu'à Milan où ils étoient, il y en avoit un hors les murs de la ville, fous la conduite de S. Ambroife. Enfin Pontitein leur raconta la conversion de deux officiers de l'empereur, qui se promenant avec lui à Tréves, & ayant trouvé chez des moines la vie de S. Antoine, en furent tellement touchez, qu'ils embrassert sur le champ la vie monastique.

Augustin fut profondement touché de ce dif- c. 7. cours. Il y avoit douze ans que la lecture del'Hortensius de Ciceron l'avoit excité à l'étude de la sagesse. Il avoit cherché la verité, il l'avoit trouvee; il ne manquoit qu'à se determiner, & il ne voyoit plus d'excuse. Pontitien s'étant retiré, c. 8. Augustin se leve, & s'adressant à Alypius, lui dit avec émotion, le visage tout change, & d'un ton de voix extraordinaire : Qu'est ceci? que faisons-nous? des ignorans viennent ravir le ciel, & nous avec nos sciences, infensez que nous fommes, nous voilà plongez dans la chair & le fang? Avons-nous honte de les fuivre? & n'eftil pas plus honteux de ne pouvoir même les suivre? Alypius le regarda sans rien dire, étonné de ce changement, & le suivit pas à pas dans le jardin, où l'emporta le mouvement qui l'agitoit. Ils s'affirent le plus loin qu'ils purent de la maison. Augustin fremissoit d'indignation de ne pouvoir se resoudre à ce qui sembloit ne dépendre que de sa volonté : il s'arrachoit les cheveux, il se frappoit le front, il s'embrassoit les genoux avec les mains jointes. Alypius ne le quittoit point, & attendoit en filence l'évenement de cette agitation extraordinaire. Augustin se sen- 6. 1tant pressé de répandre sa douleur par des cris &

par

par des pleurs, se leva pour s'éloigner de lui, An. 386. & le laissant au lieu où ils étoient assis, alla se coucher fous un figuier, où ne se retenant plus, il versoit des torrens de larmes, & crioit: lusques à quand Seigneur, quand finira vôtre colere? pourquoi demain ? pourquoi non maintenant? Alors il entendit d'une maison voisine, une voix comme d'un enfant, qui repetoit fouvent en chantant ces deux mots latin : Tolle lege, solle lege: c'est-à dire: Prenez, litez. Il changea de visage, & pensa trés-attentivement, si les enfans avoient accoutumé de chanter ainsi en quelque l:eu: mais il ne se souvint point d'avoir oui rien de semblable. Il retint ses larmes, & crut que Dieu lui recommandoit d'ouvrir le livre, & de lire le premier article qu'il trouveroit : se souvenant que S. Antoine avoit été converti à la lecture de l'évangile. Il revint donc-promptement au lieu où Alypius étoit demeuré. Il prit le livre de S. Paul qu'il y avoit laissé: l'ouvrit & leut tout bas le premier article où il jetta les yeux. C'étoit celui-ci : Ni dans les festins & l'yvrognerie, ni dans les couches & les impudicitez, ni

Rom. XIII. 13. dans les querelles & la jalousie; mais revêtezvous du Seigneur J.C.& ne cherchez pas a con-

tenter la chair & ses desirs. Il n'en leut pas davantage: & ausli-tôt toutes ses incertitudes se diffiperent. Il ferma le livre aprés avoir marqué l'endroit; & d'un visage tranquille dit la chose à Alypius,

qui demanda à voir le passage, & lui en fit remarquer la fuite: Recevez celui qui est foible dans la foi ; s'appliquant à lui-même ces paroles, Ils rentrerent, & vinrent dire cette heureuse nouvelle à fainte Monique, qui fut transportée de joye. Augustin resolut en même tems de renoncer au mariage, & à toutes les esperances du fiecle. & premierement de quitter son école

dc

de retorique. Mais il le voulut faire fans éclat; An. 386, & comme il ne refloit qu'environ trois femaines in Conf. qu'unques aux veances, que l'on donnoir pour les incept ven langes, il remit à ce temps là ée declarer : ayant mêmeun pretexte plustible devant le monde : parce que fa poirtine s'étoit échaufice le même été, enforte qu'il eût été oblige de quitter fa profession, ou du moins de l'interrompre quel-

que temps. Quand il fut libre, il se retira à la campagne, en un lieu nommé Cafficiac, dans la maison d'un Premiers ami nommé Verecundus, citoyen de Milan & de S. Auprofesseur de Grammaire. Augustin s'y retira gustin. avec fa mere, fon frere Navigius, fon fils A-vill. Conf. deodat, Alypius & Nebridius, & deux jeunes : 6. hommes ses disciples, Trygetius & Licentius; 1x.6.3.4. dont le dernier étoit fils de Romanien. Pendant cette retraite, il composa ses premiers ouvrages, qui sont écrits trés-poliment; mais ils se sentent encore, comme il le reconnoît, de la vanité de l'école. Le premier est contre les Academiciens, Lib. 7. qui prerendoient que tout étoit obscur & dou- Retratt. c. 16 teux, & que le sage ne devoit rien assurer com-111. Contr. me manifeste & certain. Piusieurs touchez de Acad. c. 20. leurs argumens, desesperoient de trouver la verité. S. Augustin lui-même en avoit été ébranlé. & il fit ce traité, principalement pour s'affermir contre cette erreur. Le second ouvrage est le traité de la vie heureuse: compose d'un entretien, dont il regala la compagnie comme d'un festin spirituel, le jour de sa naissance treziéme de Novembre, & les deux jours suivans. Le su- De te. vita jet est de montrer que la vie heureuse ne se trou- n. 6. ve que dans la connoissance parfaite de Dieu. Le 1. Retr.c. 2. troifiéme ouvrage est le traité de l'ordre : où il examine la grande question, si l'ordre de la pro- Ibid. c. 3. vidence divine comprend toutes choses, bonnes & mauvaises: mais voyant que la matiere étoit

- trop élevée pour ceux à qui il parloit, il se re-11. De ord. 1. Reir. c. 4.

An. 386. duifit à leur parler de l'ordre des études. Le quatriéme ouvrage sont les soliloques, où S. Augustin parle avec sa raison, comme si c'étoient deux personnes. Dans le premier livre, il cherche quel doit estre celui qui veut acquerir la sagesse; & prouve à la fin que ce qui est veritablement, est immortel: dans le second il traite de l'immortalité de l'ame; mais cet ouvrage demeura imparfait. Voila les quatre traitez que S. Augustin composa à Cassiciac, pendant sa retraite

fur la fin de l'an 386.

I. Cont. Acad. t. I. n. 4.

Les trois premiers sont les fruits des savantes conversations qu'il avoit avec ses amis, & qu'il faifoit en même temps écrire en notes, pour en conserver ensuite ce qu'il jugeroit à propos. On y voit un grand détail de la maniere libre & gaye, dont ils vivoient ensemble. Trygetius & Licentius qui étoient les plus jeunes, continuoient leurs études d'humanitez; & Augustin leur ex-L. de ord. c.

8. n. 26. II. Cent. Acad. 6. 4. 1bid. c. 3.

pliquoit tous les-jours avant le souper la moitié d'un livre de Virgile. Licentius suivoit son inclination pour la poësie, & faisoit des vers sur la fable de Pyrame & Thisbé; & S. Augustin travailloit à le détacher doucement de ces bagatelles. Quand le temps étoit beau, ils s'entretenoient affis dans une praire: quand le temps étoit mauvais, ils s'enfermoient dans le bain. Dans ces conversations, ils ne se pressoient pas de répondre, mais fouvent ils demeuroient long-temps à penser ce qu'ils devoient dire: & quand ils croyoient s'estre trop avancez, ils revenoient de bonne foi. Car ce n'étoit pas de vaines disputes, pour montrer de l'esprit, mais un examen solide de la verité. Une fois Trygetius s'étant mé-

pris, vouloit que ce qu'il avoit avancé, ne fût pas écrit. Licentius infishoit à le faire écrire. S. Augustin le reprit fortement de cette émulation

I. Cont.

111.6.1.

I. de ord. c. 3. n. 8.

Acad. c. 3. n. 8. I. de ord. c. 10.

puc-

puerile; & comme Trygetius rioit à fon tour de la confusion de l'autre, il leur fit à tous deux une An. 336.. fevere reprimande, qu'il finit en leur demandant qu'ils fusitent en leur demandant qu'il preniot de les initruire. Sainte Monique étoit presente à la pluspart de ces conversations, entrant aisement dans tout ce quiregardoit la morale & la religion, quedque rel.vé qu'il fitt. S. Augustin passon tenviron la moitié de la nuit à 1. de ord. mediter ces importantes verirez; & le matin ilé. 3. faisoit de longues prieres, accompagnées de lare. 6. 10. n. 29. mes: la lecture des pseumes le touchoit sensitions.

Les vacantes étant passées, il manda aux ci-c. s. toyens de Milan de se pourvoir d'un autre professeur d'éloquence. Il écrivit à S. Ambroise pour lui faire connoître ses égaremens passez & ses dispositions presentes, le priant de lui indiquer ce qu'il devoit lire des faintes écritures, pour se preparer au baptême. S. Ambroise lui conseilla le prophete Itale: mais S. Augustin n'ayant pas entendu la première lecture qu'il en fit, remit à le lire, quand il seroit plus exercé dans le stile de l'écriture. Le temps étant venu, auquel il 18id. c. 6: devoit donner fon nom entre les competens. pour se preparer au baptême, il quitta la campagne & retourna à Milan; c'est-à-dire vers le carême de l'an 387. Ce fut-là qu'il écrivit le trai- 1. Retratt. té de l'immortalité de l'ame, qui n'étoit qu'un . 5. memoire pour achever les soliloques. Il entre-c. 6. prit pendant ce même temps d'écrire sur les arts liberaux, c'est-à dire la grammaire, la dialectique, la retorique, la geometrie, l'arithmetique & la philosophie. Il acheva le traité de la grammaire & le perdit depuis: il composa six livres de la mufique, qu'il n'acheva que deux ans après en Afrique: il ne fit que commencer tout le reste, & nous n'avons plus de tous ces (. 12. traitez

traitez que celui de la musique. Son dessein dans ses ouvrages, étoit d'élever à Dieu ses amis, appliquez à ces fortes d'études, & de les faire monter par degrez des chofes sensibles aux spirituelles, comme l'on voit dans le sixième livre de la 1x. Conf. 4. mulique. Car depuis sa conversion, il consacra #. 7.

toutes fes études au fervice de Dieu. Alypius se Ibid. c. 6. preparoit aussi au baptême, par une sincere humilité, & un grand courage à dompter son corps, juiques à marcher nuds pieds pendant l'hiver en cette partie de l'Italie: païs froid pour des Afri-

cains.

Ambr. de

myft. c. I.

în lib. de

Joseph.

Enfin S. Augustin fut baptifé par S. Ambroise LIV. Traité de avec fon ami Alypius, & fon fils Adeodat agé S. Amd'environ quinze ans. Ils furent baptisez la veilbroise des le de paque, qui cette année 387. se rencontra mysteres, le septième des calendes de May, c'est-à-dire le 1x Ang. Conf. c. 6. vingt-cinquiéme d'Avril, comme S. Ambroise Ambr. ep. le decida, étant confulté par les évêques de la 23. n. 15. province d'Emilie. Ce fut, comme l'on croit en cette occasion, que S. Ambroise fit aux nouveaux baptifez l'inftruction qui compose son li-

vre des mysteres, ou de ceux qui y sont initiez. Elle avoit éte precedée pendant le carême, des instructions morales qu'il faisoit tous les jours fur la vie des patriarches & fur les proverbes.

Ce qui fait voir que l'on lifoit alors à Milan la Tried. Grec. Genese & les Proverbes de Salomon, comme font encore les Grecs à l'office du foir. De ces fermons fur la Genese sont venus divers ouvrages de S. Ambroise. L'exameron & les livres fuivans, particulierement ceux d'Abraham, d'I-

V. Admonit saac, de Jacob & de Joseph, que l'on rapporte avec vrai-semblance à cette année 387, quoique l'on ne doive pas douter, que pendant tout le temps de son épiscopat il n'ait à peu prés traité tous les ans les mêmes matieres, à l'occasion des

mêmes lectures.

Dans

Dans le livre des mysteres S. Ambroise ex plique aux nouveaux bapritez la nature & les ce- An. 387. rémonies des trois tacremens, qu'ils venoient de receyoir: le baptême, la confirmation & l'eucharistie. Ce qu'il n'avoit pû faire aup ravant, De myff. parce, dir-il, que c'eût été trahir le fecret d'sa 1. mysteres, plûtôt que les expliquer. Il marque donc les principales ceremonies du baptême : premierement d'ouvrir les oreilles du carecumene. en disant: Ephéra: puis de le faire entrer dans le faint des faints, c'est-à-dire dans le baptistere : lac. 2. presence du diacre, du prêtre & de l'evêque; les renonciations au demon & à ses œuvres, au monde & a ses plaisirs. En renonçant au monde, le catecumene étoit tourné à l'Occident. comme pour lui resister en face; puis il se tournoit à l'Orient, comme pour regarder I, C, S, Ambroise explique ensuite la benediction des fonts. en relevant tous les mysteres de l'eau marquez dans les lectures de l'ancien & du nouveau testament, que l'on avoit faites pendant le carême, & principalement le famédy faint: la création, le deluge, le passage de la mer rouge, la nuée, les eaux de Mara: Naaman, le paralyti-e. 6. que de la piscine. Au sortir des fonts, on faifoit aux baptifez l'onction sur la teste; puis on leur lavoit les pieds, & on les revêtoit d'habits blancs. Ensuite ils recevoient le seau & le gage du S. Esprit, avec l'expression des sept dons : 4 7c'est à-dire le sacrement de confirmation. Puise 8. ils marchoient vers l'autel, en diant, comme nous disons encore en y arrivant. J'entreray à Ps. 41.41 Pautel du Seigneur, à Dieu qui réjouit ma jeunesse. Ils trouvoient l'autel prepare, & assistoient pour la premiere fois au saint sacrifice.

Icy S. Ambroise leur explique les anciennes figures de l'eucharistie: le sacrifice de Melchisedec, la mane, l'eau de la pierre; puis il ajoûte: e. 9;

Tome IV. Vous

Vous direz peut-estre: Je vois autre chose; com? An. 387. ment m'affurez-vous que je reçois le corps de J. C.? Prouvons que ce n'est pas ce que la nature : a formé, mais ce que la benediction a confacré; & que la benediction a plus de force que la nature, puis qu'elle change la nature même. Il apporte l'exemple de la verge de Moule changée en serpent, & de plusieurs autres miracles; & ajoûte: Si la benediction des hommes a eu le pouvoir de changer la nature; que dirons-nous de la consecration divine, où les paroles mêmesdu Sauveur operent? La parole de J. C. qui a pu faire de rien ce qui n'étoit pas, ne peut-elle paschanger ce qui est en ce qu'il n'étoit point? Il dit que le peuple répond Amen aux paroles de la confecration ce qui montre qu'elles se prononcoient tout haut. Il recommande aux nouveauxfideles le fecret des mysteres.

LV. Catechefes de S. Cyrille.

Les cinq catecheles mystagogiques de S. Cyrille de Jerusalem, sont entierement conformes à cet ouvrage de S. Ambroife, & font voir la même tradition dans l'Orient & dans l'Occident, pour, la pratique des facremens. Il est vray que les catecheses de S. Cyrille sont plus anciennesde quelques années. Voicy donc comme il parle dans la premiere de ces instructions, que l'on nomme Mystagogiques , c'est-à-dire introdu-

P. 227. C. ction aux myfteres: Vous effes entrez d'abord .. dans le vestibule du baptistère, & comme vous i éticz debout, tournez à l'Occident; on vous a ordonne d'étendre la main, & vous avez renon-

P. 128. B. ce à latan comme present. Et ensuite : Pourquoi regardiez-vous à l'Occident? parce que c'est le symbole des tenebres dont il est le prin-

P. 229 A. ce., Il explique les renonciations aux œuvres de fațan, qui font les pechez; à fes pompes qui font les spectacles du theatre, du cirque & les

autres; à son culter Cest-a-dire non-leulement à

l'idolatrie, mais à toutes les superstitions, aux énchantemens, aux caracteres pour des remedes, aux divinations. Il marque la profession de foy; & ajoûte: Tout cela s'est fait au dehors; enfuite vous estes entrez dans le faint des faints, c'est-à dire dans le baptistere. Aussi-tôt vous a Catech. 2. ?. vez ôté vôtre tunique, pour montrer que vous 231. vous estes dépouillez du vieil homme. Ensuite on vous a oints de l'huile confacrée par l'exorcifme, depuis le fommet de la tête jusques en bas. C'est l'huile des catecumenes, dont les Grees oignent encore tout le corps. S Cyrille Encholy. poursuit: On vous a conduits au bain sacré du fel. 63. baptême. On a demandé à chacun de vous, s'il P. 232. A. croyoit au nom du Pere & du Fis & du S. Efprit: vous avez fait la confession salutaire; on ♥ous a plongé trois fois dans l'eau, marquant les trois jours de la sepulture du Sauveur. Dans la troisiéme catechese, il explique l'onction aprés le baptême & la confirmation. J. C. dit-il, ayant fanctifié les eaux du Jourdain par son baptême en sortit, & le S. Esprit reposa sur lui senfiblement: ainsi étant sortis du bain sacré, vous avez receu l'onction, image de celle de J. C. P. 235. N. Vous avez été premierement oints sur le front : puis aux oreilles, aux narines, à la poitrine; & Enchol. fol. il explique les raisons de toutes ces onctions. 64que les Grecs observent encore.

S. Cyrille dans la quatriéme catechefe explique le facrément de l'eucharitile. Il en raconte premierément l'inffitution par les paroles de S. Paul: puis il ajoûte: Lui-même donc ayant t Gr. x.; dit en parlant du pain: Ceci est mon corps, qui 23ofera encore en douter? lui-même ayant dit; Ce. 7-237. Ac ci est mon fing, qui pourra jamias dire que ce n'est pas son sang? Il changea autrefois l'eau en vin à Cana de Galilée, par la seule volonté; & on resustra de croise qu'il a changé le vin en

Z 2

fang?

faug? Recevons-le donc avec une entiere certitude, comme le corps & le fang de J. C. Car fous la figure du pain, le corps vous est donné, & le fang fous la figure du vin; afin que participant au corps & au fano de I. C. vous deveniez

P. 238. A.

ce le lang tous à ngure du Vin ann que participant au corps & au iang de J. C. vous deveniez un mêmecorps & un mêmeiang avec lui. Et reluite: Ne t'arrête pas aux fens, n'en juge-pas par le goût, mais par la foi; & fois indubitablement perfuséd que tru as l'honneur de recevoir le corps & le fang de J. C. Et encore: Sois perfuade, que ce qui most le que ain, n'elt pasdu pain, quoi,

P. 139. A. corps & le lang de l'u as'i noment en recevoir e le recevoir e de l'o. Et encore : Sois perfuadé, que ce qui paroît du pain, n'est pas du pain, quoiqu'il le temble au goût, mais le corps de J. C. Et que ce qui paroît du vin, n'est pas du vin, quoique le goût le veiille ainsi, mais le sang de J. C. Au commencement de la cinquième catechese, il marque distinctement les trois facremens, en disant : Nousavons suffisamment parié du baptéme, de l'onction, & de la reception du corps & du sang de J. C. Il explique ensuite toutes le ceremonies du faint facrifice. Le diacre donne à laver à l'evèque & aux prestres qui entourent l'auver à l'exèque de l'exèque

Pjdl. xxv.6. tel, & on y applique ces paroles du pfeaume vingt. cinquième: Je laveray mes mains avec les juftes, & le refte. Le diacre crie: Embrassons-nous les uns les autres on se donne le baifer de paix. P. 140. B. Le celebrant dit: Elevez vos cœurs, & le reste

de la preface, comme nous la difons encore;

Il demande qu'il plaife à Dieu d'envoyer ion S,

Efprit fur les dons propofez, afin qu'il faffe du
pain le corps de J. C. & du vin fong fang. Apres
avoir accompli ce facrifice fiprituel & non fanglant, on prie pour la paix de toute l'églife, la
tranquillité du monde, les rois, les gens de
guerre, & pour tous ceux qui ont befoin de fecours. On fait memoire des défunts, premierement des faints, afin que par leurs prieres
Dieu reçoive les nôtres, enfuite on prie pour,
tous les autres, croyant que la priere qui accom-

pagne

pagne le redoutable facrifice sera d'une grande utilité à leurs ames. On dit l'oraison dominica-P.241.C. le, le peuple repond : Amen Le prestre dit : P. 242. A. Les choies faintes pour les faints. On vient à la communion. En vous en approchant, dit S. Cyrille, n'étendez pas les mains, & n'écartez pas les doigts: mais mettez vôtre main gauche fous la droite pour lui tervir de trône, puisqu'elle doit recevoir ce grand roy, & creufant la main, recevez le corps J. C. en disant: Amen. San-Aifiez vos yeux par l'attouchement de ce faint corps, communiez, & prenez garde de n'en rien perde. Si vous aviez dans les mains de la poudre d'or, avec quelle precaution la tiendriezvous? ceci est bien plus precieux que l'or ni les pierreries; gardez vous donc bien d'en laisser tomber la moindre parcelle. Aprés avoir com- P. 245 munié du corps de J. C. approchez-vous auffi du calice sans étendre les mains; mais inclinez-vous comme pour l'adorer, & en disant: Amen, sanctifiez vous par la communion du sang de J. C. Pendant même que vos lévres en sont encore humectees, portez-y la main pour confacrer vôtre front, vos yeux & les autres organes des sens. Retenez ces traditions dans leur pureté, & ne vous privez jamais des saints mysteres par vos pechez.

S, Augustin aprés son baptème, ayant examien quel lieu il pourroit servir Dieu plus utilement, resolut de retourner en Afrique avec sa ste Mort de
mere, son sils, son frere, & un jeune hommen ique,
nomme Evodius. Il étoit aussi de Tagaste: étant ix. Conf. 1.6.
agent de l'empereur, il se convertit, receut le
baptème avant S. Augustin; & quitta son employ pour servir Dieu. Etant arrivez à Ostie, ils., 10.
s'y reposerent du long chemin qu'ils avoient
fait depuis Milan, & se preparoient à s'embarquer. Un jour S. Augustin & sainte Monique

Z 3

fa mere, appuyez ensemble fur une fenestre. qui regardoit le jardin de la maison, s'entretenoient avec une douceur extrême, oubliant tout le passé, & portant leurs pensées sur l'avenir. Ils cherchoient quelle seroit la vie eternelle des faints. Ils s'eleverent au dessus de tous les plaifirs des sens: ils parcoururent par degrés tous les corps, le ciel même & les astres. Ils vinrent jusques aux ames, & passant toutes les créatures, même spirituelles; ils arriverent à la sagesse éternelle, par laquelle elles sont, & qui est toûjours sans difference de temps. Ils y atteignirent un moment de la pointe de l'eiprit; & foupirerent d'estre obligez d'en revenir au bruit de la voix, & aux paroles passageres. Alors fainte Monique dit: Mon fils, pour ce qui me regarde, je n'ay plus aucun plaisir en cette vie. Je ne say ce que je fais encore ici, ni pourquoi j'y fuis. La seule chose qui me faisoit souhaiter d'y demeurer, étoit, de vous voir Chrétien-catholique ayant que de mourir. Dieu m'a donne plus: ie vous vois confacré à son service, ayant mé-

prisé la felicité terrestre. 4 11. Environ cinq jours aprés, elle tomba malade de la fievre. Pendant sa maladie, elle s'évanouit un jour: & comme elle fut revenue, elle regarda S. Augustin & son frere Navigius, & leur dit: Qù étois je? Et ensuite les voyant sais de douleur, elle ajouta: Vous laisserez ici votre mere. Navigius témoignoit souhaiter qu'elle mourut plutôt dans fon pais. Mais elle le regarda d'un ceil severe, comme pour le reprendre, & dit à S Augustin: Voyez ce qu'il dit. Puis s'adresfant à tous deux : Mettez ce corps, dit-elle, où il vous plaira, ne vous en inquietez point: je yous prie iculement de vous fouvenir de moy à l'autel du Seigneur, quelque part que vous soyez. Elle mourut le neuvieme jour de sa maladie,

Si-tôt qu'elle eut rendu l'eiprit, S. Augustine. 12. lui ferma les yeux : le jeune Adeodat s'écria en pleurant, mais tous les ailifans le firent taire, ne voyant aucun sujet de larmes dans cette mort : & S. Augustin retint les siennes avec un grand effort. Evodius prit le plautier, & commença à chanter le pseaume centieme: le chanteray misericorde & justice. Toute la maison répondoit; & aufli-tôt il s'y affembla quantité de personnes pieuses, de l'un & de l'autre sexe. Ou porta le corps; on offrit pour la défunte le facrifice de nôtre redemption: on fit encore des prieres auprés du sepulcre, selon la coûtume, en presence du corps, avant que de l'enterrer. S. Augustin ne pleura point pendant toute la ceremonie: mais enfin la nuit il laitla couler ses larmes pour soulager sa douleur. Il pria pour sa mere, 6. 13. comme il faifoit encore long-temps apres, en écrivant toutes les circonstances de cette mort dans le livre de ses confessions; & il prie les lecteurs de se souvenir au faint autel de Monique sa mere & de son pere Patrice.

Les mauvais traitemens que l'imperatrice Ju. LVII. fine avoit faits à S. Ambroife, n'empécherent seconde pas qu'elle ne le priât d'aller une feconde foi sambaffade trouver l'empereur Maxime, & qu'il n'acceptà broife vers cette ambaffade. Le lujet étoit de demandre le Maxime, corps de l'empereur Gratien, & de confirmer la De es. Feaix: car on avoit grand fujet de craindre que l'emis. » 28. Maxime, non content de commander dans les Gaules, n'entrât en Italie pour dépoiiller Valentinien. S. Ambroife étant arrivé à Trèves, Ma. Epif. 24 n'airne refuia de lui donner sudience, qu'en public dans fon confificier, & quoien les évêques n'eussein et de s'y prefenter: S. Am-

broile aima mieux abaiffer ia dignité, que de man-An. 387. quer à fa commission Il entra donc dans le confistoire, cù il trouva Maxime assis; qui se leva pour lui donner le baiter. S. Ambroise demeura entre les conseillers, qui l'exhortoient de monter au trône de l'empereur ; luy même l'appelloit. S. Ambroile repondit : Pourquoi voulezvous baiser celui que vous ne reconnoissez pas pour évéque? car si vous me reconnoissiez, vous ne me verriez pas ici." Aprés quelques discours, Maxime s'emporta; & lui reprocha de l'avoir joue. l'empêchant d'entrer en Italie, lors, que rien n'eût pu lui refister. S. Ambroise lui répondit doucement: Je suis venu pour me justifier de ce reproche. Quoiqu'il me foit glorieux de me l'estre attiré pour sauver un orfelin. Mais où me fuis-je opposé à vos legions pour les empêcher d'inonder l'Italie? Vous ay-je fermé les Alpes avec mon corps? en quoi vous ay-je trompé? Quand vous me dites que Valentinien devoit venir à vous: je répondis qu'il n'étoit pas raisonnable qu'un enfant passat les Alpes avec sa mere, dans la rigueur de l'hiver, ni qu'on l'exposat sans sa mere aux perils d'un si long voyage. Enfuite il luy reprocha la mort de Gratien, demandant qu'il rendît au moins son corps. Aprés quelques autres discours, Maxime dit qu'il en delibereroit, & S. Ambroise se retira : lui declarant qu'il ne vouloit point avoir de communion ecclesiastique avec luis & l'avertissant de faire pes nitence du fang innocent de son maître, qu'il

avoit répandu. S. Ambroise s'abstint même de la communion des évêques qui communiquoient avec Maxime, ou qui poursuivoient la mort des Priscillianistes. Maxime irrité de tout cela lui commanda de s'en retourner incessamment; & S. Ambroise se mit volontiers en chemin : quoique Maxime l'eût menacé, & que plufieurs pen-

fon-

fonnes crussent qu'il s'exposoit à un peril inévitable. La selue chose qui l'affigea en partant, fut De ab. Fude voir emmener en exil un vieil évêque nom-lens. n. 39-mé Hygin, qui s'embloit prest à rendre le demier foupir. S. Ambroité follicitoit les amis de Maxime, pour lui faire donner au moins un habit & un lit de plume pour le soulager, mais on le chassa lui-même. En chemin il écrivit à l'em. Ep. 24. n. 1. percur Valentinien, pour lui rendre compte de son ambassade, craignant que l'on ne le prevint contre lui par quelque saux rapport. Il finit sa lettre pas ces mots : Soyez s'ur vos gardes, contre un homme qui couvre la guerre par une apparence de paix.

On ne s'étonnera pas que S. Ambroise refusât de communiquer avec ceux qui poursuivoient la mort des heretiques, si l'on considere combien l'église abhorroit le sang même de autres criminels. Un juge nommé Studius, consulta S. Ambroise vers le même temps sur cette question: s'il étoit permis de condamner quelqu'un à mort. S. Ambroise loue sa pieté & decide d'abord qu'il Epist. 25. est permis, puis que S. Paul dit que le juge ne Rom, x1112porte pas le glaive en vain. Il reconnoît que 42. quelques uns n'admettoient point à la communion des sacremens, ceux qui avoient rendu un jugement de mort: mais il ajoûte que ceux-là font hors de l'église; & on croit que c'étoit les Novatiens. Il dit que la pluspart des juges s'abstenoient d'eux-mêmes en ce cas de la communion, & qu'il ne peut s'empêcher de les louer. Vous estes excusable, dit-il, si vous communiez, & louable si vous nele faites pas. Plusieurs payens se sont glorifiez de n'avoir point ensanglanté leurs haches pendant leur gouvernement : que doivent donc faire les Chrétiens? Il apporte l'exemple de J. C. qui renvoya la femme adultere; & ajoûte la raison de pardonner au coupa-Z 5

ble. Il peut y avoir esperance de correction: il pour a recevoir le bapteme: s'il est baptife, il pour a faire penitence, & offrir son cops pour J.C. C'est que les penitences canoniques pour les grands crimes, étoient alors si tevetes, qu'elles pouvoient tenir lieu d'un supplice rigoureux. Nos peres, dit-il, ont usé d'indulgence à l'égard des juges, de peur que s'ils leur refusiont la communion, ils ne semblassent prendre le parti

des criminels; & procurer l'impunité.

Ep. 26. n. 3. Il traite encore la même queltion dans une au-

citer fédition.

tre lettre, & dit qu'elle s'est échaussée, depuis que des évêques ont poursuivi des criminels devant les tribunaux publics, jusques à l'execution de mort, & que d'autres ont aprouvé leur conduite. Quand on fait mourir le coupable, ditil on détruit le présone plittét que le crime.

il, on détruit la personne plûtôt que le crime:
quand on lui fait quitter le peché, on délivre la
1.7, 118. personne, on détruit le crime. Il recomman-

In Pf. 118. ferm. 8. n. 41. 1. offic. c. 21.

7. 41. qu'on peut le faire fans trouble: de peuq qu'il ne femble que nous agiffons par vanité, plutôt que par charité, 8 qu'en voulant remedier à de moijadres maux, nous en fassions de plus grands, 21.6. Ceft que quelquefois ce zele de fauver les controlles de Th. de

de encore ailleurs cette coûtume d'interceder

C. Th. de

LVIII. S. Martin à la table de Maxime.

de Maxime. Sev. Snp. Fita n. 23.

S, Martin fe trouva à Tréves vers ce même temps, & la peine qu'il eut à communiqueravec Maxime, jultifie affez la conduite de S, Ambroife, qui n'étoit point son sujet comme les évéques des Gaules. Plusieurs de diverses provinces faisoient leur cour à Maxime, avec une basfe staterie; mais S. Martin conferva toùjours une

ces tanoient teur con a Martin conferva todjours une autorité apostolique. Il étoit venu interceder pour quelques malheureux; & étant prié de manger avec l'empereur, il le refusa long temps,

disant qu'il ne pouvoit participer à la table de celui qui avoit ôté à un empereur ses estats, & à un autre la vie. Maxime assuroit qu'il n'avoit point pris l'empire volontairement, que les soldats l'y avoient contraint; que le fucces incroyable, qui lui avoit donné la victoire, fembloit une marque de la volonté de Dieu, & qu'aucun de ses ennemis n'étoit mort que dans le combat. S. Martin se laissa vaincre à ses raisons ou à ses prieres, & l'empereur en eut une joye extrême. Il convia à ce repas comme à une feste extraordinaire, les personnes les plus considerables de fa cour, fon frere & fon oncle, tous deux comtes, & Evodius prefet du pretoire. Un prestre qui accompagnoit S. Martin fut mis à la place honorable, entre les deux comtes fur le même lit. S. Martin s'assit sur un petit siege auprés de l'empereur. Au milieu du repas, un officier suivant sa coûtume, presenta la coupe à Maxime; il la fit donner à S. Martin, s'attendant à la recevoir de sa main : mais quand il eut beu il donna la coupe à fon prestre, comme au plus digne de la compagnie. L'empereur & tous les affistans en furent agreablement surpris: on en parla dans tout le palais; & on loua S. Martin d'avoir fait à la table de l'empereur, ce qu'aucun autre évêque n'autoit fait à la table des moindres juges. Le S. évêque prédit à Maxime, que s'il al-loit en Italie faire la guerre à Valentinien, comme il defiroit, il feroit d'abord vainqueur, mais il periroit peu de temps aprés. Maxime le fai Seo. 349the period peu de temps apres.

foit fouvent venir au palais, & tous leurs entre
n. 7.

tiens scoient de la vie prefente, de la vie future generale de faints.

L'imperatrice attachée jour & nuit aux diffecours du S. évêque, demeuroit affide à terre à fes pieds, fans le pouvoir quitter. Voulant à fon tour lui donner à manger en particulier : elle

en pria l'empereur, & tous deux ensemble ils l'en presserent, de sorte qu'il ne put s'en défendre. Ce n'est pas qu'il n'y cût grande repugnance, car jamais il ne se laissoit approcher d'aucune femme, mais il se trouvoit pris dans le palais, il avoit des graces à demander, pour délivrer des prisonniers, rappeller des exilez : rendre des biens confisquez. Il étoit touché de la foi de l'imperatrice; son âge lui permettoit de le faire avec bien-féance, car il avoit alors foixante & dix ans. L'imperatrice ne mangea pas avec lui, elle se contenta de le servir. Elle-même lui prepara son siege, lui aprocha la table; lui donna à laver, & mit devant lui les viandes, qu'elle avoit fait cuire de ses propres mains. Pendant qu'il mangeoit elle se tenoit éloignée debout & immobile, dans la posture modeste d'une servante. Elle lui donnoit à boire; & le petit repas étant fini, elle conserva soigneusement les restes de son pain, & jusques aux moindres mietes.

LIX. S. Martin communique avec les Sever. Sulp.

Mais S. Martin non plus que S. Ambroise ne communiquoit point avec Ithace ni avec les évêques, qui en communiquant avec lui, s'étoient chargez de la même haine. Maxime les soûtenoit, & faisant par son autorité, que personne n'osoit les condamner : il n'y eut qu'un évêque dial. 3. n. 15. nommé Theognoste qui rendit publiquement une sentence contre eux. Ces évêques Ithaciens étant assemblez à Tréves pour l'élection d'un évêque, obtinrent de l'empereur qu'il envoyât en Espagne des tribuns avec un souverain pouvoir, pour rechercher les heretiques, & leur ôter la vie & les biens. On ne doutoit pas que beaucoup de catholiques ne se trouvassent enveloppez dans cette recherche. Car on jugeoit alors les heretiques à la veue, fur la pâleur du visage & fur l'habit, plûtôt que par l'examen de la foi. Ayant

Ayant obtenu cet ordre, ils aprirent le lendemain lors qu'ils s'y attendoient le moins, que S. Martin alloit arriver à Tréves: car il fut obligé d'y faire plutieurs voyages, pour des affaires de charité. Ils en furent fort allarmez, sachant que ce qu'ils venoient de faire lui déplairoit; & craignant que plusieurs ne suivissent l'autorité d'un fi grand homme. Ils tinrent conseil avec l'empereur; & il fut resolu d'envoyer audevant de S. Martin des officiers, pour lui défendre d'aprocher de plus prés de la ville, s'il ne promettoit de garder la paix avec les évêques qui y étoient. S. Martin s'en défit adroitement, en difant qu'il viendroit avec la paix de J.C.

Etant entré de nuit, il alla à l'église, seulement pour y faire sa priere; & le lendemain il te rendit au palais. Ses principales demandes étoient pour le comte Narses & le gouverneur Leucadius, qui avoient irrité Maxime, par leur attachement au parti de Gratien. Mais ce que S. Martin avoit le plus à cœur, c'étoit d'empêcher que ces tribuns ne fussentenvoyez en Espagne, avec la puissance de vie & de mort: & il étoit en peine non seulement pour les catholiques, qui pourroient estre inquietez à cette occasion: mais pour les heretiques mêmes, à oui il vouloit sauver la vie. Les deux premiers jours l'empereur le tint en suspens: soit pour lui faire valoir les graces qu'il demandoit, foit par la repugnance de pardonner à ses ennemis, soit par avarice , pour profiter de leur dépouille. Cependant les évêques, voyant que S. Martin s'abstenoit de leur communion, vont trouver l'empereur , disent que c'étoit fait de leur reputation, si l'opiniatreté de Theognoste se trouvoit soûtenuë par l'autorité de Martin. Qu'on n'avoit pas dû le laisser entrer dans la ville: que l'on n'avoit rien gagné à la mort de Priscillien, si Mar-Z 7

tin entreprenoit sa vengeance. Enfin prosterne devant l'empereur avec larmes, ils le conjurent

d'user de sa puissance contre lui.

Quelque attaché que Maxime fût à ces évéques, il n'osa user de violence contre un homme si distingué pour sa sainteté. Il le prend en particulier, & lui represente avec douceur, que les heretiques avoient été justement condamnez par l'ordre des jugemens, plûtôt qu'à la pourfuite des évêques. Qu'il n'avoit point de cause de rejetter la communion d'Ithace & de ceux de son parti: que Theognoste seul s'étoit separé d'eux; & plutôt par haine que par raison: que même un concile tenu peu de jours auparavant avoit declaré Ithace innocent. Comme S. Martin n'étoit point touché de ces raisons : l'empereur entra en colere, le quitta, & envoya aufli-tôt des gens, pour faire mourir ceux dont il demandoit la grace. S. Martin en fut averti, comme il étoit déja nuit: alors il court au palais, il promet de communiquer, si l'on pardonne à ces malheureux; pourveu que l'on rapelat auffi les tribuns, que l'on avoit envoyez en Espagne. Auffi-tôt Maxime lui accorda tout.

Le lendemain comme les Ithaciens devoient faire l'ordination de l'évêque Felix, S. Martin communiqua avec eux ce jour-là, aimant mieux ceder pour un peu de temps, que de ne pas fauver ceux qui alloient estre égorgez. Mais quelque effort que fissent les évêques, pour le faire fouscrire à cet acte en signe de communion, ils ne purent jamais l'y resoudre. Le lendemain il fortit promptement de Treves, & gemissoit par le chemin, d'avoir trempé tant soit peu dans cette communion criminelle. Etant prés d'un bourge nommé Anderhauna aujourd'huy Echternach en Luxembourg à deux licites de Tréves, il s'arrêta un peu dans les bois, laiffant marcher devant ceux de sa suite. Là comme il examinoit cette faute que sa conscience lui reprochoit; un Ange lui apparut, & lui dit: Ton remors est bien fondé; mais tu n'as pu en fortir autrement : reprens courage, de peur de mettre en peril même ton falut. Il se donna bien garde depuis ce temps de communiquer avec le parti d'Ithace; & pendant feize ans qu'il vêcut encore, il ne se trouva à aucun concile, & s'éloigna de toutes les assemblées d'évêques. S. Severe Sulpice le raconte ainsi. & il ajoûte: Au reste, sentant moins de grace & de facilité à délivrer des possedez, il nous avoiioit de temps en temps avec larmes; qu'il fentoit une diminution de puissance, à cause de cette malheureuse communion, où il s'étoit engagé malgré lui pour un moment. Felix qui fut ordonné en cette occasion, étoit, comme l'on croit, évêque de Treves: homme de meri- Marer. te, & compté entre les Saints.

Rom. 26. Mart. 390.

391.

392.

## LIVRE XIX.

1. C Edition d'Antioche. 11. Homelies de S. Fean Obryfostome. 111. Arrivée des commissaires de l'empereur. IV. Moines au secours d'Antioche V. Flavien à C. P. vi. Theodose pardonne à Antioche. VII. Commencemens de S. Chryfostome. VIII. Défense de la vie monastique. IX. Autres ouvrages de S. Chryfostome. x. Maxime en Italie. x1. Fin de S. Gregoire de Nazianze. XII. Prophetie de S. Fean d'Egypte. XIII. Défaite de Maxime & sa mort. XIV. Synagogue brûlée en Orient, XV. Fermeté de S. Ambroise XVI. Manichéens à Rome. XVII. Ecrits de S. Augustin. Mœurs de l'église. xvIII. Mœurs des Manicheens erc. XIX. Condamnation de Fouinien. XX. Massacre de The salonique .XXI. Penitence de Thevdose. XXII. Discipline de la penitence en Occident. XXIII. Supression du penitencier à C. P. XXIV. Loix ≠ouchant les diaconesses & les moines.xxv. Heresie des Massaliens XXVI. Leur condamnation. XXVII. Schifme d'Antioche, concile de Capoue. XXVIII. Sedition des payens d'Alexandric XXIX. Destruction du temple de Serapis XXX. Ruine de l'idolatrie en Egypte. XXXI. Monasteres de Canope. XXXII. Etat de l'Occident, XXXIII. Mort de Valentinien. Eugene empereur. XXXIV. Theodose se prepare à la guerre. XXXV. Division entre les heretiques. XXXVI, Heresie des Aeriens XXXVII. Retraite de S. Augustin. XXXVIII. Sa prestrife. XXXIX. Conference avec Fortunat. Premiere journée. XL. Se onde journée. XLI. Lettre de S. Augustin à Aurelius touchant les agapes. XLII. Ecrits de S. ferôme contre Jovinien. XLIII. Ordination de Paulinien. XLIV. Lettre de S. Epiphane à Jean de Jerusalem. XLV Lestre de S. Jerome contre Fean XLVI. Voyages de Pallade. XLVII. Guerre de Theodose contre Eugene. XLVIII. S. Ambroise à Boulogne & à Elorence. XLIX. Viet oire de Theodofe. L. S. cle.

## LIVRE DIX-NEUVIE ME.

'Empereur Theodose sit de nouvelles impofitions, pour subvenir aux frais de diverses sedirion guerres qu'il eut à soûtenir, & pour faire des d'Antioliberalitez aux foldats, principalement à la dixié-che. me année de son regne, qui commença en 388. & la cinquiéme de son fils Arcade, qui fut la precedente. Ces impositions donnerent occasion à la fédition d'Antioche, que l'on croit estre arrivée en cette année 387. Le peuple voyant que l'on mettoit à la torture ceux qui ne payoient pas, entra en fureur, & commença par brifer à coups de pierres les images peintes de l'empereur; puis il renversa ses statues d'airain, & non Liban, in feulement les fiennes, mais celles de son pere, Ellebich. de ses ensans & de l'imperatrice Flaccille ou Pla. P. 526. A. cille son épouse, morte quelque temps aupara. vant; & recommandable par ses vertus, principalement par son humilité & sa charité pour les pauvres. Elle les visitoit sans suite dans les Theod. v. 19? hôpitaux & dans leurs maisons. Eile pansoit les malades dans leurs lits, goûtoit leurs bouillons, les leur faisoit prendre, coupoit leur pain, leur donnoit à boire, faisoit toutes les fonctions de garde & de servante. Elle avertissoit continuellement l'empereur de se souvenir de son premier état : car il l'avoit époufée avant son

393

546 Histoire Ecclessastique. élevation. Telle étoit l'imperatrice Flaccille.

Le peuple d'Antioche ne se contenta pas de Soz. VII. c. 23. renverier les statues, il y attacha des cordes, les Zof. 1. 4. p. traîna par toute la ville & les mit en pieces, avec 766. des cris intolens & de railleries piquantes. Chryf, hom. excez furent commis principalement par des en-2. to. 1. p. 26. E. fans, des étrangers & des gens de la lie du peu-Liban, ad ple; mais l'emotion fut telle par toute la ville, Theod. p. que les magistrats n'oserent s'y opposer, ni mê.

me fe montrer, craignant pour leur propte vie.
Bien-tôt sprés tout ce peuple tomba dans une
terrible confernation , prévoyant la coleré de
l'empereur. Plutieurs abandonnerent la ville, &
chrylibid.
efenturent en divers lieux aux environs ; les au-

Chr) istid. s'enfuirent en divers lieux aux environs: les autres se cacherent dans les maisons, personne rivofoit paroitre, les rués & les places publiques étoient desertes: car les magistrats commençoient à rechercher les coupables pour en faire jultice.

Firm. 17. On faitoit courir divers bruits, de la punition que l'empereur leur preparoit On dibiot qu'il confisqueroit tous leurs biens, qu'il les feroit brûler avec leurs maisons, & ruineroit la ville de fond en comble, jusques à y passer la charué. Toute la consolation d'Antioche dans cette extréme affliction, vint de la part des Chertienss principalement de l'évêque Flavien & du prêtre Jean, plus connu par le liuronn. Chrys/ftome ou

trême affliction, vint de la part des Chrétiens:
principalement de l'évêque Flavien & du prêtre
Jean, plus connu par le iuroom. Chryfyftome ou
bouche d'or, que les fiecles fuivans lui ont donné, à caufe de fon éloquence.
Flavien partit aussi-tôt que le desordre sut ar-

2.7). 2.24. "tie', pour aller trouver l'empereur. Il ne fut tetau ni par fon grand âge, ni par la faiton; car c'étoit un peu avant le carême, & encore en hiver ni par l'état où il laiffoit fa fœur, qui demeuroit depuis long temps avec lui, & qui étoit Hom. 6, p. malade à l'extremite. Il fe mit en chemin, &

Hom. 6. p. malade a l'extremite. Il le init en chemin, & 28. c. 29. son voyage sus très heureux. Le temps sut toujours

jours beau malgré la faiton; & le S. Evêque fri plus de diligence, que ceux qui étoient partis le jour même de la iédition, pour en porter la nouvelle : car bien qu'ils euilent pris les devants, ils trouverent tant d'obfacles, qu'ils furent obligez de quitter leurs chevaux & de monter en chariot.

Cependant le prêtre Jean consoloit le peuple d'Antioche, par les discours que nous avons en-Homelies core au nombre de vingt, & dont le premier de S. Chryfut prononcé dans l'église que l'on nommoit la pauple Palee ou l'ancienne. Il dit qu'ils s'est tû pendant d'Antioches fept jours, comme les amis de Job. C'est-à-dire Hom. 2. que pour parler au peuple, il attendit que la premiere chaleur de la sedition fût appaisee, & que les esprits fusient calmez. Il fait une trifte Hom, 1. p. peinture de la calamité de cette grande ville, qu'il 20. D. attribuë au peu de soin qu'ils ont eu de reprimer les blasfemateurs, comme il les y avoit exhortez dans son dernier sermon, que l'on a mis à la teste de ceux ci. Ensuite il explique le texte p. 28. B. de l'écriture qui avoit été lû suivant le cours de l'office. C'étoit ce passage de la premiere épître à Timothée: Avertissez les riches de ce siecle, 1. Tim. VI. de ne pas s'élever. Ce qui montre que l'on a-17.

nous faifons encore vers le même temps.

Dans l'homelie fuivante, il paroit que le ca-Hom, 3-P,
rême étoit commencé. Pendant ce faint temps, 12-D,
il leur recommande de combattre trois fortes de
pechez: la haine, la médifance, le blasfème,
contrue lequel il avoit commencé de parler, &
continué pendant ces vingt homelies, il est aité
de voir, que le malheur prefent de la ville les
excitoit à ces pechez. Il attaqua les juremens en
particulier la premiere femaine, pendant laquelle il parla tous les jours. Il marque le bon effet Hape, 4, 2,
que produitoit en ce requêle fassiticion & la rain- 63, C.

chevoit la lecture des épîtres de S. Paul, comme

Histoire Ecclesiastique.

148 Bid.p. 53. te. La place publique est vuide, dit-il, mais l'église est pleine: dans la ville on cherche des hommescomme dans les tolitudes, dans l'église on est pressé par la foule: tout le monde s'y refugie, comme dans un port pour éviter la tempeite. Pendant quatre jours, il ne fit que les consoler & les exhorter à prendre patience, & à se convertir : par les exemples de Job. des trois entans dans la tournaide & des Ninivites, Conft. aprft. dont on se servoit d'ordinaire pour exciter à pelib. 11. (. 22. nitence. Il ne commença que le cinquiéme jour . Hom. 7. f.

-93. E. Triedism G۲.

à leur expliquer la Genele, que l'on lisoit depuis que l'on étoit en carême : dans l'église Greque cette lecture commence le lundi de la premiere semaine à l'office du soir: car ce jour est chez eux le premier du jeune. S. Jean Chrysoftome continue cette explication les jours suivans; mais il la tourne toûjours à la consolation & aux motifs de penitence.

Hom. If. inis.

Dans un de ces discours, il marque l'abus qui regnoit déslors, de se precautionner contre le jeune par de grands repas avant que d'y entrer, & apres en être sorti, comme pour reparer une perte. Dans un autre, il reprend ceux qui se

Hem. 18. inis.

réjouissent comme d'une grande victoire, de ce que la moitié du carême étoit passé: & ceux qui s'inquietoient par avance du carême de l'année fuivante. Tout cela vient, dit-il, de ce que nous faisons consister le jeune dans la seule privation de la nourriture, & non pas dans la conversion des mœurs. Ailleurs il reprend ceux qui faisoient

107. Ď.

scrupule de venir à l'église aprés avoir mangé. Peut-estre, dit-il, la foiblesse de vôtre santé vous excuse du jeune. mais elle ne vous dispenfe pas d'écouter la parole de Dieu; & les repas des Chrétiens doivent estre si sobres, qu'ils n'empêchent pas l'application aux choses serieuses,

Eim. 18. Ce discours fit son effet; & dans le suivant S. init.

Chrysostome felicite ses auditeurs, de ce que ceux qui ne jeun sient pas, ne laissoient pas de venir à l'églife aprés avoir dîné; car le fermon se faisoit le soir en carême, & le sacrifice ensuite. Ce saint predicateur ne comptoit pour rien Hom. 9, init. les applaudissemens que le peuple lui donnoit quelquefois: il ne regardoit que la conversion effective. Il ne se contentoit pas de parler: il s'informoit exactement du profit que ses auditeurs faisoient, comme un medecin s'informe de l'état de ses malades; il en étoit continuellement occupé. De là vient que dans ses home- Hom. 15: lles, il revient toujours aux juremens, & nep. 169. veut point cesser qu'il n'en ait gueri son peuple. Il leur avoit souvent parlé contre les spectacles: mais la crainte fit plus que tous ses discours. Ils s'en retirerent d'eux-mêmes dans ce temps d'affliction, & non seulement les Chrétiens, mais les payens quittoient le theâtre & l'hippodrome, pour venir à l'église chanter les louanges de Dieu. Toute la ville se purifioit de jour en jour. Au p. 170. A. lieu des chansons dissolués & des éclats de rire. dont les ruës & les carrefours retentissoient auparavant, on n'entendoit plus que des gemissemens, des prieres, des benedictions: les boutiques étoient fermées, & toute la ville étoit devenuë une é dise.

Cependant l'empereur apprit la fedirion d'Antioche, comme il étoit encore à C. P. au comArivée des
mencement de l'année 387. Il ne l'apprit d'a-res d'ell'Embord que par le bruitcommun à causé du retar pereur,
dement des couriers; & dans le premier mu Gesteff;
vement de fon indignation, il reiolut d'ôter à tracette ville tous fes privileges, & de transferer sez, vIII,
la dignité de métropole de la Syrie & de toute, 23.
l'Orient à Laodicée, jalousé depuis long temps
de la grandeur d'Antioche. Ausli-tôt il envoya
fur les lieux deux de ses principaux officiers, Hellableme.

Chryf. hom. 20.0.227. C. .

lebicus maître de la milice, & Cesarius maître An. 387 des offices, pour informer exactement & châtier les plus coupables. L'évêque Flavien les rencontra à mi-chemin; & avant appris d'eux le sujet de leur voyage, il répandit des torrens de larmes, & redoubla ses prieres à Dieu, prevoyant l'affliction de son troupeau. En effet, leur arrivée répandit la terreur dans Antioche. Ils la déclarerent décheuë de ses privileges: ils interdi-

rent les spectacles du theatre & de l'hipodrome, & firent fermer les bains : rude châtiment en pais chaud. Ils commencerent à informer con-

Hom. 14. p. 166. D.

> Chryf. hom. 13. p. 148.

tre les coupables, & principalement contre les senateurs & les magistrats qui n'avoient pas reprimé la fédition. Tout le peuple qui restoit dans la ville, s'affembloit à la porte du palais, où ils avoient dreffé leur tribunal. Ces mallieureux citoyens se regardoient, sans ofer se parler, se défiant les uns des autres, parce qu'ils en avoient vû enlever plusieurs contre leur attente, pour les enfermer dans ce palais. Ils demeuroient donc en filence, levant les yeux & les mains au ciel, & priant Dieu d'adoucir les cœurs des Juges. Dans la fale on voyoit des foldats armez d'épées & de massuës, qui faisoient faire silence; prevenant le tumulte que pourroient exciter les femmes & les parens des accusez. On vit entre-autres la mere & la fœur d'un de ces malheureux. affifles à la porte de la chambre où on les examinoit: quoiqu'elles fussent des premieres de la ville, elles étoient seules & négligées, & se couvroient de honte le vitage. Elles entendoient à travers la norte les menaces des juges, la voix des bourreaux, le son des foüets, les cris de ceux que l'on tourmenoit, qui leur perçoient le cœur. Les juges eux-mêmes, qui étoient humains & vertueux, étoient touchez du mal qu'ils étoient contraints de faire. Le foir étant

venu, on attendoit l'évenement: & on faisoit des vœux, afin que Dieu inspirat aux juges, de An. 387. differer le jugement & le renvoyer à l'empereur. Enfin ils envoyerent en prilon les coupables chargez de chaînes; & l'on voyoit ainsi passer au milieu de la place, ceux qui avoient fait la dépense des spectacles, & rempli les autres charges publiques. On confiquoit leurs biens, on mettoit des pannonceaux sur leurs portes. Leurs femmes chassées de leurs maisons, étoient reduites à chercher une retrai e, qu'elles avoient peine à trouver, parce que chacun craignoit de se rendre suspect en les recevant.

Alors les moines qui habitoient aux environs

d'Antioche, descendirent des montagnes, quitdes montagnes, quitdecours terent les grottes & les cabanes où ils étoient en d'Antioche. fermez depuis plusieurs années, & vinrent dans Sup. L. XVII. le ville de leur propre mouvement, pour con- ". 7. foler les affligez. Ils n'avoient qu'a se montrer: Hom. 17. car ils étoient si mortifiez, que leur seule vûe ?-193-C. inspiroit le mépris de la vie. Ils passerent la journée à la porte du palais, parlerent hardiment aux magistrats, & intercederent pour les coupables; declarant qu'ils ne se retireroient point, que les juges n'eussent pardonné à ce peuple. Les juges P. 105. D. leur representerent qu'ils n'en étoient pas les maîtres, & qu'il étoit dangereux de laisser de tels excez impunis. Les moines s'offrirent d'aller demander cette grace à l'empereur pour les coupables. Car, disoient-ils, nous avons un maître pieux, nous l'appaiferons affurément; nous ne souffrirons point que vous répandiez le fang de ces malheureux, ou nous mourrons avec eax. Leurs crimes font grands, nous le confessions; mais ils n'excedent pas la clemence de l'empereur. Les juges étonnez de leur refo- P. 195. D. lation, car ils étoient profts à entreprendre le

voyage

- voyage de C. P. ne le permirent pas, & firent An. 387 esperer d'obtenir la grace de l'empereur, pourveu seulement que les moines leur donnassent leurs remontrances par ecrit, comme ils firent. Ayant obtenu des juges ce qu'ils desiroient, ils retournerent auffi-tôt à leurs solitudes. Macedonius, surnommé le Critophage, se

Sap. 1. XVII. bill. 4. 20.

fignala entre ces faints moines. Il etoit tres fimple, sans étude, ni connoissance des affaires, Philift.c. 13. ayant paffé sa vie sur les montagnes a prier jour & nuit. Ayant rencontré au milieu de la ville deux commissaires de l'empereur, il en prit un par le manteau, & leur commanda a tous deux de descendre de cheval. D'abord ils en furent indignez, ne voyant qu'un petit vieillard couvert de haillons: mais quelques-uns de ceux qui les accompagnoient, leur ayant dit qui il étoit, ils mirent pied à terre, & lui demanderent pardon. Chryf. hom. lui embrafiant les genoux Mesamis, dit-il, di-17-9-194. tes à l'empereur: Vous êtes homme, vos sujets font aussi des hommes faits à l'image de Dieu.

Vous êtes irrité pour des images de bronze: une image vivante & raisonnable est bien au dessus. Au lieu de celles cy, il est tacile d'en faire d'autres, & en effet, on les a déja rétablies: mais vous ne pouvez donner un cheveu à ceux que vous aurez fait mourir. Macedonius parioitainfi en syriaque, & on l'expliquoit en grec à Hellebicus & Cetarius. Ils en furent furpris: car ce discours paroissoit au dessus de la portée d'un

P. 196. E. homme rustique & ignorant; & ils promirent d'en faire leur rapport à l'empereur. Les évêques ne témoignerent pas moins de zele que les moines. Ils arrêtoient les juges, & ne les laissoient point passer qu'ils ne leur eussent promis une bonne issue de leurs procedures. S'ils étoient refusez, ils usoient d'une grande

hardiesse, pour les presser davantage: s'ils obtenoient ce qu'ils démandoient, ils leur embras. An. 387, foient les genoux & leur baisoient les mains, ne montrant pas moins de modestie que de courage. Il est à croire que les évêques voisses d'Antoche y accoururent en cette occasion; & que leur zele sut secondé par celui des prètres.

Mais les philosophes payens n'en userent pas de même; & S, Chrysostome ne manqua pas cette occasion de les confondre. Où sont maintenant, disoif-il, ceux qui portent des manteaux, de grandes barbes, des bâtons à la main? ces infames Cyniques, plus miferables que leschiens qu'ils imitent? Tous ont quitté la ville, & se font cachez dans des cavernes. Ceux qui montrent par leurs œuvres, qu'ils font les vrais philotophes, ont paru feuls dans la place publique, comme s'il n'étoit rien arrivé. Les habitans des villes ont fui dans les deferts, & les habitans des deserts sont venus dans la ville. Et ensuite : Ce qui se passe maintenant, montre la fausseté P. 196. C. de leurs histoires. & la verité des nôtres. Parce que nos moines ont reçû la religion des apôtres. ils imitent leur vertu & leur courage. Ainfi nous n'avons point besoin d'écrits pour la montrer : la chose parle d'elle-même , les disciples font connoître leurs maîtres. Nous n'avons pas besoin de discours, pour montrer la vanité des payens & la foiblesse de leurs philosophes: les effets font voir, que ce n'a jamaisété que fable. comedie & fiction. Aussi ne vouloit-il pas que les Chrétiens attendissent leur consolation des infidelles. Un magistrat payen leur avoit parlé, pour les rassurer, sur un faux bruit de soldats, que l'on disoit qui arrivoient. S. Chrysostome Hom. 16; leur en fait ce reproche: j'ay louë le soin de ceinit.

magistrat; mais j'ai rougi de honte, que vous An. 387 ayez eu besoin d'une consolation étrangere. J'ay souhaité que la terre s'ouvrît pour m'engloutir. quand j'ai entendu comme il vous parloit; tantôt pour vous consoler, tantêt pour vous reprocher vôtre lâcheté: car vous ne deviez pas recevoir de lui des instructions; c'est vous qui devez instruire tous les insidelles. yeux les regarderons nous desormais? comment leur parlerons-nous, pour les encourager dans leurs afflictions?

Les informations étant finies & les coupables mis en prison, les deux commissaires de l'empereur demeurerent d'accord de lui en faire le rapport, & d'attendre ses ordres, avant que de pas-Libanin Ca- fer outre. Cesarius partit pour les aller recevoir,

far. p. 510. In Helleb. p. 533. B.

& retourna à C. P. avec une extrême diligence; Hellebicus demeura à Antioche. Alors la tranquillité y revint: on commença à respirer & à concevoir de bonnes esperances, voyant qu'ils n'avoient fait mourir personne, & que l'empereur auroit le loifir de s'appaiser. S. Jean Chrysofto-Chryf. hom. me, qui avoit gardé le filence pendant tout ce mouvement des commissaires de l'empereur, re-

11. p. 127. Hom. II. 12.13.17.

prit la parole; & pendant quatre ou cinq jours de fuite, il commença ses sermons par des actions de graces sur cet heureux changement; continuant toûjours de parler sur la creation & contre

Hom. 18. p. les juremens. Dans un des discours suivants, il BII. reprend ceux qui sous pretexte de la défense des bains, alloient se baigner dans le fleuve: où ils dansoient & commettoient mille insolences, y attirant même des femmes; & cela pendant que les principaux de la ville étoient en prison ou en fuite, & tout le monde en crainte. Il reconnoît que ses auditeurs n'avoient point de part à ces desordres; mais il les exhorte à en corriger les autres.

Cepen-

Cependant l'évêque Flavien étoit arrivé à C.P. Quand il fut entré dans le palais, il se tint loin de l'empereur sans parler, baissant la teste, & se Flavien cachant la visage: comme s'il eût été séul cou- à C. P. pable du crime d'Antioche. L'empereur s'ap-Hom. 20. p. procha de lui, & fans témoigner de colere, lui 226. D. representa les graces qu'il avoit faites à la ville d'Antioche, pendant tout le temps de son regne : ajoûtant à chaque bien-fait qu'il racontoit: Estce donc-là leur reconnoissance? Quelle plainte peuvent ils faire contre moi? & pourquoi s'en prendre aux morts? N'ai je pas toûjours préféré cette ville à toutes les autres, même à celle de ma naissance; & n'ai-je pas continuellement témoigné le desir que j'avois de la voir? Alors l'évêque gemissant amerement, & redoublant ses larmes: Seigneur, dit-il, nous reconnoissons l'affection que vous avez témoigné à notre patrie, & c'est ce qui nous afflige le plus. Ruinez, brûlez, tuez, faites ce qu'il vous plaira, yous ne nous punirez pas encore comme nous meritons: le mal que nous nous fommes déja fait est pire que mille morts. Car qu'y a-t-il de plus amer, que d'estre reconnus à la face de toute la terre, pour coupables de la derniere ingratitude? Les demons ont tout mis en œuvre. pour priver de vôtre bienveillance cette ville . qui vous étoit si chere. Si vous la ruinez, vous faites ce qu'ils desirent: si vous lui pardonnez, vous leur ferez souffrir le supplice le plus rigoureux. Vous pouvez en cette occasion orner vô-P. 229. tre teste d'une couronne plus brillante, que celle que vous portez: puisque vous la devez en partie à la generofité d'un autre; au lieu que cette gloire sera le fruit de vôtre seule vertu. On a renversé vos statuës: mais vous pouvez en dresser de plus precieuses dans le cœur de vos fujets, & avoir autant de statuës, qu'il y Aa 2

An. 387, aura jamais d'hommes fur la terre. Enfuite il vangea de ceux qui avoient jetté des pierres à fa fatute, qu'en portant la main à fon visage, & difant qu'il n'en avoit rien fenti; il allegua à L. 6:7.8. Theodofe se spropres loix, pour déliver à pâ-

L.6.7.8. Theodofe ies propres loix, pour déliver à pâc. 75. dein- ques les prifonniers; & cette belle parole qu'il dug. crim. avoit ajoûtée: Plât à Dieu que je puffe auffi refusciter les morts? Vous le pouvez maintenant, continue l'étain, & rous refusiterez toute le

continua Flavien, & vous refusciterez toute la ville d'Antioche. Elle vous aura plus d'obligation qu'à son sondateur: plus que si vous laviez délivrée, aprés avoir été prise par des barbares.

Considerez qu'il ne s'agit pas seulement icy

de cette ville, mais de vôtre gloire, ou plûtôt de celle du christianisme. Les luifs & les payens font informez de cet accident, & vous regardent attentivement. Si vous fuivez la clemence, ils fe diront les uns aux autres: Voyez quelle est la force de la religion Chrétienne: elle a retenu un homme, qui n'a point d'égal fur la terre, & lui a inspiré une sagesse, dont un particulier ne seroit pas capable. Assurément le Dieu des Chrétiens est grand, puis qu'il éleve les hommes au dessus de la nature. Et n'écoutez point ceux qui diront que les autres villes en feront plus infolentes. Vous le pourriez craindre, fi vous pardonniez par impuissance: mais ils sont déja morts de peur, & n'attendent à tous momens que le supplice. Si vous les aviez fait égorger, ils n'auroient pas tant fouffert. Plu-

reduite en un état pire que la captivité: tout le

tez point ceux qui diront que les autres villes en feront plus infolentes. Vous le pourriez crainde, si vous pardonniez par impuifiance: mais ils font déja morts de peur, & n'attendent à tous momens que le fupplice. Si vous les aviez fait égorger, ils n'auroient pas tant fouffert. Plufieurs ont été la proye des beftes farouches, en fuyant dans les deferts : d'autres ont paffie les jours & les nuits cachez dans les cavernes: non feulement des hommes, mais de petits enfans & des femmes nobles & delicates. La ville eft

mon-

monde le fait, & vous ne donneriez pas un fi grand exemple aux autres en la renverfant de An. 387. fond en comble. Lailfez-la donc deformais un peu refpirer: il eft facile de punir quand on eft le maître, mais il eft rate de pardonner.

Quelle gloire pour vous, quand un jour on di-P. 232.E. ra qu'une si grande ville étant coupable, tout le monde épouvanté, les gouverneurs, les juges, personne n'osant ouvrir la bouche; un seul vieillard revêtu du facerdoce de Dieu, s'est montré & a touché le prince, par sa seule presence & par son simple discours! Car notre ville, Seigneur, ne vous fait pas peu d'honneur en me chargeant de cette députation: puis qu'elle juge, P. 233. que vous estimez plus que tout le reste de vos sujets les prestres de Dieu, quelque méprisables qu'ils foient. Mais je ne viens pas feulement de la part de ce peuple; je viens de la part du maître des anges, vous declarer, qui si vous remettez aux hommes leurs fautes, vôtre pere celeste vous remettra aussi vos pechez. Souvenezvous donc de ce jour où nous rendrons tous compte de nos actions. Songez que si vous avez quelques pechez à expier, vous le pouvez sans aucune peine en prononçant une parole, Les autres députez vous apportent de l'or, de l'argent, des presens: pour moi je ne vous offre que les faintes loix, vous exhortant à imiter nôtre maître, qui ne laisse pas de nous combler de ses biens, quoique nous l'offensions tous les jours. Ne trompez pas mes esperances & mes promesses; & sçachez que si vous pardonnez à nôtre ville, j'y retourneray avec confiance: mais fi vous la rejettez, je n'y rentrerai plus, je la renonceray pour ma patrie.

Flavien ayant ainst parlé, Theodose eut peinc VI. à retenir ses larmes, & dit: Qu'y a-t-il de mer-pardonne a yeilleux, si nous pardonnons aux hommes, nous Antioche. A2 2 qui

qui

\*\*\* 3

1 2. init.

766.

qui ne fommes que des hommes: puis que le An. 387 maître du monde est venu sur la terre, qu'il s'est fait esclave pour nous; & qu'étant crucifié par ceux qu'il avoit comblez de graces, il a prié son pere pour eux? Flavien vouloit demeurer à C. P. & celebrer la pâque avec l'empereur; mais P. 234.

l'empereur lui dit: Je fai que vôtre peuple est encore dans l'affliction: allez-les consoler. Flavien infistoit & prioit Theodose d'y envoyer son fils: mais il lui répondit : Priez Dieu d'ôter ces obstacles & d'éteindre ces guerres, & j'irai moimême. L'empereur fit aussi réponse à la lettre

des moines d'Antioche, que Cefarius avoit ap-Theod. V. portée; & sembla chercher à se justifier envers bift. c. 20. eux. Les payens voulurent avoir part à l'honneur de cette reconciliation, & ils l'attribuerent à l'éloquence du sophiste Libanius. En effet, il alla à C. P. malgré son grand âge, & se presenta à

l'empereur, non comme député du senat d'Antioche, ainsi que pretend Zosime; mais comme Liban. er. il dit lui-même, de son chef, sans estre envoyé Zof. lib. 4. P. de personne. Nous avons quatre harangues qu'il fit en cette occasion : deux à l'empereur Theodo-Or. 13.13. se, la premiere pour lui persuader de pardonner

à Antioche, la seconde pour le remercier de l'avoir fait: deux à la louange des deux commiffaires de l'empereur Cefarius & Hellebicus. 07. 20. 21. Aprés que l'évêque Flavien fut parti, & qu'il

Chryf. hom. 20. p. 234. cut passé le détroit, Theodose envoya sçavoir s'il se pressoit de retourner à Antioche: craignant qu'il ne s'arrêtât en chemin, & qu'il ne celebrât ailleurs la pâque. Flavien ne perdit point de temps, mais aussi il ne se piqua pas de porter le premier à Antioche cette heureuse nouvelle; il envoya devant des courriers, qu'il chargea des lettres de l'empereur. A cette nouvelle, le peuble d'Antioche orna de festons la place publique, alluma des lampes, & celebra cette feste, comme la naissace de leur ville. Flavien eu la titid. p. 225, joye en arrivant, de retrouver en vie sa C. secur qu'il avoit laisse à l'extremité, & de celebrer la pâque avec son troupeau. Au refie, il ne s'attribuoir rien de cet heureux succés; & quand on lui demandoit comment il avoit fait pour appaiser l'empereur, il disoit: Je n'y ay rien contribué: c'est Dieu P. 226. A. qui lui a attendri le cœur; il s'est appaiss de lui-même avant que j'eussie ouvert la bouche; & il a parié de ce qui s'est papis austicandinent, que si un autre avoit été offenie. Tel fut l'évenement de la sedition d'Antioche.

S. Jean Chrysostome qui consola tant le peu- Commenple en cette occasion , avoit environ quarante cement de ans, étant né vers l'an 347. à Antioche même S. Chrylod'une famille noble, & qui avoit servi avec hon-me. neur dans la compagnie des officiers du maître Parlad.

de la milice d'Orient. Ses parens étoient d'aide, p. 40.

de la milice d'Orient. Chrétiens: son pere se nommoit Second, & sa soz. viii. mere Anthuse; ils eurent deux enfans, une fille 2. Chrys. & ce fils, qui ressembloit parfaitement au pe-sacerd.c. 2. re, & dont la physionomie étoit noble & genereuse. Peu de temps aprés sa naissance, Second mourut, n'avant vêcu que deux ans avec fon épouse, qui n'en avoit alors que vingt; & passa le reste de ses jours en viduité. Jean étant né avec un esprit excellent, s'appliqua à l'étude des lettres: il fut disciple du sophiste Libanius & du philosophe Andragatius: il plaida quelques causes, & fit des discours que Libanius même Ao. Ista. admiroit; & ce sophiste dit en mourant, qu'il Pelul. 2. eût choisi Jean pour son successeur, si les Chré-Epist. tiens ne le lui eussent enlevé. A l'âge de dix-huit ans, il se dégoûta de la vanité des reteurs & de l'injustice des tribunaux, & s'appliqua à l'étude des faintes lettres. S. Melece qui gouvernoit Aa 4

alors l'églife d'Antioche, voyant le beau naturel de ce jeune homme, lui permit d'estre continuellement auprés de lui ; & après qu'il l'eut instruit pendant trois ans, il le baptis, & le sit.

Maxime, qui étudioient avec lui fous Libanius.

Maxime, qui étudioient avec lui fous Libanius.

Theodore fut depuis évêque de Mopfuefte en Cilicie, & Maxime de Seleucie en liaurie. Tous trois s'exercerent à la vie afcetique, fous la difcipline de Cartere & de Diodore depuis évêque de Tharfe.

De facerd.

Jean avoit encore un ami plus întime nomme Bafile, avec qui il délibera fur le genre de vie qu'ils devoient embraffer; & ils conclurent pour la vie folitaire: Bafile s'y refolut fans hefi-6. 2. ter. Jean cut plus de peine à quitter le monde;

& fut retenu principalement par les prieres & les larmes de la mere, qui pour toute recompense de fa viduité & des soins qu'elle avoit pris de son éducation, ne lui demandoit que de ne la pas abandonner, lui laissant la liberté de vivre après fa mort comme il voudroit. Bassle exhortoit Jean à s'elever au dessus de ces considera-

2. 3. tions; lors qu'il count un bruit que l'on ouloit les faire évêques. Jean en fut furpris, ne comprenant pas pourquoi on penfoit à lui; & craignit qu'on ne l'ordonnât par force, comme il étoit alors aflez ordinaire. Baîle vint le troiver en particulier, croyant lui apprendre cette nouvelle; & le pria d'agir de concert avec lui en cette rencontre, comme ils faifoient en toutes leur affaires. Car, dit-il, je prendray le même parti que vous, foit pour fuir l'éplicopat, foit pour l'accepter. Jean ne crut pas devoir faire ce tort à l'églié de la priver du fervice d'un homme capable, quoique jeune, de la conduite des ames: il diffimula donc avec lui pour la premiere fois, & dit que rien ne prefloit, & qu'il étoit d'avis de remettre cette delibération à un autre temps. Cependant il fe cacha; & peu de temps aprés, celui qui devoit les ordonner étoit venu. Basile qui ne se doutoit de rien, sut mené fous un autre pretexte, & se laissa ordonner. croyant que Jean en feroit autant. On le trompa même, en lui disant, que celui qui étoit le plus fier & le plus indocile avoit cedé au jugement des évêques. Mais quand Bafile seut que Jean s'étoit mis à couvert, il le vint trouver 6, 3, pour se plaindre amérement de l'artifice, dont il avoit use pour l'engager. Jean lui expliqua ses raisons, & cette conversation fut le sujet des livres du facerdoce, que Jean écrivit depuis. On V. Her. ne sait qui est ce Basile ami de S. Jean Chrysosto- mant. liv. 1. me: si ce n'est Maxime évêque de Seleucie en 6 12.

Isaurie, qui en ce cas auroit eu deux noms.

Cependant S. Jean Chryfostome aprés avoir Pall. dialog. été ordonné lecteur, ne jugeant pas en sa con-P. 41. science que les travaux qu'il pouvoit faire dans la ville, fussent suffisans pour dompter l'ardeur de sa jeunesse, se retira sur les montagnes voifines d'Antioche; & ayant trouvé un vieillard Syrien, fort appliqué à la mortification, il imita la dureté de fa vie, & fut quatre ans sous sa discipline. Ensuite il se retira seul dans une caverne, cherchant à estre inconnu. Il y demeura deux ans, sans presque dormir, & sans jamais se coucher ni jour ni nuit, ensorte que le froid lui rendit comme mortes certaines parties du corps. Son occupation étoit d'étudier l'écriture fainte, & de composer quelques ouvrages de pieté.

Ce fut donc pendant cette retraite qu'il écri. VIII. Vit les trois livres pour la défense de la vie mo Défense nafitique. Car plusieurs en regardoient l'auste manifirité comme excessive, & employoient les me-que, naces & les violences pour en empêche la pro-74. 4-

Aa 5 Pagag

pagation. Ce n'étoit pas seulement les payens, mais des Chrétiens même; & il y en eut un qui s'emporta, jusques à dire: Cela seroit capable de Lib. 1.c. 2. me faire renoncer à la foi & facrifier aux dep. 356. A.

mons. C'étoit le fujet ordinaire des railleries dans la place publique, & dans tous les lieux où s'affembloient les gens oisifs. L'un disoit: J'ay été le premier, qui ay mis la main sur un tel moine, & je l'ay roué de coups. L'autre: J'ay découvert la retraite d'un tel. L'autre: J'ay bien échauffé le juge contre lui. L'autre se vantoit de l'avoir traîné par la place; & mis au fonds d'une prison. Là dessus les assistans s'éclatoient de rire. Les Chrétiens en usoient ainsi; & les payens se

moquoient des uns & des autres.

S. Jean Chrysoftome entreprit de désabuser le monde fur ce fujet; non pour l'interest des moines qui mettoient leur gloire dans les souffrances; mais pour l'interest de leurs calomniateurs. Dans le premier livre, il fait voir l'utilité de la vie monastique, & la necessité de la retraite; par la corruption qui regnoit dés-lors, même parmi les Chrétiens, principalement dans les grandes villes. Dans le fecond : il s'adresse à un pere payen, qu'il suppose outré de douleur, de ce que son fils a embrasse la vie monastique. Il lui montre que c'est la veritable pholosophie: que par le mépris des richesses, de la gloire & de la puisfance temporelle, un moine est le plus riche, le plus libre, le plus puissant, le plus honoré de tous les hommes, le plus propre à consoler son pere. Pour montrer le pouvoir des moines, il

Lib. 2. s. 5. dit ces paroles remarquables: Persuadons à vôtre fils de prier quelqu'un des plus riches entre les personnes pieuses, de lui envoyer telle quantité d'or que vous voudrez : ou plûtôt de la donner à un tel pauvre, vous verrez le riche lui obéir plus proptement, que ne vous obéiroit un de vos économes. Et quand celui-cy deviendroit pauvre, vôtre fils l'ordonneroit à un autre, & ensuite à un autre. Il conclut par cette histoire: J'ay eu un ami fils d'un payen, riche. ettimé, confiderable en toutes manieres. Le pere d'abord anima contre lui les magistrats, le menaça de prison, le dépoüilla de tout, & le laissa dans un païs étranger, manquant même de la nourriture necessaire. Il esperoit par là le reduire à une vie plus supportable. Mais le voyant invincible, il s'est laisse vaincre lui-même; il le respecte maintenant plus, que si ce fils étoit son pere; & bien qu'il ait plusieurs autres enfans estimez dans le monde, il dit qu'ils ne sont pas di-

gnes d'estre les esclaves de celui-ci.

Le troisième livre est adressé à un pere Chrétien, & le faint y décrit plus au long l'excellen. 6.11. p. 426. ce de la vie monastique. Il y dit hardiment que ". l'on voit aussi peu de moines se relacher, que l'on voit peu d'hommes réussir dans les études: & que ce qui renverse tout le monde, c'est que (12. 7. 430) l'on croit que la pratique exacte de l'évangile, C. ne regarde que les moines, & qu'il est permis aux autres de vivre negligemment. Il y rap- 6. 10porte une histoire remarquable d'un moine, qui à la persuasion d'une mere vertueuse, vouloit bien estre le precepteur de son fils. Il le tira de la maison paternelle, & le mena dans une autre ville, sous pretexte d'étudier les lettres grecques & latines. Là ce jeune homme vivoit à l'exterieur comme les autres : il n'y avoit rien de farouche, ni de dur dans ses manieres, riende fingulier dans son habit, son regard, le tonde sa voix: mais chés lui on l'eût pris pour un folitaire des montagnes. Sa maison étoit réglée. fuivant l'exactitude des monasteres, n'ayant riene au delà du necessaire. Comme il avoit l'esprit. pénetrant, une petite partie de la journée luis Aa 6.

Histoire Ecclesiastique.

fuffisoit pour l'étude des lettres humaines : & il donnoit tout le reste à la priere continuelle, & à la lecture des livres facrez : il y employoit même une partie de la nuit. Il paffoit toute la journée sans manger, souvent deux jours & plus encore. Il dormoit dans un cilice, ayant trouvé cette invention pour se lever promptement. Il n'eut pu souffrir que l'on eût parlé au dehors de sa maniere de vivre: car il étoit solidement vertueux; & fon precepteur lui avoit tellement imprimé le desir de la perfection, que toute sa peine étoit de le retenir, & de l'empêcher d'aller dans la solitude. Mais il attiroit à Dieu plusieurs des jeunes gens qui étudioient avec lui. S. Chrysostome rapporte cette histoire, comme l'ayant apprise du moine même qui i. 15.9.436. s'étoit rendu precepteur. Il regarde la vie monastique comme une école de vertu pour tout le monde: puis qu'il conseille à un pere d'y engager son fils, dés qu'il sera en âge de pecher, comme à dix ans; & de l'y laisser autant qu'il sera necessaire, même dix ou vingt ans, aprés quoi il pourra le remettre dans le monde. Ce qui fait voir, que ceux qui vivoient dans les

Antres envrages de S. Chry fostome. To. 4. Sor. VIII. 5. 2.

IX.

gagez. On voit toutefois par les deux discours de S. Jean Chrysystome à son ami Theodore, que l'on ne regardoit pas comme une chose indifferente, de quitter les exercices de la vie monastique, pour rentrer dans le siecle, & y mener une vie relâchée. Ce Theodore étoit illustre par sa naissance, possedoit de grands biens, avoit beaucoup d'esprit, écrivoit & parloit parfaitement bien: avant fort étudié les reteurs & les philosophes. Quand il eut commencé à lire les fivres facrés, & à frequenter les personnes pieuscs; il imita leur maniere de vie, & se signala

monasteres, n'y étoient pas tous également en-

entre les folitaires. Mais il fuccomba bien-tôt à la tentation, il rentra dans le monde, & penfa ferieusement à se marier. Il pretendoit même justifier sa conduite, par des exemples tirez de l'histoire, dont il avoit une grande connoissance. S. Chrysostome l'ayant appris, lui écrivit avec tant de force, qu'il le fit rentrer dans le bonchemin: il renonça au mariage, quitta tous ses biens, & reprit la profession monastique. Il n'avoit encore que vingt ans, & se tut depuis evêque de Mopsuche en Cilicie. Dans un de ces discours, serm. 2.6.24. S. Chrysostome dit expréssement que le mariage? 588. A. n'est plus permis à celui qui a contracté les nô-

ces spirituelles.

On rapporte aussi au temps de sa retraite less. 2. p. 588. deux discours de la componction, adressez à deux A. solitaires Demetrius & Stelechius. Dans le premier, il dit: Quand j'eus resolu de quitter la . 6. p. 111; ville pour aller aux cabanes des moines, je m'in-A. formois curieusement, qui me fourniroit les choles necessaires: si je pourrois manger tous les jours du pain frais : si on ne m'obligeroit point d'user de la même huile pour la lampe & pour la table; de vivre de legumes, de faire des travaux rudes, comme de bécher la terre, de porter du bois ou de l'eau: en un mot j'étois fort appliqué à me soulager. Il se corrigea si bien de Pallada cette foiblesse, qu'il tomba dans l'excés opposé : 6. 41. ensorte, qu'aprés avoir été cinq ans dans le defert, sentant sa santé affoiblie, ne pouvant la rétablir en ce lieu-là, il fut obligé de revenir à Antioche, & de rentrer au service de l'église: il avoit au moins alors vingt-fix ans.

Aprés qu'il eut fervi cinq ans à l'autel, appa-P. 4% remment en qualité de foudiacre S. Melece l'ordonna diacre à l'âge de trente & un ans. On croit que ce fut en ce temps, qu'il compolà les trois livres de la providence: pour la confolation

d'un moine de ses amis nommé Stagire possedé du malin esprit, & plongé dans une tristesse extrême depuis cet accident : qui ne lui étoit arrivé qu'aprés sa retraite & sa conversion, & contre lequel il avoit employé inutilement toutes fortes de remedes. S. Chrysostome s'étend principalement dans cet ouvrage sur l'utilité des afflictions.

Pallad, ibid. Les talens qu'il avoit pour instruire, étant déja connus de tout le monde, & le peuple trouvant une grande douceur à ses entretiens : il fut ordonné prestre par l'évêque Flavien, & en sit les fonctions à Antioche pendant douze ans. Son ordination se rapporte à l'an 385. & comme en même temps Flavien lui confia le ministere de

To.4.p. 834. la parole: il fit un discours en cette occasion. qu'il commence par les expressions d'un étonnement extrême: demandant si c'est un songe ou une verité, de se voir si jeune & avec si peu d'experience élevé à une si haute dignité; & toutefois, pour peu d'années qu'il eût eté diacre, il ne pouvoit guerre avoir moins de trente cinq ans. Une grande partie de ce discours est em-P. 838.339. ployée à faire l'éloge de Flavien. S. Jean Chry-

sostome fit peu de temps aprés le panegyrique To. 1. 9.523 de S. Melece; où il marque qu'il y avoit cinq ans qu'il étoit mort: ce qui se raporte en l'an.

4.86.

Il fit plufieurs discours, pour montrer contreles Anoméens., que la nature de Dieu est incomprehensible à la créature: mais de ses premiers sermons, le plus fameux est celui de l'a-V. Sar. liv. nathème. Plusieurs des catholiques d'Antioche,

\$11. \* 47. par un zele mal réglé, prononçoient anathème contre ceux qu'ils croyoient heretiques, c'est-àdire, contre ceux qui n'étoient pas de leur communion. Car les sectateurs de Flavien repro-Sap. liv.

xv11. n. 45. choient le Sabellianisme à ceux de Paulin; & les Cecta. fectateurs de Paulin accusoient ceux de Flavien d'Arianisme. S. Chrysostome crut devoir parler An. 387. contre cet excès. Je voy, dit-il. des gens qui P. 804. n'ont point l'esprit formé par l'écriture sainte. ou plûtôt qui l'ignorent absolument : je passe le 1. Tim, 1.7. reste en rougissant : des emportez, des discoureurs, qui ne savent ce qu'ils disent, ni ce qu'ils assurent: qui ne savent que dogmatiser en ignorans, & anathematifer ce qu'ils ne connoissent pas : ensorte que les infidelles se moquent de nous. Il leur represente ensuite la force de ce P. 805. D. mot d'anathême, qui emporte un abandonnement au demon; & il ajoûte : Pourquoi donc usurpez-vous une si grande autorité, dont il n'y a que le collège des apôtres qui en ait été honoré; & ceux qui selon toute l'exactitude des regles, font leurs veritables successeurs? Nos peres étoient si attachez au commandement de Dieu. qu'ils ne chaffoient de l'églife les heretiques qu'avec les mêmes precautions, que s'ils eussent ar-Matthi raché leur œil droit, suivant la parole de l'évangile. Il faut anathematiser les heresies contraires à nôtre tradition; mais il faut épargner en P. 806. A. tout les personnes. Il est clair qu'en ce discours P. 809. A. S. Chrysostome ne parle que contre des laiques, qui prononçoient anathême contre qui il leur plaisoit de leur autorité privée; & on y voit clairement la difference de l'anathême & de la separation de communion; car ni lui ni Flavien, ni tous ceux de leur communion. ne communiquoient avec les sectateurs de Paulin.

Ce fut aussi vers le même temps que S. Chry. To. 5. fostome prêcha pour la premiere fois à la selte de la nativité de N. S. introduite depuis peu à Antioche, à l'imitation des églises d'Occident comme il le témoigne au commencement de ce discours. Ce sus pendant le temps de sa prestrife, 75. 14.

An. 383. Hom. 20. Hom. 41.

& à Antioche qu'il fit les homelies sur la Genese durant le carême. Il y cite l'hebreu en quelques endroits; & il pouvoit l'avoir appris par le commerce des Juifs, qui étoient en grand nombre à Antioche, & par la conformité de la lan-

To. 5. ferm. 51. Serm. 66.

gue syriaque, naturelle dans le païs. Il expliqua aussi à Antioche les pseaumes: les évangiles entiers de S. Matthieu & de S. Jean: l'epître aux Romains, les deux épîtres aux Corinthiens, les deux à Timothée. Il marque qu'aprés pâque il ne préchoit que les dimanches, & pendant le cours de l'année environ une fois la semaine. quoiqu'il prêchât à toutes les assemblées. Tel é-

toit le prestre Jean; qui consola le peuple d'Antioche alarmé de la juste colere de l'empereur Theodofe.

tinien par des propositions de paix, & par une

apparence d'amitié: s'avança fans bruit vers l'I-

Cependant Maxime amusant toûjours Valen-

Maxime en Italie. Zof. lib. 4. p. 766. 767. Ruff. 11.

talie, passa les Alpes, & marcha à Aquilée, pour le surprendre: mais Valentinien s'embarqua avec Justine sa mere, traversa la mer, & vint à Thesbift. c. 16. falonique: où il vint se jetter entre les bras de Chron. Cod. Theodose, vers la fin de l'an 387. Maxime se rendit aisément maître de l'Italie & de Rome

Ambr. ep. Al. ad Theod. n. 23.

Th.

même: il foûmit aussi l'Afrique. Ayant appris que l'on avoit brûlé à Rome une fynagogue, il y envoya un édit, comme pour maintenir la tranquillité publique. Ce qui fit dire au peuple Chrétien: Ce prince n'a rien de bon à esperer: il est

devenu luif. Theodose ayant appris que Valentinien étoit à

Sec. V. C. 12. Sozem. VII. Theffalonique, alla l'y trouver: laiffant fon fils c. 14. Theod. V. 6. 5.

Arcade à C. P. Il dit à Valentinien: Vous ne devez pas vous étonner du mauvais succès de vos affaires, ni des progrés de Maxime: puis que vous combattez la vraye religion, & qu'il la soutient. Ainsi il délivra ce jeune prin-

prince des impressons que sa mere lui avoit données, & le ramena à la doctirie de l'égilie. Il 388. entreprit même de le retablir, & de vanger la mort de Gratien: quoique son interêt eût plu-6, 26, de tôt été de prossier du malheur de Valentinien, & de partager l'empire avec Maxime, qui étoit tréspuissant se qu'il avoit ménagé jusques alors. Theodose se decardone contre lui, & se prepara à la guerre.

Pendant ce sejour à Thessalonique, Theodo- L. 14. C. Th.

fe fit une loi contre les heretiques datée du dixiéme de Mars l'an 388. & adrellée à Cynegius prefet du pretoire d'Orient. Elle porte commandement de les chasses leur défend d'instituer des evêques ou des clercs, & de tenir des assessement les Apollinaristes; & leur défend d'instituer des evêques ou des clercs, & de tenir des assemblées; & même de se pourvoir devant l'empereur. Le quatorziéme de Juin suivant, les deux L. 15. Ibid, empereurs étant à Stobe en Macedoine firent une autre loi adresse d'irsolies prefet du pretoire d'Italie, qui porte en general les mêmes défenses; & semble saite pour revoquer la loi, que Valentinien, ou plûtôt sa mere Justine, a. Sup. XVIII. voit saite en faveur des Ariens le vingt-troisseme n. 43. de Janvier 386.

Quant à la loi contre les Apollinariftes, on XI. croit qu'elle fut l'effet du zele de S. Gregoire de Gregoire Apollinariftes. Sa retraite ne l'empéchoit pas de s'in-de S. Nazianze. Sa retraite ne l'empéchoit pas de s'in-de Mazianz tereffer aux maux de toute l'églife, & de celleze. de C. P. en particulier. Il en ecrivit à l'évêque 07. 46. p. Nechaire en ces termes: Ceux de la fecte d'A-7.11. ruis ou d'Eudoxe font oftentation de leur here. Sac-VII. 6 fie , en tenant des affemblées, comme s'ils en 27. avoient la permiffion. Les Macedoniens ont l'infolence de se donner le nom d'évêques, & se vantent qu'Eleufius est l'auteur de leurs ordinations. Eunomius nôtre mal domeffique ne se contente pas de vivre; mais il compte pour une perte,

cieuse doctrine. Et ce qui est le plus insuportable, c'est la hardiesse des Apollinaristes. Car je ne sai comment vôtre sainteté a souffert, qu'ils fe foient donnez la licence de tenir des affemblées ausii solemnelles que les nôtres. Il conclut en exhortant Nectaire, à representer à l'empereur, que l'affection qu'il a témoignée à l'églife dans tout le reste sera inutile, si cette erreur prevaut à la faine doctrine. S. Gregoire appelle Eunomius son mal domestique: parce qu'il étoit natif de Cappadoce, & s'y trouvoit alors relegué. Car l'empereur Theodose ayant trouvé quelques officiers de sa chambre attachez à la doctrine l'Eunomius, les chassa du palais; & le fit promptement enlever lui-même de Calcedoine. Il l'envoya d'abord à Myssie; mais le lieu de son exil ayant été pris par les barbares ; il fut relegué à Cesarée de Cappadoce; & comme il y étoit odieux, à cause des écrits qu'il avoit composez contre S. Basile, il fut envoyé dans ses terres en

vons rien de S. Gregoire, qui regarde les affaires generales de l'églife. Il étoit toûjours en fa solitude d'Arianze dans son pais natal: un jardin, une fontaine, des arbres qui lui donnoient du couvert, faisoient toutes ses delices. Au reste, il jeûnoit, il prioit avec abondance de larmes: son lit étoit une natte, sa couverture un gros fac, fon habit une feule tunique: il alloit nuds pieds, ne faisoit point de feu, n'avoit pour

Depuis cette lettre à Nectaire, nous ne trou-

un lieu nommé Dacoroëne.

Carm. 59. p. 138.

Phileft. x. 6. 6.

> Carm. 4. 1.70.

Carm. 58. p. 136. A. compagnie que les bestes. Cependant malgré ses austeritez, ses maladies continuelles & son extrême vieillesse, il sentoit encore des combats trés-violens de la chair contre l'esprit. C'est ce qui lui fait dire, qu'encore qu'il foit vierge de corps, il ne fait pas bien s'il l'est de la pensée. Il fuyoit avec grand soin la veue des femmes. On le voit par une lettre à un de ses parens nom- Ep. 196. mé Valentinien, qui fous pretexte de joüir de fa compagnie, vint loger avec des femmes visà-vis de lui. Ce voifinage lui fit quitter la place, quoiqu'il l'eût cultivée par son travail, & que ce fût prés d'une église des martyrs. Mais on ne croit pas que ceci se raporte au temps de sa

derniere retraite.

Le principal remede que S. Gregoire employoit contre les tentations, étoit la priere & la confiance en la grace de Dieu. Voici comme il en carm. 53. parle en un de ses poëmes: La vertu n'est pas 136. C. seulement un don de Dieu, elle vient aussi de ta volonté; mais elle ne dépend pas de ta volonté seule, il faut une plus grande puissance : ma veue ne suffit pas, pour voir les objets visibles, fans la lumiere du foleil. Deux parties du bien viennent de Dieu, la premiere & la derniere : il n'y en a qu'une qui soit à moi. Il m'a rendu capable du bien; & il me donne la force: c'est moi qui cours au milieu de la carriere. J. C.est mon guide, ma force, c'est par lui que je respire: il me fait voir & courir heureusement. Sans lui nous ne fommes tous nous autres mortels que de vains fantômes, que des cadavres vivans, infects par nos pechez. Comme les oiseaux ne peuvent voler sans air, ni les poissons nager sans eau: ainsi l'homme ne peut marcher un pas sans J. C. D'où il conclut qu'il ne faut nous glorifier de rien, ni rien attribuer à nos forces, mais nous humilier profondement.

Ces saintes poesses furent les occupations de S. Gregoire dans sa derniere retraite. Il y fait l'histoire de sa vie & de ses souffrances : il y dépeint ses tentations & y déplore ses foiblesses. Il prie, il enseigne, il explique les mysteres, & Carm. In donne des regles pour les mœurs. Outre l'incli. sus vers.

D2-P. 248.

Histoire Ecclesiastique. nation à la poesse, que la beauté & la facilité de son genie lui inspiroit; il regardoit cet exercice comme un travail de penitence, la compo-

Greg. presb. P. 33. Or. 51. in

fine.

fition en vers, étant toûjours plus difficile qu'en prose. Il vouloit donner à ceux qui aiment la poefie & la musique, des sujers utiles pour se divertir; & ne pas laisser aux payens l'avantage de croire, qu'ils fussent les seuls, qui pussent reussir dans les belles lettres. D'ailleurs il vouloit opposer des poësies utiles & pieuses à celles d'Apollinaire, comme il s'en explique lui-même. C'est ainsi que S. Gregoire de Nazianze profita du loifir de sa re-

Carm. 60. P. 140. B.

traite, où il finit heureusement ses jours, dans une extrême vieillesse. Il semble reconnoître luimême qu'il faisoit des miracles: en disant que l'on reclamoit son secours dans les maladies; & · qu'il avoit souvent chassé les demons, en pro-Carm. 61. nonçant seulement le nom de J.C. Il mourut âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, la treiziéme année de l'empereur Theodose, c'est-à-dire l'an 391. de J. C. L'église grecque celebre sa memoire le vingt-cinquième de Janvier, & l'église latine le neuviéme de May. Entre les preparatifs de la guerre contre Ma-

p. 142. A. Suid. Greg. V. Pagi an 389. n. 4.

XII. Prophetie de S. Jean d'Egypte.

xime, l'empereur Theodose fit consulter le celebre anacorete S. Jean d'Egypte, qui demeuroit dans la haute Thebaïde pres de la ville de Lycus. Pall. Lanf. Dés l'enfance il avoit appris le métier de charpentier, & avoit un frere teinturier. Il renonça Caff. Iv. hift. au monde à l'age de vingt cinq ans , & se mit fous la conduite d'un vieillard, qui l'exerçoit à l'obéissance: en lui faisant arroser du bois sec &

c. 24. . f. I.

c. 43.

II. vit. Patr. d'autres choses semblables. Il passa cinq ans dans un monastere : puis se retira seul au haut d'une montagne, dans une roche où il étoit difficile de monter. Il y avoit taillé trois cellules : l'une pour les besoins du corps, l'autre pour le travail, la troisiéme pour la priere. Il s'y enferma à l'âgé de quarante ans, & demeura trente ans sans voir personne . recevant par une fenestre ce qui lui étoit necessaire. Au bout de ce temps, c'est-àdire à l'âge de foixante & dix ans, il receut le don de prophetie, & de guerir les maladies. Les Ethiopiens ayant fait une irruption dans la Thebaide, celui qui étoit chargé de conduire des troupes contre eux le vint consulter; craignant de venir aux mains avec eux, parce que ses forces étoient trés-inégales. Jean lui dit : Si vous marchez un tel jour ; vous les joindrez & les vaincrez, & vous ferez en réputation aupres des empereurs: ce qui arriva. Il ne lassoit entrer personne dans sa cellule, mais il parloit par la fenestre. Jamais il ne voyoit de femmes, & il ne voyoit les hommes qu'à certains temps & rarement. Il permit de bâtir au dehors un hospice, pour ceux qui venoient à lui des païs éloignez. Il apparut en songe à la femme d'un tri- Ang. de cura bun, qui desiroit passionnément de le voir. Il pro morte. rendit la veile à la femme d'un senateur par l'huile benite, dont elle se frotta les yeux trois jours durant. Car c'est ainsi qu'il guerissoit les malades, par de l'huile qu'il leur envoyoit, sans permettre qu'on les lui amenat, pour éviter la vanité. Il prédit souvent l'accroissement ou la diminution des eaux du Nil, si important en Egypte. L'empereur Theodose fit donc consulter ce saint Anacorete, fur le fuccés de sa guerre contre Maxime ; & Jean lui prédit qu'il seroit victorieux. Il lui fit fouvent de semblables prédictions,

relle.

De Theffalonique l'empereur Theodofe s'avan XIII.
ça promptement en Pannonie, & y défit en deux Défaite de
combats les troupes de Maxime, quoique plus faxime &
nom. nom. nom.

touchant les courses que les barbares feroient fur les terres, & la maniere de les vaincre, Il lui prédit qu'il mourroit de sa mort natu-

nombreuses que les siennes. Il passa les Alpes sans obstacle, surprit Maxime dans Aquillée & y en-Chronol. Cod. tra sans resistance. Maxime abandonné des siens, Th. Zofim. fut dépoüillé des ornemens d'empereur, & amelib. 4. p. né les pieds nuds & les mains liées devant Theo-770. Patat. paneg. c. 34. dosc & Valentinien, jusques à trois milles de la ville. Theodose lui reprocha en peu de motssa 35. 60 c. 43. Profp. Chr.

tyrannie & ses crimes: il hesitoit entre la justice & la clemence . mais les foldats ôterent Maan. 389. xime de devant lui & lui trancherent la teste. Secr. V. C. 14. C'étoit le cinquiéme des calendes d'Aoust, c'est Soz. VIII. à dire le vingt-huitiéme de Juillet de cette année c. 14. Idac. faft. 388. Maxime avoit regné environ cinq ans de-

puis la mort de Gratien. Peu de jours aprés le Sup. liv. comte Arbogaste envoyé en Gaule par Theodo-XVIII. n. 28. se, prit le jeune Victor fils de Maxime, & le fit mourir. Andragathius le principal capitaine du même parti & le meurtrier de Gratien, étoit cependant avec une flotte sur la mer entre la Gre-

ce & l'Italie: ayant appris la défaite de Maxime, il se jetta tout armé de son vaisseau dans la mer & se noya. Tel fut l'évenement de cette guer-Orof. VII. re, où il n'y eut presque point de sang répandu. Theodose entra à Aquilée, & demeura en Italie

jusques à l'an 291.

Socr. V. c. 13. Cependant on répandit à C. P. de faux bruits Soz. VII. d'un combat où Maximeavoit remporté un grand 6. I4. avantage; l'on disoit même le nombre des morts. Les Ariens irritez de ce que les catholiques étoient en possession des églises, grossirent ces nouvelles, enforte que ceux qui les avoient oui dire, les foûtenoient même à ceux qui les avoient inventées. L'emportement des Ariens alla jusques à brûler la maison de l'évêque Nectaire.

Ambr. ep. Mais cette fédition n'eut pas de suite : l'empereur 40. n. 13. Arcade qui étoit demeuré à C. P. quoi qu'offenfé lui-même, interceda pour les coupables auprés de Theodose son pere, & obtint leur pardon.

6. 35.

don. Scalement Theodofe fit une loi, où il défend aux Ariens de se prévaloir de quelque ordre An. 383. qu'il pretendoient avoir obtenu en leur faveur; L. 15. C. & comme cette loi est datée de cetteannée & du B., de neuvième d'Aoust après la défaite de Maxime: on la raporte avec raison à cette sédition. Les Ariens de C. P. avoient pour évêque Dorothée, qui l'avoit été d'Antioche. Car Demophile étoit ser. v. 6.12. mort en 386. & pour lui succeder, on avoit fait venir de Thrace un évêque de la même séde nommé Marin: mais ne se trouvant pas assez capable, on mit Dorothée à sa place peu de temps aprés, ce qui dans la suite produisit un schitme entre-eux.

D'Aquilée, l'empereur Theodose vint à Milan, où il passa l'hyver, & y demeura jusques Synagogue brûlee en au mois de May de l'année suivante 389. S. Am-Oriente broise étoit à Aquillée, lors qu'il aprit que l'em- Paul. n. 22. pereur avoit condamné un évêque à rétablir une Ambr. ep. Tynagogue de Juifs, à cette occasion. A Callini- 40. n. 6. que, petite ville de la province d'Ossoëne en Ep. 41. n. 1. Orient, les Juifs avoient une synagogue, que les Chrêtiens brûlerent ; & on accula l'évêque de l'avoir conseillé. Dans ce même lieu des heretiques Valentiniens, voyant passer des moines ». 16. qui alloient à l'église celebrer la feste des Macabees, suivant l'ancienne coûtume; & indignez de ce qu'ils chantoient des hymnes, se jetterent au milieu d'eux & traverserent leur marche. Les moines irritez de cette insolence, brûlerent le temple des Valentiniens; & on pretendit même qu'ils en avoient enlevé quelques offrandes pretieuses. Le maître de la milice d'Orient rendit compte de ces desordres à l'empereur Theodose : qui regardant cette affaire comme de pure police, repondit que sans le consulter, on devoit s. 18. commencer par le châtiment; & on ordonna que l'évêque de Callinique rétabliroit la synagogue,

ou en payeroit la valeur; que les moines & le

peuple seroient punis severement à cause de l'embrasement; & que l'on informeroit des offrandes & des richesses, qui avoient été enlevées du temple des Valentiniens.

S. Ambroise ayant appris cette nouvelle à A-

quilée, où il étoit, écrivit à l'empereur qui étoit à Milan, une grande lettre, pour obtenir la révocation de cet ordre. Il s'étend d'abord fur la liberté que doit avoir un évêque de faire des re-

montrances. Qui ofera, dit-il, vous dire la verité, si un évêque ne l'ose pas? Venant au fait, il se plaint que l'on ait condamné l'évêque de Cal-

linique fans l'entendre ; & foûtient que s'il acquiesce à la sentence, il sera prevaricateur; que s'il est puni pour y desobéir, il sera martyr: & que l'empereur sera coupable de sa chûte, ou de

fa mort. C'est que les Chrétiens ne croyoient pas qu'il leur fût permis de contribuer en quelque maniere que ce fût à l'exercice d'une fausse religion. Ainfi du temps de Julien, Marc d'A-Sap. I. XV.

rethuse aima mieux souffrir le martyre, que de 7. 17. rien donner pour rebâtir un temple d'idoles s. 8. qu'il avoit ruiné. S. Ambroise declare qu'il est

prest de se charger du crime que l'on impute à l'évêque de Callinique; & que quand on déchargeroit l'évêque, il ne seroit pas permis de rien prendre des autres Chrétiens pour rebâtir la sy-

nagogue. Il objecte la raison de police, & dit que la religion doit l'emporter. Il represente les

desordres plus grands que l'on n'avoit pas punis; . 13. des maisons des prefets brûlées à Rome, & la maison de l'évêque à C.P. les églises que les Juiss m. 15.

avoient brûlées du temps de l'empereur Julien: deux à Damas, dont une avoit été reparée aux dépens des Chrétiens, & non des Juits; l'autre étoit encore en ruine : d'autres à Gaze, à Ascalon, à Beryte, à Alexandrie. L'église, ajoûteťil.

t-il, n'est pas vangée, & on vangera la synagogue & le temple profane des Valentiniens? Les An. 388. Juifs ont brûle les églises: on n'a rien rendu ni n. 18. rien demandé. Et que pouvoit avoir une synagogue dans une petite ville frontiere, qui toute entiere ne peut avoir rien de confiderable ou de precieux ? Ce sont des artifices des Juifs, pour calomnier les Chrétiens, & leur attirer quelque execution militaire, des prisons & des Supplices. Et ensuite: Si vous ne m'en croyez n. 274 pas: faites venir tels évêques qu'il vous plaira: Si vous consultez vos comtes sur les affaires pecuniaires, combien plus devez-vous consulter les prestres du Seigneur dans une affaire de religion? Que repondrai-je ensuite, si l'on apprend. n. 29? que par un ordre venu d'icy des Chrétiens soient morts par le glaive ou sous le bâton? comment me justifierai-je auprés des évêques, qui gemiffent déja si amérerent des vexations que l'on fait à l'église, en la personne de ses prestres & de ses ministres, en les obligeant aux charges des villes? On void icy que S. Ambroise étoit regardé comme le principal défenseur des droits de l'églite, à cause du grand credit & du facile accez qu'il avoit auprès de l'empereur, pour-quoy lors qu'il fut de retour à Milan, l'empereur étant venu à l'église, il lui parla publiquement, comme il l'en avoit menacé à la fin

Cette lettre n'eut pas l'effet qu'il desiroit : c'eft Ep. 41. n. 1. de fa lettre. Il finit en lui representant les gra- n. 26. ces qu'il a reçûes de Dieu, & l'exhortant à pardonner aux coupables. Quand il fut descendu n. 27. de la chaire, l'empereur lui dit: Vous m'avez prêché. S. Ambroise répondit: J'ay parlé de ce qui vous étoit utile. Theodose dit: Îl est vray que j'avois donné un ordre trop dur, pour faire rétablir la synagnogue par l'évêque : mais il a été corrigé. Les moines font bien des crimes. Snid Timal.

Tome IV. ВЬ Alors

Alors Timasius maître de la milice, homme An. 388. hautain & insolent, commença à s'emporter contre les moines. S. Ambroise demeura quelque temps debout, & dit à l'empereur: Mettezmoy en état d'offrir pour vous: mettez-moy l'efprit en tepos. L'empereur demeurant assis, lui fit quelque figne; & le voyant encore debout, il dit qu'il corrigeroit son rescrit. S. Ambroise le pressa de faire cesser toute la poursuite, L'empereur le promit. S. Ambroise lui dit par deux fois: l'agis fur vôtre parole. Oui, dit l'empereur, faites sur ma parole. Ainsi S. Ambroise s'approcha de l'autel; ce qu'il n'auroit pas fait autrement. Comme il avoit écrit à sa sœur sainte Marcelline, l'inquietude que cette affaire lui avoit donnée, il lui en écrivit aussi l'heureux fuccez.

Fermeté de S. Ambroife. Theod. Y. c. 18.

Pendant ce séjour que l'empereur fit à Milan, il arriva un jour de feste, qu'étant entré à l'églife & avant aporté son offrande à l'autel, il demeura dans l'enceinte du fanctuaire. S. Ambroife lui demanda s'il defiroit quelque chose: l'empereur répondit, qu'il attendoit le temps de la communion. S. Ambroise lui fit dire par l'archidiacre: Seigneur, il n'est permis qu'aux ministres facrez d'estre dans le sanctuaire : fortezen donc, & demeurez debout avec les autres; la pourpre fait des princes & non pas des prestres. L'empereur témoigna que ce n'étoit pas par hauteur qu'il étoit démeuré dans la balustrade, mais parce que c'étoit l'usage de l'église de C.P. Il remercia S. Ambroise de cette correction; le faint évêque lui marqua une place distinguée hors le fanctuaire, qui le mettoit à la teste de tous les laiques; & cet ordre s'opserva toûjours depuis. Theodose étant retourné à C. P. vint à l'église un jour de feste, & ayant presenté son offrande à l'autel; il fortit du fanctuaire. vêvêque Neckaire lui demanda pourquoy il n'étoir pas demeuré dedans. Theodoie répondit en An. 388, foupirant: A peine ay-je pu apprendre la difference de l'empire & du facerdoce: à peine ay-je pu trouver quelqu'un qui m'enfeignat la verité. Je ne connois qu'Ambroife; qui porte à juste titre le nom d'évêque.

S. Ambroise soutint aussi l'interest de la reli- Ep. 57. 46 gion contre une partie du Senat de Rome, qui Engen. n. 4. députa vers l'empereur Theodose, pour demander encore le rétablissement de l'autel de la victoire. Il ne feignit point de dire en face à l'empereur ce qu'il devoit sur ce sujet : il fut même quelques jours fans venir chez lui, & l'empereur ne le trouva pas mauvais. Symma- Prosp. de que étoit aparemment chef de cette députation : promiss. lib. car il est certain qu'il fit un discours à la louan- symm. II. ge de l'empereur dans le confistoire, cette mê-ep. 13. me année 388. Mais comme il demandoit le retablissement de l'autel de la victoire, l'empereur le chassa aussi-tôt devant lui, le fit mettre dans un chariot, & l'envoya à cent milles avec ordre d'y demeurer ce jour là. Symmaque fut Ibid. ep. 31. aussi obligé de se justifier d'avoir fait un pane. Soz. v. 6. 14. gyrique à Maxime : mais enfin Theodose lui pardonna, le traita bien & le fit même Conful en 391.

De Milan, Theodose alla jusques à Rome avec son sils Honorius, qu'il avoit fait venir de C. P. & avec le jeune empreur Valentinien Ils y entrerent le jour des ides de Juin sous le coniulat de Timassius & de Promotus, c'est-à-dire 124ac. Fast. le treizième de Juin 359. Ce fut alors que l'ido latrie receut à Rome les plus grands coups. On Prad. v. voyoit les plus nobles Senateurs embrassiler lesant. Sym. Christianisme, les Anciens, les Probes, les Paulins, les Graques, le peuple couroit en soule au Vatican reverer les tombeaux des Apôtres, ou à Vatican reverer les tombeaux des Apôtres, ou à

Lateran recevoir le baptême. Il en restoit peu AN. 389. qui fussent attachez aux anciennes superstitions. Hier. ep. 7. Les temples étoient pleins de toiles d'araignées adlet. 6. 1. & tomboient en ruine : les idoles demeuroient abandonnées sous leurs toits avec les hibous & Frud. ibi. v. les chouetes. Theodose permit de conserver

pour l'ornement de la ville, des statues antiques, qui étoient les ouvrages des grands maîtres. Pendant ce sejour, Theodose fit une loi con-

XVI. Manicheens à Rome. de har.

503.

tre les Manichéens, qui ordonne de les chaffer de tout le monde, & principalement de Rome: L. 18. C.Th. défend d'executer leurs testamens, confisque leurs biens au profit du peuple; & veut enfin qu'ils n'avent rien de commun avec le genre humain. Ils étoient en grand nombre à Rome; & quelques années auparavant un de leurs Auditeurs nommé Constantius avoit entrepris de faire vivre en commun les Eleus; c'est ainsi qu'ils nom-

Ang. 11. de moient les plus parfaits. Constantius zelé pour mer. Ma- la secte & élevé honêtement, ne pouvoit soufnich. c. silt.

frir les reproches qu'on lui faisoit des mœurs corrompues de ces Eleus, dispersez & logez miserablement dans tous les quartiers de Rome. Il offrit de raffembler dans sa maison, & d'entretenir à ses dépens tous ceux qui voudroient vivre felon l'abstinence qu'ils proposoient; car il avoit de grands biens, & y étoit peu attaché. Mais il fe plaignoit que leurs évêques, loin de l'aider, s'opposoient à son dessein, étant atta-chez à leur vie relâchée. Un de ces évêques, qui paroissoit plus propre à une vie austere, parce qu'il étoit rustique & grossier, étant venu à Rome: Constantius qui l'attendoit depuis longtemps, lui expliqua son dessein, que l'évêque approuva. Il logea le premier chez Constantius: on y assembla tous les Eleus, que l'on put trouver à Rome. On leur proposa une regle de vic

pratiquant tout le premier.

Cependant il s'élevoit des querelles frequentes entre les Eleus, ils se reprochoient des crimes de part & d'autre. Constantius gemissoit de les entendre; & faisoit ensorte que dans leurs disputes, ils se découvroient imprudemment, & mettoient au jour des abominations inouies. On connut alors quels étoient ceux qui passoient entre-eux pour les plus parfaits. Enfin comme on vouloit les contraindre à garder cette regle, ils murmurerent, & foûtinrent qu'elle n'étoit pas supportable : la chose en vint à une sédition ouverte. Constantius soutenoit en deux mots, qu'il faloit observer tous ces preceptes. ou juger trés impertinent celui qui les avoit donnez, s'ils étoient impraticables. Le turnulte du plus grand nombre l'emporta sur ses raisons: l'évêque même ceda, & s'enfuit honteusement. On disoit qu'il avoit aporté de l'argent dans un fac, & le cachoit avec grand foin pour acheter des viandes, qu'il mangeoit secretement contre la regle. Enfin tout se dispersa; & ceux qui voulurent garder plus long-temps cette regle, Aug. cont. furent nommez par les autres Mattarii, c'est-à-Faust. lib. v. dire Nattiers, à cause qu'ils couchoient sur desc. 5. Constantius se convertit à la religionnattes.

catholique. S. Augustin sapporte ce fait, comme l'ayant XVII. apris de témoins irréprochables à Rome mê-s. Augume, où il fejourna depuis la mort de sa mere, sin. pendant le reste de l'année 387. & toute l'an-Mœurs née 388. Car comme il venoit de fortir de l'églide leurs erreurs, fes premiers travaux depuis fe, Retrad. Bb 3

c. 31.

on baptème furent pour leur conversion. Il ne pouvoit soufrir l'infolence, avec laquelle ils vantoient leur pretenduë continence & leurs abstinences superstitieuses, pour tromper les ignorans; judques à se preferer aux varis Chrétiens, C'est ce qui l'obligea à composer pendant ce séjour de Rome les deux livres des mœurs de l'église catholique & des mœurs des Manichéens. Dans le premier, il explique les principes de la morale Chrétiene, montrant que l'amour de Dieu en est l'unique fondement & l'ame de toutes les vertus. Il finit par une peinture de celles qui se pratiquoient dans l'église: pour refuter les calomnies des Manichéens, par des faits incontes fables.

Il décrit premierement les moines, & entreeux les plus parfaits, c'est-à-dire les anacoretes. Ces hommes, dit il, qui ne peuvent se passer d'aimer les hommes, quoiqu'ils se passent de les voir: qui absolument separez de tout le monde. se contentent de pain & d'eau, habitant les terres les plus desertes : mais conversant avec Dieu. & heureux par la contemplation de sa beauté. Il est vrai qu'au jugement de quelques-uns, ils ont trop abandonné les affaires du monde: mais ceux-là ne comprenent pas combien ils nous sont utiles, par leurs prieres & par leur exemple. Il descend ensuite aux Cenobites : qui ayant, dit-il, méprifé le monde, menent en commun une vie tres pure, dans les prieres, les lectures, les conferences. Sans orgueil, fans opiniâtreté, sans envie: modestes, paisibles & parfaitement unis. Aucun ne possede rien de propre, aucun n'est à charge à personne. Ils occupent leurs mains à des travaux suffisans pour nourrir le corps , sans détourner l'esptit de Dieu. Ils donnent leurs ouvrages à ceux qu'ils nomment doyens, parce qu'ils en gouvernent dix : ensorte qu'aucun n'est chargé du soin de son corps pour la nourriture, le vêtement, ou les autres choses necessaires, en santé ou en maladie. Ces doyens s'aquittent trés-soigneusement de leur charge, & rendent compte à celui qu'ils appellent pere; & ces peres excellant non feulement par la fainteté des mœurs, mais encore par la science divine, conduisent sans orgueil, mais avec une grande autorité, leurs enfans, qui leur obéif-

fent avec une affection merveilleufe.

Ils fortent à la fin du jour chacun de leurs demeures, encore à jeun, pour écouter ce pere; & auprés de chaque pere, il s'affemble au moins trois mille hommes; car il y a même des communautez beaucoup plus nombreufes. Ils l'écoutent avec une attention incroyable en grand filence, témoignant les fentimens que son difcours excite, par des gemissemens, des pleurs, ou une joye modeste. Ensuite on donne au corps sa nourriture, autant qu'il suffit pour la santé: usant trés sobrement même de ce peu de viandes trés pauvres qu'on leur donne. Ils s'abstiennent non seulement de chair & de vin, mais de tout ce qui peut flater le goût. Ce qui reste, & il leur reste beaucoup par la grandeur de leur travail & la frugalité de leurs repas: ce qui reste est distribué aux pauvres, avec plus de soin qu'il n'a été gagné : en sorte qu'ils en envoyent des vaisseaux chargez, dans les lieux où il y a des pauvres. Il n'est pas necessaire d'en dire davantage d'une chose si connuë. C'est ainsi que S. Augustin dépeint les moines, qui vivoient de fon temps en Orient, & principalement en E-

gypte; & il défie par deux fois les Manichéens n. 68. n. 74de le démentir.

Il passe ensuite aux religieuses, puis au cler- 2 32. gé. Combien, dit-il, connois-je d'évêques trésvertueux & très faints? combien de prestres, de

vertu me paroît d'autant plus admirable, qu'elle est plus difficile à conserver, au milieu de la multitude & dans une vie agitée. Il parle des communautez de religieux dans les villes. vû, dit-il, à Milan une habitation nombreuse de faints, gouvernée par un prestre trés-vertueux & trés fçavant. J'en connois aussi plusieurs à Rome. Ils ne font à charge à personne: mais à l'exemple des Orientaux, & suivant l'autorité de l'Apôtre, ils s'entretiennent du travail de leurs mains. J'ay apris aussi, que plusieurs pratiquent des jeunes incroyables : non feulement en ne faisant qu'un repas vers la nuit, ce qui est par tout trés-usité; mais en passant trois jours de suite sans boire ni manger, & encore davantage. Cependant on ne pousse personne à des aufteritez, qu'il ne pu'sse porter : on n'impose à personne ce qu'il refuse, & les autres ne condamnent pas celui qui n'a pas la force de les imiter.

Il avoue ensuite qu'il y a des Chrétiens foibles, superstitieux, même dans la vraye religion, ou tellement abandonnez à leurs passions, qu'ils oublient ce qu'ils ont promis à Dieu. fai, dit-il, qu'il y a plusieurs adorateurs de sepulcres & de peintures: Je fai que plusieurs boivent avec excez à l'occasion des sepultures, & y font de grands repas, qu'ils attribuent à la religion. Ce n'est pas la veneration des Saints & de leurs reliques, que S. Augustin blâme icy, il s'en explique trop clairement en plusieurs endroits, pour en laisser le moindre doute. On ne peut dire non plus qu'il condamne l'usage des peintures, puis qu'il fait mention lui-même de celles où J. C. étoit representé avec S. Pierre & S. Paul : & que l'usage en étoit commun dans les églises en Orient & Occident, Ceux qu'il appelle donc

conf. evang. c. 10. Anf. n. 43.

adorateurs de sepulcres & de peintures, sont ceux qui s'attachoient trop groffierement aux tombeaux & aux images des Saints, sans éleverassezleur cœur aux Saints mêmes regnans dans le ciel. L'église les reprenoit & les instruisoit, sans quit-

ter ses saintes pratiques.

Dans le second livre, qui est des mœurs des XVIII. Manichéens, S. Augustin refute leur erreur ca-des Manipitale touchant la nature & l'origine du mal: chéens &c. puis il examine ce qu'ils appelloient les trois seaux, de la bouche, de la main & du sein : qui comprenoient toutes leurs abstinences & leurs pratiques superstitieuses; & raporte enfin plufieurs crimes, dont ils étoient convaincus. En parlant de l'abstinence des viandes, il montre qu'elle ne tire son prix que du motif. Si quel-c. 13. n. 24. qu'un, dit il, se contente par jour d'un seul repas, où on lui serve des herbes assaisonnées d'un peu de lard, dont il ne mange que pour appaiser la faim, avec deux ou trois verres de vin, qui lui soit necessaire pour sa fanté. Qu'un autre ne goûte ni chair ni vin: mais qu'il mange deux fois, à none & au commencement de la nuit. & fasse un grand repas de legumes recherchées & étrangeres, affaisonées & diversifiées en plusieurs manieres: qu'il boive du vin cuit ou miellé, du cidre, de la limonade, & des liqueurs semblables approchantes du vin, ou encore plus delicieuses, qu'il en boive autant qu'il veut; &c qu'il fasse son ordinaire de ces delices sans aucune necessité: lequel de ces deux vous paroîtra garder une plus grande abstinence? Il est clair que S. Augustin ne combat ici, que la superstition des Manichéens: qui condamnoient le vin-& la chair comme mauvais en eux-mêmes, se donnant toute liberté sur les viandes & les breuwages qu'ils permettoient. Mais il témoigne af- c. re les dans tout cet ouvrage, combien il estimoit

386

les abstinences pratiquées dans l'église en esprit de mortification, particulierement celles des moi-Poffid. c. 32. nes. Lui - même depuis qu'il fut évêque, ne mangeoit d'ordinaire que des herbes & des legu-

mes.

Il composa encore à Rome un dialogue entre Retratt. Evodius & lui, où il examine plusieurs questions 6. 8. touchant l'ame. Mais parce que sa grandeur y est exactement discutée, pour montrer que ce n'est pas une étendue corporelle: tout le livre est intitulé : De la quantité de l'ame. Ce fut aussi

à Rome qu'il commença les trois livres du libre arbitre contre les Manichéens, à l'occasion de la question de l'origine du mal. Car aprés l'avoir bien examiné, on trouve qu'il ne vient que du libre arbitre de la créature. Cet ouvrage est

plein d'une excellente metaphysique; & l'on Lib. 11 dnit. Lib. 111. y void la resolution des objections les plus 6. 2. 06. specieuses contre la providence & la bonté du créateur. S. Augustin n'en fit que le premier liyre à Rome; il acheva le fecond & le troisième

en Afrique, étant déja prestre. C'est encore un dialogue entre lui & Evodius. Aprés avoir demeuré plus d'un an à Rome, il revint en Afri-Poffid. c. 3. que vers l'an 389. avec quelques-uns de fes amis & de ses compatriotes, qui servoient Dieu com-

me lui.

Ce fut le pape Sirice qui procura le bannisse-Lib. Pontif. ment des Manichéens par l'empereur Theodofe 4 in Sirie. & comme ils distimuloient leur profession, & fe méloient avec les catholiques dans les églifes: il ordonna de prendre garde, qu'ils ne receuffent la communion, & ne touchassent le corps de nôtre Seigneur de leurs bouches impures. Il en priva même ceux qui se convertissoient; les releguant dans des monasteres pour y passer le reste de leurs jours, dans les jeunes & les prieres ; & permit feulement, qu'aprés les avoir

bien

bien éprouvés, on leur donnét le viatique à la mort. Il ordonna en general, que les heretiques feroient receus par l'imposition des mains, et reconciliez en prefence de toute l'églife. Ce que nous trouvois ordonné en particulier, à l'égard des Novatiens & des Montenfes ou Dona-Conc. Ram. tiftes de Rome, dans un concile que ce pape y 6.8 tint avec quatre-vingts évêques le huitiene des ides de Janvier y Goss le confulat d'Arcade & de Bauton, c'est-à-dire le fixiéme de Janvier 386. Il nous en reste une épitre synodale, contenant

neuf canons de discipline, & adressée aux évé To. 2. cont. ques d'Afrique. p. 1028. Un autre concile de Rome tenu vers le même XIX.

temps du voyage de Theodose, ou peu aprés, Condamnacondamna l'heretique Jovinien. Il avoit paffe tion de Joles premieres années de fa vie dans les austeritez de la vie monastique: jeunant, vivant de pain & d'eau, marchant nuds pieds, portant un habit noir, & travaillant de fes mains. Mais il Amb. ep. fortit de son monastere, qui étoit à Milan; & 42. n. 9. alla à Rome, où il commença à semer ses erreurs. Elles se reduisoient à quatre principales. Que ceux qui ont été regenerez par le baptéme avec une pleine foi, ne peuvent plus effre vaincus par le demon que tous ceux qui auront conferve la grace du bapteme, auront une même recompense dans le ciel : que les vierges n'ont pas plus de merite que les veuves ou les femmes mariees, fi leurs œuvres ne les diftinguent d'ailleurs : enfin qu'il n'y a point de differences entre s'abstenir des viandes, & en user Amt. ep. avec action de graces. Il nioit aussi, que la sainte 42. n. 4. Vierge Marie fut demeurée vietge, apres avoir 7nl. 1. 6.2. mis J. C. au monde, pretendant qu'autrement & de Har. c'étoit attribuer à J.C! un corps fantaftique avec . 8. les Manicheens

Jovinien vivoit conformement à ses principes 7, 13, 25, Bb 6

ap. Ambr.

Il étoit vêtu & chausse proprement, portoit des étofes blanches & fines, du linge & de la foye : il se frisoit les cheveux, frequentoit les bains & les cabarets, aimoit les jeux de hafard, les grands repas, les mets delicats & les vins exquis: aussi y paroissoit-il à son teint frais & vermeil, & à son embonpoint. Toutefois, il se vantoit toûjours d'estre moine; & garda le celibat, pour éviter les suites fâcheuses du mariage. Prêchant une doctrine si commode, il ne manqua pas d'avoir à Rome beaucoup de sectateurs; plusieurs personnes de l'un & de l'autre sexe, aprés avoir vêcu long-temps dans la continence & la mortification, se marioient & revenoient à une vie molle & relâchée. Mais aucun évêque ne se laissa féduire à lovinien.

Il trouva même de la refistance dans les laïques illustres par leur naissance & leur pieté, entrelesquels on nomme Pammaque. Ils porterent Ep. 2. Siricau pere Sirice un écrit, dans lequel Jovinien ate. 2. conc. voit publié ses erreurs, & lui demanderent son p. 1024. 6 jugement. Le pape assembla son clergé : cette doctrine fut trouvée contraire à la loi Chrétienne; & de l'avis de tous ceux qui étoient presens; tant prestres que diacres, & autres clercs, on condamna lovinien avec huit autres, qui sont

> fie; & on ordonna qu'ils demeureroient separez de l'église pour toûjours.

Jovinien & lesautres condamnez s'en allerent à Milan, où l'empercur étoit retourné. Mais le pape Sirice y envoya trois prestres, Crescent, Leopart & Alexandre, avec une lettre à l'église de Milan, qui contenoit la condamnation de

nommez, comme auteurs d'une nouvelle here-

ces heretiques & la refutation fommaire de leurs erreurs. Auffi y furent ils rejettez de 42. 7. 13. tout le monde avec horreur, & les legats du

pape les firent chaffer de la ville. Les évêques qui qui se trouverent alors à Milan avec S. Ambroile, les condamnerent conformément au jugement du pape, à qui ils en écrivirent une lettre synodale. Ils y louent d'abord sa vigilance pastorale ; & ensuite refutent par l'Ecriture les er- Id. ep. 42. reurs de Jovinien, s'étendant particulierement à". 4.5. 66. prouver que la fainte Mere de Dieu est toûjours demeurée vierge. Cette lettre est souscrite par sept évêques: Eventius de Ceno, Maxime d'Emone, Felix de Iadres, Bassien de Lodi, Theodore d'Octodure, Constantius d'Orange; & par le prestre Aper au nom de Geminien évêque de Modene. On juge de leurs fieges par le concile d'Aquilée, où se trouvent les mêmes Sup. xvIII. noms.

En ce concile de Milan, ou dans quelque-autre qui le suivit de prés, & où les évêques de Gaule se trouverent, on confirma la condamnation d'Ithace, & de ceux de son parti faite l'année precedente. Car l'ordination de Felix de Tréves, où ils avoient dominé, troubloit tou-Prosp. Chr. te la Gaule; & il fut separé de la communion, an. 389. par les lettres du pape & de S. Ambroife: ce Conc. Taur. qui arriva incontinent aprés la défaite de Ma Ifidor, dexime, protecteur des Ithaciens. Ithace fut vir. Illuft. non seulement déposé de l'épiscopat & excom. 4. 2. munié: mais envoyé en exil, où il mourut fous Theodofe & Valentinien; c'est-a-dire au plus tard deux ans aprés. Pendant que S. Am-Anh. et. broise tenoit ce concile, il aprit la triste nou-51. n. 6. velle du massacre de Thessalonique, dont voicy Phistoire.

Botheric qui commandoit les troupes en Illy, Maffacre de rie, & residoit à Thessalonique, fit mettre en Thessaloniprison un cocher du cirque, qui svoit vouluque. corrompre un jeune homme de ses domestiques. Soz. vii. La une feste où il devoit y avoir des courses Ruff hist. magnifiques, le peuple creut ce cocher necel Bb 7 faire, ," 1)

Hiftoire Ecclesiaftique.

Theod. V. c. 17.

faire, pour la beauté du spectacle; & demanda AN. 390 avec empressement qu'il fût mis en liberté. Ne pouvant l'obtenir, il s'emporta, & en vint à une fédition fi furieuse, que quelques officiers furent assommez à coups de pierres, & traînez par les ruës; & Botheric même y fut tué. A cette nouvelle, l'empereur Theodose naturellement prompt, entra en une furieuse colere;

Aug. V. civit. c. 26. Ambr. ep. 51. n. 16. Paul. vit.

mais S. Ambroise & les autres évêques qui se trouverent presens, l'adoucirent, de forte qu'il leur promit de pardonner au peuple de Theffalonique. Depuis il fut aigri de nouveau par les Ambr. 11.24. principaux officiers de sa cour, principalement par Ruffin maître des offices. Ils lui representerent, qu'il étoit d'une extrême consequence, de ne pas laisser ces violences impunies: & lui firent resoudre une sanglante punition contre la ville de Thessalonique. Mais ils eurent grand foin, que cette resolution demeurat secrette. & qu'elle fut executée avant que S. Ambroise en eût connoissance.

Poul. vit.

Donc comme le peuple de Thessalonique étoit assemblé dans le cirque, on le fit environner secrettement par des soldats, avec ordre de faire main baffe fur tous ceux qu'ils rencontreroient, toutefois jusques à un certain nombre fans diftinction des innocens & des coupables! enforte qu'il y eut des étrangers & des passans envelopez dans ce massacre, qui dura trois heures, & fit perir environ fept mille personnes. Il y eut un esclave assés genereux pour s'offrir & se faire égorger au lieu de son maître. Un marchand se presenta pour ses deux enfans : offrant aux foldats pour les fauver, tout l'or qu'il avoit. Ils en eurent pitié, & lui permitent d'es choifir un ! difant qu'ils ne pouvoient laiffer tous les deux, fans le mettre eux-mêmes en beril, à cause du nombre qui leur avoit été Bait qué. Le pere regardoit ses deux enfans en pleurant, sans pouvoir se resoudre, jusques à ce qu'ils An. 390.

furent tous deux égorgez à ses yeux. La nouvelle de ce massacre étant venue à Milan, les évêques qui y étoient assemblez, en furent sensiblement affligez: mais particulierement S. Ambroise. Il ne voulut pas toutesois se prefenter devant Theodose, dans le premier mouvement de sa douleur; & crut aussi lui devoir donner le loifir de revenir à lui. Ainfi comme l'empereur étoit alors hors de Milan, S. Am- Ambr. et. broile en sortit deux ou trois jours avant son re- 51. n. 5. tour; & s'en alla à la campagne, fous pretexte d'une indisposition veritable, mais qui ne l'auroit pas empêché d'attendre l'empereur en une autre occasion. La nuit avant son départ, il n. 14creut voir Theodose venir à l'église, & qu'il lui étoit impossible d'offrir le facrifice : ce qu'il prit pour une marque, que Dieu vouloit que l'empereur se soumit à la penitence. Il lui écrivit une Bid.

lettre de fa main, afin que l'empereur fût assuré qu'elle n'avoit été veire de personne; & elle est

ventie jusques à nous.

D'abord il s'excuie de ne l'avoir pas attendu à X X I.

Milan: sur ce qu'encore qu'il soit de sa cour & Penitence
de ses anciens amis, il est le seul à qui il a'est se,
permis ni d'apprendre les resolutions du consifloire, ni d'en parler. Cependant, dit-il, ma
conscience demeureroit chargée par ce reproche Excel, 111du prophete: Si le prestre n'avertit point le po-18.

cheur, il mourra dans son peché, se le prestre
sera coupable de ne l'avoir pas avertit. Ecoutez, m. 4Seigneur, continué S. Ambrosse, vous avez du
zele pour la foi, & de la crainte de Dieu: je ne
le puis nier: mais vous avez une impettodité naturelle, que vous tocurnez promptement en compassion ti on l'adoucit; & si no l'excite, vous la
pousse sera des l'avoir pas vous ne pouyez presque

Am. 390 chauffe cette humeur, fi personne n'és le vous abandonne volontiers à vous-même.

Il lui represente ensuite l'atrocité de ce qui s'étoit passé à Thessalonique; & combien les évêques assemblez en concile à Milan en avoient été affligez. Puis il ajoûte: En communiquant avec vous, je n'aurois pas justifié vôtre action; aucontraire, je me chargerois de la haine de ce peché, si personne ne vous disoit, qu'il est necessaire de vous reconcilier à Dieu. Il lui propose ensuite les exemples des princes, qui ont fait penitence: principalement de David : puis il ajoûte: Vous estes homme, il vous est arrivé une tentation, surmontez la. Le peché ne s'efface que par les larmes: il n'y a ni ange ni archange, qui puisse le remettre autrement : le Seigneur lui-même ne pardonne qu'à ceux qui font penitence. Je vous conseille, je vous prie. je vous exhorte, je vous avertis. Quelque bonheur que vous ayez eu dans les combats, quelque louange que vous meritiez dans tout le reste, la bonté a toûjours été le comble de vos vertus. Le demon vous a envié cet avantage, furmontez-le, tandis que vous avez encore de quoy le faire. N'ajoûtez pas a vôtre peché celui de vous attribuer ce que plusieurs se sont attribuez à leur prejudice. Je n'ose offrir le sacrifice, si vous voulez y affister. Ce qui ne seroit pas permis aprés le fang d'un seul-innocent répandu, le sera-t'il aprés le sang de plusieurs? Ne serois je pas bien aife d'avoir les bonnes graces de mon prince, en me conformant à vôtre volonté, fi la chose le permettoit? La simple oraison est un sacrifice : elle attire le pardon en montrant de l'humilité, au lieu que l'offrande attireroit l'indignation, en marquant du mépris. Il finit ainfi : le vous aime, je vous cheris, je prie pour vous, Si vous le croyez,

ren-

rendez-vous, & reconnoissez la verité de mes An. 390. vez pas mauvais que je donne à Dieu la préférence.

S. Ambroife étant retourné à Milan , refuß à Pauli. vit. l'empereur Theodose l'entrée de l'église. Com-<sup>n. 24</sup>\* me l'empereur representoit que David avoit commis un adultere & un homicide: S. Ambroise lui répondit aussi-tôt: Puis que vous avez imité sa faute, imitez sa penitence. L'empereur se soûmit, & s'abstint d'entrer dans l'église pendant huit mois.

La feste de la nativité de N. S. étant venile, Theod. v. il demeuroit enfermé dans son palais, versanthist. c. 18. des larmes. Ruffin le maître des offices & le plus familier de ses courtisans lui en demanda la caufe. L'empereur redoublant ses pleurs & ses sanglots, lui dit: Je pleure, quand je considere, que le temple de Dieu est ouvert aux esclaves & aux mendians, tandis qu'il m'est fermé, & le ciel par confequent. Ruffin dit: Je courray, si vous voulez à l'évêque, & je le prierai tant, que je lui persuaderay de vous absoudre. Vous ne le persuaderez pas, dit l'empereur; je connois la justice de sa censure; & le respect de la puissance imperiale, ne lui fera rien faire contre la loi de Dieu. C'est que l'empereur bien instruit savoit, qu'il n'étoit permis d'absoudre les. pecheurs, qu'aprés qu'ils avoient fait la penitence canonique. Ruffin insista, & promit de perfuader S. Ambroife. Allez donc vîte, dit l'empereur; & se flattant de l'esperance que Russin lui avoit donnée, il le suivit peu de tempsaprés. S. Ambroise voyant Russin, lui dit, qu'il y avoit de l'imprudence, de vouloir foûtenir ce massacre, dont il avoit été l'auteur par ses mauvais conseils. Comme Ruffin le prioit, lui difant que l'empereur venoit, S. Ambroise enflam-

mé de son zele, lui dit: Je vous avertis Russin, An. 390. que je l'empêcheray d'entrer dans le vestibule sacré: mais s'il veut changer sa puissance en tyrannie, je me laisseray égorger avec joye. Russin ayant oui ce discours, l'envoya dire à l'empereur, & lui conseilla de demeurer dans le palais. L'empereur receut l'avis au milieu de la place; & dit : J'iray , je recevray l'affront que je merite.

Etant arrivé à l'enceinte du lieu sacré; il n'entra pas dans l'églife: mais il alla trouver l'évéque qui étoit affis dans la fale d'audiance, & il le pria de lui donner l'absolution. S. Ambroise dit, qu'il s'élevoit contre Dieu-même, & qu'il fouloit aux pieds ses loix. Je les respecte, dit l'empereur; & je ne veux point entrer contre les regles dans le vestibule facré: mais je vous prie de me delivrer de ces liens; & de ne me pas fermer la porte, que le Seigneur a ouverte à tous ceux qui font penitence. S. Ambroise lui dit: Quelle penitence avez-vous donc faite, aprés un tel peché? C'est à vous, dit l'empereur, à m'apprendre ce que je dois faire. S. Ambroise lui ordonna de faire penitence publique: car encore qu'il se fût abitenu d'entrer dans l'églife, il n'avoit point encore pratiqué la penitence reguliere : il lui demanda de plus une loi qui suspendît les executions de mort pendant trente jours. L'empereur accepta l'une & l'autre condition: il fit écrire la loi, & y souscrivit de sa main; il se soumit à la penitence publique. Auffi-tôt S. Ambroise leva l'excommunication, & lui permit l'entrée de l'église. Toutefois l'empereur ne fit pas sa pricre debout ou à genoux; mais ayant ôté tous ses ornemens imperiaux, qu'il ne reprit point pendant tout le temps de la penitence : il demeura prosterné sur le pavé, disant ces paroles de Da-P[al, 118. vid: Mon ame est attachée à la terre, donnez

Ambr. de ob. Theod. N. 34. Sez. VII.

c. 25.

mai

moi la vie selon vôtre parole. En disant cela, il s'arrachoit les cheveux, se frappoit le front, & arrosoit le pavé de ses larmes, demandant misericorde, le peuple le voyant ainsi humilié, prioit & pleuroit avec lui & il conserva la douleur de Ambr. de ob ce peché tout le reste de sa vie. Nous avons une Th. c. 34loi qui porte le nom de Theodose, & qui or- Ang. v. donne de tenir en fuspens le fort des condamnez dvit. c. 25. pendant trente jours. Mais elle porte aussi le nom de pau. de Gratien & est datée du quinzième des calen- V. Pag. an. des de Septembre, fous le confulat d'Antoine & 390. n. 4. de Syegrius, c'est-à dire du dix-huitiéme d'Aoust 382. Ainsi ce n'est point celle qui fut faite en

cette occasion. S. Ambroise s'appliquoit soigneusement à l'ad- X X I I. ministration de la penitence, a l'égard de toutes Discipline-fortes de personnes. Voici comme en parle Pau- tence en lin auteur de sa vie : Toutes les fois que quel- Occident. qu'un lui avoit confessé ses pechez, pour rece- Paul. n. 39. voir la penitence: il répandoit tant de larmes, qu'il obligeoit le penitent à pleurer ; car il sembloit estre tombé avec lui. Mais il ne parloit des crimes qu'on lui avoit confessez, qu'a Dieu seul; laissant un bon exemple aux évêques suivans, d'estre plûtôt intercesseurs devant Dieu, qu'accufateurs devant les hommes. On voit dans ce témoignage de Paulin la confession secette des pechez, faite au pasteur, pour parvenir à la penitence. Les évêques en étoient encore les ministres ordinaires en Occident. Car on n'avoit recours à ce remede que pour les grands pechez, qui n'étoient pas frequens entre les Chrétiens. - Cette discipline s'observoit principalement à Ro- Soz. viime. Il y avoit un lieu marqué pour les penitens, c. 10. où aprés la celebration des mysteres, auxquels ils ne participoient point, ils se prosternoient à terre avec larmes & gemissemens; & tout le peuple les fecondoit, par des pleurs & des cris fem-

blables.

596

blables. Ensuite l'évêque s'étant relevé, relevoit auffi les penitens, faifoit sur eux les prieres convenables, & les renvoyoit. Chacun accomplissoit en son particulier sa penitence : jeunant , s'abstenant du bain, & de la nourriture ordinaire, ou pratiquant d'autres austeritez, selon qu'elles lui avoient été prescrites. Il attendoit le temps marqué par l'évêque; & alors ayant achevé sa penitence, il recevoit l'absolution de son peché, & rentroit d'ans l'assemblée avec tout le peuple. Tel étoit l'usage de Rome, jusques au temps de l'historien Sozomene, vers le milieu du cin-

quiéme fiecle. On vit à Rome un exemple illustre Hier, ebift. 30. ad Oceande penitence, à peu prés dans le temps de celle c. 1. 2. de Theodose, en la personne de sainte Fabiole,

xvIII.n. 21. comme il a été dit. La même discipline s'observoit dans l'ég! se

concile tenu à Chartage, par l'évêque Geneth-App. concil. p. 1827. Schelftr. Eccl. Afr. diff. 3. c. 4. 6. 3.

lius, avec plusieurs évêques de diverses provinces, sous le consulat de l'empereur Valentinien & de Neoterius, le seiziéme des calendes de Juillet, c'est-à-dire le seiziéme Juin 390. midius évêque de Maxule, demanda que suivant l'ordonnance des conciles precedens, il fût défendu aux prêtres de faire le crême, de recon-

d'Afrique, comme il paroît par deux canons d'un

cilier publiquement les penitens & de confacrer les filles; ce qui fut ordonné. Mais Genethlius ajoûta: Si quelqu'un se trouve en peril, & demande à estre reconcilié aux divins autels : en cas que l'évêque soit absent, le prêtre doit le consulter & reconcilier ainsi par son ordre, celui qui est en peril. Ce que tout le concile approuva. L'évêque étoit donc le ministre ordinaire de la penitence, & le prêtre seulement en son absence, en cas de necessité & par son ordre. Ce concile fit quelques autres canons de discipline, la pluspart pour empêcher les entreprises des prê-

tres

tres sur les évêques, & des évêques sur leurs confreres. On y renouvella la loi de la continen. An. 390. ce imposée aux trois premiers degrez du clergé, l'évêque, le prêtre & le diacre : comme étant d'institution apostolique. On défendit aux prêtres sous peine de déposition, de celebrer le saint facrifice dans une maison, ou en quelque lieu que ce soit, sans ordre de l'évêque. Si un prêtre excommunié par son évêque, au lieu de se plaindre aux évêques voifins, tient des affemblées à part & offre le faint facrifice : il fera déposé, anathematisé & chassé loin de la ville. On voit encore ici la difference de l'excommunication passagere, pour corriger le pecheur, & de Panathême, Il est défendu à aucun évêque, prê- 6-7tre ou clerc de recevoir ceux qui ont été excommuniez, pour leurs crimes; & qui, au lieu de se soumettre au jugement de leur évêque, vont se pourvoir à la cour, ou devant les juges seculiers, ou d'autres juges ecclessastiques. Celui . 6. qui est prévenu de crime n'est point admis à accuser un évêque ou un prêtre. Suivant les ancie- 6. 10, nes regles, un évêque accusé doit estre jugé au moins par douze évêques, un prêtre par fix, un diacre par trois, compris l'évêque propre. L'execution de ce canon n'étoit pas difficile, à cause de la multitude des évêques & même des conciles. Il est défendu à aucun évêque d'entreprendre sur le diocese de son voisin. On ne doit point donner d'évêques aux dioceses qui n'en ont jamais eu : si ce n'est que le peuple fidelle soit multiplié & le desire: alors on pourra établir un nouvel évêque, par la volonté de celui dont le diocese dépend. Aucun évêque ne doit entre- c. 12. prendre d'en ordonner un autre, en quelque nombreux concile qui ce soit, sans l'ordre par écrit du primat de la province; & avec cer ordre, trois évêques suffisent en cas de necessité.

Suppression n. 55.

Sexom. VII.

c. 16.

En Orient la discipline de la penitence étoit un An 390. peu differente. Car il y avoit en chaque église X X 111. un prêtre penitentier, sur lequel l'évêque se déchargeoit de l'examen des penitens. On en raptier à C. P. portoit l'origine a l'heresse de Novatien, qui ne Sup. liv. v1. vouloit point accorder de penitence aprés le baptême; & on disoit qu'aprés sa condamnation, Socr. v. 6. 19. on avoit ajoûté ce prêtre au catalogue du clergé. Les heretiques mêmes avoient suivi cette regle,

excepté les Novatiens. La fonction du penitentier étoit donc, de recevoir les confessions de ceux qui étoient tombez depuis leur baptéme. C'est pourquoi on le choisissoit d'une probité, d'un fecret & d'une prudence finguliere. Il prefcrivoit à chacun felon fon peché la penitence qu'il devoit faire, & le renvoyoit pour l'accom-

plir en son particulier.

A Constantinople une femme de qualité vint trouver le prêtre penitentier, & lui confessa en détail les pechez qu'elle avoit commis depuis son baptême. Le prêtre lui ordonna de jeûner & de prier continuellement. Comme à cette occasion, elle séjournoit long-temps dans l'église elle se laissa corrompre par un diacre qui abusa d'elle: Elle declara ce peché, qui causa un grand scandale dans le peuple, & une grande indignation contre les ecclesiastiques: à causse de la honte qui en revenoit à toute l'église. L'évêque Nectaire fut embarassé, de ce qu'il devoit faire en cette occasion. Il déposa le diacre: & par le conseil d'un prêtre nommé Eudemon natif d'Alexandrie. il ôta le prêtre penitentier; & laissa à la liberté de chacun de participer aux mysteres, suivant le mouvement de sa conscience. C'est ainsi que l'historien Socrate rapporte la chose, qu'il dit avoit apprise de la propre bouche d'Eudemon; & ajoûte qu'il lui dit : Si vôtre conseil a été utile à l'église ou non, Dieu le sait: mais je vois que que vous avez donné occasion aux fidelles de ne An. 390. precepte de l'Apositre, qui dit: Ne participez Eghv.II. point aux œuvres infructueuses des tenebres: mais reprenez-les plûtôt. Ces paroles de Socrate ne peuvent s'appiquer qu'à la consession publique de quelques pechez, que le prêtre penitentier pouvoit ordonner, s'élon qu'il jugeoit à propos, & qu'il donnoit occasion aux fidelles de reprendre & de corriger les pecheurs.

La pluspart des églises d'Orient suivirent l'exemple de C.P. & fuprimerent le prêtre penitentier. C'est-à dire qu'elles revinrent à l'ancien ufage confervé en Occident : que l'évêque prît foin par lui-même de la penitence publique, sans que les pecheurs fussent obligez de s'adresser à un certain prêtre. Ils demeurerent dans l'ancien- Orig. hom. 2. ne liberté, marquée par Origene, de choifir leur in 25.37.19. medecin spirituel, & de confesser même en public quelques-uns de leurs pechez, s'ils le jugeoient. à propos: ou de s'aprocher des faints mysteres. fans avoir recours à la penitence, s'ils jugeoient en leur conscience qu'elle ne leur fût pas necesfaire, comme nous en usons encore. Au reste on verra suffisamment dans la suite de cette histoire, que la suppression du prêtre penitentier n'a donné aucune atteinte, ni à la confession secrette, toûjours necessaire pour l'administration de la penitence; ni à la penitence publique, toûjours pratiquée en certains cas, même dans l'église

Sozomene semble supposer que la personne XXIV. qui causa ce sendale étoir une diaconesse. Cari I Loix tou-estime que ce sur l'occasion de la loi que sit Theo-chant les dosse, pour l'honneur & la reputation de l'égité, fes & les par laquelle il défend de choisir pour diaconesse moines, des femmes moins âgées que de soixante ans, sur vit. giuvante 16.

de C. P.

de epife. 1. Tim. v. 9. 10.

fuivant le precepte de l'Apôtre. Il veut aussi qu'elles ayent des enfans, qu'elles leur demandent L. 7. C. Th. un curateur, s'ils en ont encore besoin : qu'elles laissent à d'autres le gouvernement de leurs immeubles, & ne jouissent que des revenus. dont elles puissent disposer librement. Il leur défend d'aliener leurs joyaux & leurs autres meu-

bles precieux : ni d'inftituer heritiere l'églife ou aucun clerc: ni de leur rien laisser par legs, par fideicommis, ou par aucune derniere volonté. à peine de nullité. Il défend encore de recevoir, dans l'église les femmes qui se coupoientles cheveux, fous pretexte de religion, à peine aux évêques qui le permettoient d'estre déposez. C'est

l'execution d'un canon du concile de Gangre. CetxvII. n. 33 teloi est adressée à Tatien prefet du pretoire d'O-Cont. Gangr. rient , & datée du onziéme des calendes de Juilc. 17.

let à Milan fous le quatriéme confulat de Valentinien avec Neoterius; c'est-à-dire du vingt-L. 28. C. Th. uniéme de Juin 390. Mais deux mois aprés, le vingt-troisième d'Aoust, elle fut revoquée en partie par une autre loi, qui permet aux diaconesses de donner entre-vifs aux clercs, ou à l'églife, leurs esclaves & tous les autres meubles,

même leurs joyaux.

L. 1. C. Th. de Monach. & ibi Gothefr.

de epi∫c.

Theodose fit dans le même temps une loi contre les moines, qui leur enjoint de se retirer dans les lieux deserts, & d'habiter les solitudes. Elle est datée du troisiéme de Septembre la même année 390. & adressée au même Tatien prefet du pretoire d'Orient. Ce qui fait croire qu'elle regarde principalement les moines d'Egypte & de Syrie: qui sous pretexte de zele, venoient dans les villes importuner les juges, en demandant la grace des criminels, jusques à exciter des seditions; & faisoient une guerre ouverte aux payens, en abatant les idoles & les temples. Nous avons vû comme Theodose s'en plaignoit

à S. Ambroife. Toutefois il revoqua cette loi L. 2. 0d. environ vingt mois aprés, étant revenu à C. P. par une autre loi du dix-feptième d'Avril 392. adrefiée au même Tatien: par laquelle ilattribue la défende precedente à la vexation des juges, & permet aux moines d'entrer librement dans les villes. L'empereur Theodofe ayant paffe prés 5ur. v. 1.18. de trois ans en Italie, y laiffa le jeune Valenti- Marcell. nien, & retourna avec son fils Honorius à C. P. Chr. am. 391. où il rentra le dixième de Novembre sous le consultat de Tatien & de Symmaque, c'est-à-dire Pan 391.

Entre les moines vagabons qui troubloient alors l'Orient, on peut compter les heretiques Herefie des Massaliens qui faisoient profession de renoncer Massaliens. au monde, quoiqu'en effet ils ne fussent pas tous moines. On les nommoit en syriaque Maffalins ou Messalins, en grec Euchites, c'est-à- Epiph. her. dire prians, parce qu'ils faisoient consister dans 80. n. 1. la priere seule l'essence de la religion. On les Hier, proim nommoit auffi en syriaque Abin & Paanin, c'est- in dial, adva à-dire pervers. Il y en eut de deux fortes: les Pelaplus anciens étoient payens, & n'avoient rien de commun avec les Chrétiens ni avec les Juifs. Quoiqu'ils reconnussent plusieurs dieux, ils n'en Sat. L. XI. adoroient qu'un, qu'ils nommoient Tout-puif. n. 30. fant: on croit avec vrai-semblance, que ce sont les mêmes que d'autres appellent Hyplistaires ou adorateurs du Trés-haut. Leurs oratoires étoient des bâtimens vastes, & découverts en forme de places publiques. Ils s'y assembloient le soir & le matin; & à la lumière de plusieurs lampes, Epiph, n. 2; chantoient certains cantiques à la louange de Dieu : d'où on les appella aussi en grec Euphemites. Quelques magistrats en firent mourir plusieurs, parce qu'ils corrompoient la verité, & imitoient les usages de l'église sans estre Chrétiens. Les Euphemites prirent les corps de ceux d'entre-Tome IV.

602

cux que l'on avoit fait mourir, & les enterrerent en des lieux où lis s'affemblerent pour prier: 7. 3. d'où ils prirent le nom de Martyriens. Quelques-uns confiderant la grandeur & la puiflance du demon pour faire du mal aux hommes, s'adreffoient à lui, l'adoroient & le prioient pour l'appaifer; d'où leur vint le nom de Sataniens.

Tels étoient les Massaliens payens,

Ceux qui portoient le nom de Chrétiens, commencerent vers le regne de Constantius, mais leur origine étoit incertaine. Ils venoient de Mesopotamie; & il y en avoit à Antioche, lors que S. Epiphane écrivoit son traité des heresies, c'est-à-dire en 276. Il attribue leur erreur à l'excessive simplicité de quelques-uns, qui avoient pris trop à la lettre le precepte de J. C. de renoncer à tout pour le suivre, vendre son bien & le donner aux pauvres. Ils quittoient tout en effet: mais ensuite ils menoient une vie oisive & vagabonde, demandoient l'aumône, & vivoient pelle melle hommes & femmes, jusques à coucher ainsi dans les rues pendant l'esté. ne pratiquoient point le jeune, mais ils mangeoient des les huit ou neuf heures du matin, & même devant le jour, selon que l'appetit les prenoit. Ils rejettoient le travail des mains comme mauvais, abusant de cette parole de J. C. Travaillez, non pour la nourriture qui perit, mais pour celle qui demeure dans la vie éternelle. S. Epiphane combat principalement cette erreur touchant le travail. Il montre les inconveniens de la mendicité, & les lâches complaifances où elle engage envers les riches : même envers ceux dont les biens sont mal aquis. Il

raporte les preceptes de l'Apôtre & la pratique des moines, particulierement d'Egypte, qui accordoient fi bien le travail avec la priere : & il ajoûte l'exemple des prestres & des évêques. Car

Vheed. 14. hift. c. 11. Jo. v1. 27. Har. 80. n. 4. 5. 6.

bien qu'ils eussent droit de se faire nourrir par les peuples qu'ils instruisoient, & qui de leurs justes travaux leur devoient les premices & les oblations: toutefois ils en usoient sobrement. La plus part, dit-il, quoique non pas tous, imitant l'Apôtre S. Paul, exercent de leurs mains quelque métier : qu'ils trouvent convenable à leur dignité, & à leur application continuelle au gouvernement de l'église, afin qu'aprés la parole & l'instruction, ils avent encore la joye en leur conscience, de satisfaire à leurs besoins, par le travail de leurs mains; & de donner aux pauvres ce qui leur reste, tant des oblations, que de leur travail: ce qu'ils font par un excez de zele envers Dieu, & de charité pour le prochain. C'est le témoignage que rend S Epiphane à la plus grande partie des évêques & des prestres de son temps.

Les Massaliens disoient, que chaque homme Theod, heravoit un demon qui le suivoit depuis sa naissan-fab. 1v. 6. 12. ce, & qui le poussoit aux mauvaises actions, que le seul moyen de le chasser de l'ame, étoit la priere; & qu'elle arrachoit avec lui la racine du peché. Pour les facremens, ils les regardoient comme des choses indifferentes: l'eucharistie, selon eux, ne faisoit ni bien ni mal; le baptême retranchoit les pechez, comme un rafoir, fans en ôter la racine. Ils disoient que l'on rejettoit ce demon familier, en se mouchant & Aug. hari en crachant; & que quand l'homme étoit ainfi 57purifié, on voyoit fortir de sa bouche une truye avec fes petits cochons, & on y voyoit entrer un feu qui ne brûloit point: au moins quelquesuns leur attribuoient cette fable. Ils prenoient à la lettre le precepte de prier continuellement, & en poussoient la pratique jusques à un excez incrovable. Ils dormoient la plus grande partie du jour : ensuite ils disoient qu'ils avoient eu des revelations; & faifoient des predictions, dont

SOL

l'évenement montroit la fausseté. Ils se vautoient de voir des yeux du corps la fainte Trinité, & de recevoir le S. Esprit d'une maniere vifible & fenfible. Aussi avoient-ils des transports dans la priere, qui leur faisoient faire des actions extravagantes. Ils s'élançoient tout d'un coup, disant qu'ils sautoient par dessus les demons: & disoient qu'ils tiroient contre-eux, en faisant avec les doigts le geste d'un homme qui tire de l'arc; ils foisoient plusieurs autres folies femblables qui leur attirerent le nom d'antousia-

Epiph. n. 3. in dialog.

stes. Quand on demandoit à quelqu'un d'eux, s'il étoit patriarche ou prophete, ou ange, ou Hier. proem. J. C. même, il disoit hardiment qu'oui. En un mot, ils croyoient que la science & la vertu des adv. Pelag. hommes pouvoit arriver, non feulement à la ressemblance, mais à l'égalité de Dieu: ensorte que ceux qui étoient parvenus au comble de la perfection, ne pouvoient plus pecher, pas même de pensée ou par ignorance. Ils ne se separoient point de la communion des fidelles: mais cachoient foigneusement leur heresie, jusques à la nier impudemment, & l'anathematifer quand ils étoient convaincus. Les chefs de cette secte étoient Adelphius, qui n'étoit ni moine ni clerc, mais pur laique: Sabbas, qui portoit l'habit de moine, & s'étoit fait eunuque; & le nom lui

Phot. Cod. \$2.

Flavien évêque d'Antioche ayant appris qu'ils demeuroient à Edesse, & qu'ils répandoient Condamnaleur venin dans le voisinage, y envoya une troupe de moines qui les amenerent à Antioche: & comme ils nioient leur herefie, il les convainquit ainfi. Il dit que ceux qui les accusoient, étoient des calomniateurs & les témoins des

menteurs; & appellant doucement Adelphius qui

en étoit demeuré: un autre Sabbas: Eustathe le venerable, Dadoés, Hermas, Simeon, & quel-

tion des Maffaliens. Theod. IV. bift. e. II. Has. fab. 1v. c. 11.

XXVI.

ques autres.

étoit

lui dit: Nous qui avons long-temps vêcu, nous connoissons mieux la nature de l'homme, & les artifices des demons: & nous sçavons par experience la conduite de la grace. Ces jeunes gens qui n'ont point examiné tout cela, ne peuvent supporter les discours spirituels. Dites-moi donc comment vous expliquez que l'esprit malin se retire, & que le S. Esprit se communique. Adelphius flaté par ce discours, dit que le baptême n'étoit d'aucune utilité : qu'il n'y avoit que la priere, qui chassat le demon familier, que chacun recevoit en naissant avec la nature du premier pere. Que quand ce demon étoit chafsé par la priere, le S. Esprit venoit, & montroit fa presence sensiblement & visiblement: en délivrant le corps du mouvement des paffions, & l'ame de l'inclination au mal; enforte qu'il n'étoit plus besoin ni de jeûne pour abattre le corps, ni d'instruction pour regler l'esprit. Que celui qui étoit en cet état, voyoit clairement l'avenir, & contemploit la fainte Trinité avec les yeux. Alors Flavien dit à Adelphius ces Dan. x111. paroles de l'écriture : Malheureux vieillard, tu 52. 61. es convaincu par ta propre bouche.

Ensuite il tint un concile avec trois évêques, Phot. Cod. qui apparemment se rencontrerent à Antioche 52. & juiques à trente prestres & diacres. Les trois évêques furent Byze de Séleucie, Maruthas de Sopharene vers la Mesopotamie, & Samus, dont on ne fait pas le fiege. Bien qu'Adelphius témoignât se repentir & renoncer à son heresie. le concile ne laissa pas de le condamner avec ses complices; & on les convainquit ensuite du peu de fincerité de leur abjuration. Car on découvrit qu'ils communiquoient par écrit avec ceux qu'ils avoient condamnez comme Massaliens, & reconnoissoient estre dans les mêmes senti-

mens

mens. Flavien écrivit une lettre aux fidelles de la province d'Ofroëne où étoit Edesse, pour les informer de ce qui s'étoit passé: & il y marquoit, que les heretiques avoient été battus & anathematifez. Les évêques d'Ofroëne remercierent Flavien, & aprouverent fa conduite: toutefois il ne laissa pas de demeurer un grand nombre de Massaliens en Syrie.

Ceux qui en furent chassez, se retirerent en

Phot. Ibid.

Pamphylie. Mais S. Amphiloque évêque d'Icone en Lycaonie, voifine de cette province, en délivra le païs, & assembla contre eux un concile à Side metropole de la Pamphylie, où vingtcinq évêques se trouverent avec lui. Ils écrivirent à S. Flavien d'Antioche une lettre synodale. pour l'informer de ce qui s'étoit passé. Dans les actes de ce concile, S. Amphiloque avoit fait inserer les propres paroles des heretiques, qui montroient clairement la difference de leur doêtrine. Letoius évêque de Melitine en Armenie, écrivit aussi à S. Flavien, pour s'informer des Massaliens; & aprit comme ils avoient été condamnez en concile. Surquoi Letoius animé de zéle. & voyant plusieurs monasteres infectez de cette erreur, les brûla & chassa les heretiques. Mais ils trouverent de la protection

Theod. IV. hift.c. 11.

XXVII. Schifme d'Antioche. Concile de Capoue, Sex. VII. c. 15. Hier. Chr. an. 273. Theod. v. c. 23.

Flavien fut obligé de s'en plaindre. Le schisme d'Antioche duroit toujours. L'évêque Paulin mourut vers l'an 389 mais le peuple de son parti ne voulut pas pour cela reconnoître Flavien; ils avoient un autre évêque, sça-Sorve, 15, voir le prestre Evagre ami de S Jerôme, fils de Pompeien, d'une famille illustre à Antioche. Paulin seul l'avoit établi dés son vivant, violant en cela plusieurs canons. Car il étoit défendu à un évêque d'ordonner son successeur: tous les évêgues de la province devoient estre appellez à

auprés d'un autre évêque d'Armenie, à qui S.

l'ordination, & trois au moins devoient y affifter. Les Occidentaux ne laisserent pas de reconnoître Evagre pour évêque d'Antioche, & de communiquer ayec lui, comme ils avoient fait avec Paulin. Car ceux de ce parti reprochoient toûjours à Flavien qu'il avoit viole son serment: pretendant qu'étant prestre, il avoit juré avec les autres, de ne point donner de successeur à Melece pendant la vie de Paulin. Ainsi de part & d'autre, chacun s'appuyoit plus sur les défauts de l'ordination de son competiteur, que sur la regularité de la fienne. Il fe tint un concile à Ibid. n. 2. Capoue en Italie, où on accorda la communion à tous ceux qui professoient la foi catholique; & quant au differend d'Evagre & de Flavien, on en renvoya l'examen à Theophile d'Alexandrie & aux évêques d'Egypte : parce qu'ils ne paroissoient point préoccupez, n'ayant embrasse la communion d'aucun des deux.

Le même concile de Capoiie renvoya le juge- Epift. syned. ment de Bonose évêque de Sardique aux évê an Ambr. ques voisins, principalement à ceux de Mace c. 5. n. 35. doine, avec Anyfius de Thessalonique leur me- Anhr. de tropolitain. Bonose attaquoit comme Jovinien infiit. virg. la virginité perpetuelle de Marie, pretendant Mar. Meriqu'elle avoit eu d'autres enfans aprés la naissance il anits. de J. C. dont il nioit m me la divinité comme n. 15.p. 128. Photin . ensorte que les Photiniens furent depuis Sur. n. 40. nommez Bonofiaques. Les évêques de Mace- Gennad. doine voulurent renvoyer aux évêques d'Italie attalic. 14. le jugement de Bonose. Mais ceux-ci leur répondirent: Puis que le concile de Capoüe vous

a donnez pour juges, nous ne le pouvons plus estre: c'est vous qui avez l'autorité du concile. On voit ici un exemple de la déference des evéques pour leurs confreres, & de leur crainte d'entreprendre les uns sur les autres; & cet exemple est d'autant plus remarquable, que Cc 4

Holften. colleft. R. p. 189. Innot. 1. ep. 22. B. 5.

quelques uns même entre les Romains , attribuént au pape Sirice cette lettre des évêques d'Italie. Anyfins de Theffalonique & les autres évêques de Macedoine, jugerent enfin la cause de Bonose ; & refolurent que l'on recevroir ceux qu'il avoit ordonnez par attentat, après avoir été interdit de ses fonctions. Les évêques de Macedoine firent ce decret contre les regles; par la necessité du temps: de peur que fes cleres demeurant avec Bonose, n'augmentaffent le sendale.

tent le icandale.

Evagre prefloit Pexecution du concile de Capolie; mais Flavien n'y vouloit point fatfsaire, ni se soutraire il recommençoit à presenter des requestes à l'empereur, & en obtenoit des rescrits. Theophile d'Alexandrie en écrività à S. Ambroise; qui lui répondit en ces termes: Evagre n'a pas sujet de presser, se l'avien a s'uni de craindre; c'est pourquoi il évite le jugement. Qu'ils pardonnent a nôtre juste douleur: tout le monde est agité à cause d'eux; & toutefois ils

Ambr. ep. 16. -

ne compatifient point à nôtre affliction, & ne prenent point un parti conforme à la paix de x. 3. J. C. Et enfuite: On fatiguera encore de vieux évêques, ils quitteront les faints autels pour paffer les mers: ceux à qui leur pauvreté n'étoit point à charge, feront reduits à la fentir, ou à

point a charge, teront reduits a la tentir, ou a n. 4. ôter les fecours aux autres pauvres. Cependant n. 5. Flavien feul fe croit affranchi des loix : ni les or-

6- dres de l'empereur, ni l'aliemblée des évêquer ne le peuvent obliger à fe prefenter. Nous ne donnons pas pour cela gain de caule à nôtre frere Evagre: car nous voyons avec peine, que chacun s'appuye fur le défaut de Pordination de fon competiteur, plûtôt que fur la regularité de la fienne. Et enûtte: Il faut donc que vous preflicz encore nôtre frere Flavien: afin que s'îl continüe dans son refus, nous confervions la passa que tous, suivant le concile de Capoüe, sans que la fuite de l'une des parties rende son decret inutile. Au reste nous croyons que vous n. 72 devez faire part de ceci à nôtre saint fiere l'évêque de Rome: parce que nous ne doutons pas que vôtre jugement ne soit tel, qu'il ne puisse desprouver; & c'est le moyen d'établir une paix soites, sin ous sommes tous d'accord de ce que

vous aurez decidé.
Le pape se plaignit encore à l'empereur de la Thead. v. conduite de Flavien. Vous abatez, disoit-il, les hist. c. 20 tyrans qui s'élevent contre vous, & non pas ceux

qui attaquent les loix de J. C. Theodose incontinent aprés fon retour à C. P. en Novembre 301. y avoit déja fait venir Flavien, & lui avoit ordonné d'aller à Rome; voulant satisfaire aux instances du pape & des autres évêques d'Occident, qui le pressoient de faire cesser le schisme d'Antioche. Flavien s'excusa pour lors sur l'hiver, & s'en retourna chez lui, promettant d'y aller au printemps prochain. Sur les nouvelles instances du pape, l'empereur manda encore Flavien, & le pressa de partir pour aller à Rome. Alors Flavien lui dit hardiment: Si l'on m'accufe d'errer dans la foi, ou de mener une vie indigne du facerdoce, je ne veux point d'autres juges que mes accusateurs: s'il ne s'agit que de mon siege & d'une dispute de préséance, je neme défendray pas, & je cederay la premiere place à qui la voudra prendre. L'empereur touché de cette generolité, le renvoya gouverner fon église. Evagre mourut peu de temps aprés; sur. v. c. 155 & Flavien fit enforte que l'on n'en mît plus d'au-Soz. viz. tre à sa p'ace: mais ceux qui avoient de l'aversion . 15. pour Flavien continuerent de tenir à part leurs affemblées.

L'évêque Theophile s'appliquoit cependant à XXVIII. Cc s de Sedition des levandr e. Ruff. 11. bift. c. 22. Soz. VII. c. 15.

païens d'A détruire l'idolatrie en Egypte, où elle étoit si enracinée. Il y avoit à Al-xandrie un ancien temple de Bacchus, tellement negligé, qu'il ne restoit d'entier que les murailles. Theophile jugea à propos de le demander à l'empereur Theo-Serr. v. c. 16. dose, pour augmenter le nombre des églises, à

proportion de l'accroissement du peuple fidelle. Lavant obtenu, il commença à le faire nettover, & en ôter les idoles. Dans les lieux foûterrains & fecrets, que les payens nommoient en grec Adyra, & qu'ils estimoient sacrez; on trouva des figures infames que les grecs nommoient Phallaous, & d'autres feulement ridicules, que Theophile fit exprés montrer en public & promener par la ville, pour faire honte aux payens de leurs mysteres. Ils ne le purent souffrir. Les philosophes en furent offensez: le peuple entra en fureur; & non content des cris féditieux, ils en vinrent aux mains, & prirent les armes. Plufieurs combats furent livrez dans les ruës, & il en demeuroit sur la place de part & d'autre: mais les Chrétiens, quoique plus forts, étoient retenus par la modestie de la religion : & les payens aprés en avoir tué plusieurs se retiroient au temple de Serapis, comme à leur fortereffe. Ils en sortoient tout d'un coup, & y traînant les Chrétiens qu'ils pouvoient surprendre, ils les torçoient à facrifier fur les autels; & s'ils le refusoient, ils leur faisoient souffrir les tourmens les plus cruels, les crucifioient, leur caffoient les jambes, & les jettoient dans des caves, bâties exprés, pour estre les égouts du sang des victimes & des autres immondices, qui étoient les suites des facrifices sanglans.

D'abord les payens commettoient ces violences avec crainte : ensuite ils s'enhardirent : & enfin n'ayant plus rien à ménager, ils agirent en desesperez, & se conserverent quelque temps dans ce temple, vivant de pillage. Ils choifirent Suid. pour chef un nomme Olympe philosophe de Olympinanom & d'habit. Il étoit venu de Cilicie, pour se confacrer au culte de Scrapis, & s'établit à Alexandrie, comme docteur de la religion des payens. Il affembloit par tout ceux qu'il rencont oit, leur entergnoit leurs anciennes loix, & promettoit un bonheur merveilleux à ceux qui les observeroient exactement. Il avoit tous les avantages de la nature: la taille grande & belle. le visage beau, il etoit dans la force de son âge, affable, de bonne conversation, éloquent : tout propre à persuader la multidude, qui le regardoit

comme un personage divin.

Ce temple de Serapis où les séditieux s'étoient Ruff. 11. cantonnez, étoit bâti fur une terrasse elevée de hist. 6.23. main d'homme, à la hauteur de cent degrez & plus : de forme quarrée & spatieuse de tous côtez. Tout le dessous étoit voûté & partagé en divers offices, qui avoient des communications secrettes, & de grands jours par en haut. Au dessus. les extremitez de la terrasse étoient occupez de falles, de chambres de bâtimens élevez, pour loger les officiers du temple, & les particuliers qui se purificient. Il y avoit ensuite des galeries, qui formoient une cour quarrée, au milieu de laquelle étoit le temple, grand & magnifique, bâti de marbre & foûtenu de colomnes precieuses. En dedans, les murailles du temple étoient revêtues de lames de cuivre, sous lesquelles on disoit qu'il y en avoit d'argent, & encore au dessous des lames d'or, pour conserver toûjours le mêtail le plus precieux. L'idole de Serapis étoit d'une si énorme grandeur, que de ses deux mains étendues elle touchoit aux deux murailles du temple. Sa figure étoit d'un homme venerable, avec de la barbe & de grands: cheveux, comme on le voit dans les médailles:

Macrob. 1. Saturn. 6. 20.

mais il étoit accompagné d'une autre figure monstrueuse, ou mysterieuse, d'un animal à trois têtes: dont la plus grande étoit au milieu & representoit un lion, à côté droit sortoit la teste d'un chien doux & slateur, à côté gauche celle d'un loup ravissant; & un dragon enveloppant ces trois animaux par ses replis, venoit pofer sa teste sur la main droite de Serapis. Il pertoit sur la teste un boisseau, qui faisoit croire à quelques-uns que c'étoit le patriarche Joseph, à qui les Egyptiens superstitieux avoient rendu des honneurs divins, pour l'abondance qu'il leur avoit procurée. Car on ne savoit pas bien quel

V. Aug. MVIII. civit. C. 5. Clem. Alex. protrep. p. 14.

dieu cette idole representoit, ni d'où elle étoit venüe. La matiere étoit mellée: on disoit qu'il y étoit entré toutes sortes de métaux, de pierres precieuses & de bois. Elle étoit peinte de couleur bleije, que le temps avoit rendu noire. Le temple avoit une trés-petite fenestre, tellement placée, que le rayon du foleil y entrant, donnoît sur la bouche de Serapis; & cela précifement au jour, que l'on avoit coûtume d'apporter l'idole du foleil, pour visiter Serapis: ensorte que le foleil sembloit le faluer par un baiser à la veile de tout le peuple. On racontoit encore d'autres artifices employez en ce temps pour Edef. p.72. tromper les idolâtres. Ce qui est certain, est qu'ils tenoient Alexandrie pour une ville sainte, à cause

Tal. Imb. ep:ft. 10. 51. Ennay, in

de Serapis, & qu'elle n'avoit point d'idole plus respectée.

Raff. 11. s. 22. Sox. VIII. c. 15.

Evagre étoit alors prefet d'Egypte, & le comte Romain commandoit les troupes. Ayant appris la fédition, ils accoururent au temple de Serapis, & demanderent aux payens, qui les rendoit si hardis, & ce que vouloit dire cette assemblée & ce sang des citoyens répandu autour des autels. Les féditieux ayant fermé les entrées, ne répondirent que par des cris & des voix con-

fufes.

fuses. En vain on leur fit representer la puisfance Romaine, & le chastiment qu'ils devoient craindre. La fituation du lieu qu'ils avoient encore fortifié, ne permettoit pas de les attaquer autrement qu'à force ouverte; & avant que de le faire, les officiers en écrivirent à l'empereur. Les féditieux étoient encouragez par leur desespoir, & par les exhortations d'Olimpe. Il leur disoit qu'il faloit plûtôt-mourir, que d'abandonner les loix de leurs peres. Et comme il les voyoit consternez par le renversement de leurs idoles: il leur disoit que ce n'étoit qu'une matiere perissable, & des images sujettes à s'évanouir: mais que de certaines vertus y avoient habité, & s'étoient envolées au ciel. Il avoit même prédit à ses amis, que Serapis quitteroit bien-tôt son

temple.

L'empereur Theodose ayant apris ce qui s'é- XXIX. toit passé à Alexandrie, témoigna qu'il estimoit tion du heureux les Chrétiens tuez en cette occasion, temple de comme ayant receu la couronne du martyre; & Serapis. l'église les honore encore comme tels le dix-sep-Martyr. tieme de Mars. Il voulut que l'on pardonnât à 17. Martes ceux qui les avoient mis à mort : tant pour ne pas deshonorer leur martyre par des supplices, que pour attirer les meurtriers au Christianisme. Mais il ordonna d'abattre les temples d'Alexandrie, comme les causes de la sédition. L'évêque Theo-Vita patri phile qui avoit follicité cet ordre, prit foin de Rof. p. 572. le faire executer, avec les magistrats Evagre & ". 63. Romain; & il fit venir des moines à Alexandrie, pour l'aider par-leurs prieres. Donc la réponse de l'empereur étant venue, tout le peuple Raff. 11. s'assembla, Chrétiens & payens, comme ayant ( 22.23) fait tréves pour quelque temps. Si-tôt qu'on eut leu le commencement de la lettre, où la vaine superstition des payens étoit condamnée, les Chrétiens firent un grand cri, & les payens fu-Cc 7 rent

Sur. v. 6.16- rent faifis de frayeur: chacun cherchoit à se cacher, du moins en se meslant dans la foule des
Chretiens. Plusieurs quitterent Aiexandrie, &
s'ensuirent en divers lieux: entre autres deux
grammairiens qui enseignerent depuis à C. P.
dont l'un nommé Hell dus etoit prestre de Jupiter, & se vantoit d'avoir tué neuf hommes
dans la sédition: l'autre nommé Ammoniusétoit
prestre du singe que les Egyptiens adoroient.
Ceux qui gardoient le temple de Serapis l'aban-

6. 15.

donnerent. Olimpe lui même s'enfuit. On dit que la nuit précedente, il entenoit chanter Al-leuia dans le temple: mais ne voyant perfonne, & trouvant les portes fermées, avec un profond filence bors cette leule voix, il connur le prelage, fortit fec ettement du temple. & ayant trouve un vaiffeau, il pafia en Italie. Peut-ettre avoit il inventé ce prodige, pour colorer fa fuite.

Les payens avoient répandu une opinion, que

fi la main d'un homme touchoit l'idole de Sera-

Ruff. 11.

Theod. V.

c. 22.

pis, la terre s'abimeroit aufi-tôt, le ciel tomberott, & le monde revirendroit à l'ancien cahos, Cette prévention retiat un peu le peuple, aprés la lecture du referit de l'empereur: mais un foldat par l'ordre de l'evéque Theophile, prit une cogné & l'enfonça de toute sa force dans la máchoire de Serapis. Tout le peuple jetta un grand cri, Chrétiens & payens; ils se rassiurerent, le soldat redoubla ses coups sur le genou de l'idole; elle tomba & fut mise n pieces. Comme on abatir la teste, il en sortie une grande quantité de rats; on traîna par toure la ville les membres dispersés de l'idole, & on les mirau feu piece à piece; le trone qui étoir resté; sur brûlé dans l'amphitheatre. A sins finit serapis en

presence de ses adorateurs, qui s'en moquerent

eux-mêmes.

Aprés

Aprés l'idole, on attaqua le temple, & on le démolit jusques aux fondemens : c'est-à-dire jusques à cette masse solide, sur laquelle il étoit bâti, & qui n'étoit pas facile à détruire, à cause de la grandeur énorme des pierres. Ce ne fut Socr. V. C. 17. donc plus qu'un monceau de ruines. On y trou- Soz. vii. c. va des croix gravées sur quelques pierres: & des Chrétiens qui connoissoient les hieroglyphes des Egyptiens c'est-à dire l'écriture qu'ils tenoient pour facrée, decouvroient que cette figure fignifioit ches eux la vie future. Ce fut une occation à plusieurs payens d'embrasser le Christianisme: d'autant plus qu'ils avoient une ancienne tradition, que leur religion prendroit fin quand cette figure de croix paroîtroit. Delà vint que les Ruff. 11. facrificateurs & les ministres des temples se convertissoient les premiers, comme les mieux instruits. Chaque maison d'Alexandrie avoit des bustes de Serapis contre les murailles, aux portes, aux fenestres: on les ôta tous, sans qu'il en demeurat même de marque, ni d'aucune autre idole , & on peignit à la place la figure de la croix.

On gardoit dans ce temple la mesure de l'a- Ibid. c. 50. croissement du Nil., que les payens attribuoient à Serapis, 8¢ l'empereur Julien l'y avoit fait reporter. Les payens disoient donc; qu'il n'y auroit plus dinondation: mais elle fut plus gran- Sup. L. xv. de , qu'elle n'avoit été de memoire d'homme. n· 3· On remit cette mesure dans l'egiste, où Con- Sup. Ito. xt. stantin l'avoit déja fait potrer. Quand Theodo n· 31· se aprit ce qui s'étoit passe à Alexandrie, particulierment à l'occasson de la mesure du Nil, il leva l·s mains au ciel, & dit transporté de joye: Je vous rends graces, Jesus, de ce qu'une si ancienne erreur est abolie, sans que cette grande ville soit renversée. Quelques années Sux. vii. après, le Nil monta plus tard qu'à l'ordinaire. c. 20·

Les

Les payens s'en prenoient à la défense qu'on leur avoit faite, de lui sacriser suivant leur ancienne coûtume. Le gouverneur les voyant prests à la tédition, en informa l'empereur, qui répondit: Il saut preferer la religion aux eaux du Nil, & à l'abondance qu'elles produisent; que ce fleuve ne coule jamais, s'il saut pour l'attirer des enchantemens & des sacrifices singlans. Peu de temps aprés le Nil deborda tellement, qu'il montoit encore aprés estre arrivé à la metire la plus haute. Alors on craignit qu'Alexandrie ne stir inondée; & les payens s'ecrierent dans les theatres, que le Nil étoit si vieux; qu'il ne pouvoit plus retenir ses eaux. Plusieurs se convertirent à cette occasion.

Ruff. 11.

Le place du temple de Serapis étant nettoyée, on y bâtit deux égilifes dans l'une defiquelles l'on mit les reliques de S. Jean-Baptifle; qui avoient été aportées à S. Athanafe, du temps de l'empereur Julien, environ trente ana auparavant. Un favant homme nommé Sophrone, compofa un livre confiderable de la deffruction de Serapis : comme témoiren S. lerôme, dont

Sup. liv. XV.

de Serapis : comme témoigne S. Jerôme, dont il avoit traduit en grec plufieurs ouvrages. Et c'est par lui que S. Jerôme finit son catalogue, des écrivains ecclessattiques, composé comme il témoigne la quatorziéme année de Theodose, qui

est l'an 392.

XXX. Fuine dè l'idolatrie en Egypte.

Aprés la chute de Serapis, il n'y eut plus de temple ni d'idole qui pût tenir: non feulement à Alexandrie, mais dans tout le reste de l'Egypte. Chaque évêque en procura la destruction, dans les villes & les bourgs, dans la campague, sur les bords du Nil, jusques dans les deletts. En ruinant les temples d'Alexandrie, on découvrit les cruels mysteres de Mithra: on trouva dans les lieux fecrets, qu'ils appelloient de dytes, des tettes d'ensant coupées, avec les lévres

Ruff. 11.

dorées, comme à des victimes; & des peintures qui reprefentoient diverfes morts inhumaines. Car ils égorgocient des enfans, particulierement de petites filles, pour regarder dans leurs entrailles. A la veile de ces horreurs, les Sur. v. 6.61. payens surpris & confus se convertissoient en foule.

On découvrit aussi les artifices, dont usoient les prestres des faux dieux, pour abuser les peu-ples. Il y avoit des idoles de bois ou d'airain, Theod. v. qui étoient creuses & adossées contre des murs, dans lesquels on avoit pratiqué des passages secrets. Les prestres y montoient par des conduits soûterrrains, entroient dans les idoles, & les faifoient parler comme ils vouloient. Un prestre Ruff. 11. de Saturne nommé Tyran, abusa ainsi de plu- " 25. fieurs femmes des principaux de la ville: il difoit au mari, que Saturne avoit ordonné que sa femme vînt passer la nuit dans le temple. Le mari ravi de l'honneur que le dieu lui faisoit, envoyoit sa femme parée de ses plus beaux ornemens, & chargée d'offrandes. On l'enfermoit dans le temple devant tout le monde: Tyran donnoit les clefs des portes, & se retiroit. Mais pendant la nuit, il venoit par sous terre, & entroit dans l'idole. Le temple étoit éclairé, & la femme attentive à sa priere ne voyant personne, & entendant tout d'un coup une voix sortir de l'idole, étoit remplie d'une crainte messée de joye. Aprés que Tyran, fous le nom de Saturne, lui avoit dit ce qu'il jugeoit à propos, pour l'étonner d'avantage ou la disposer à le satisfaire; il éteignoit subitement toutes les lumieres, en tirant les linges disposez pour cet effet. Il descendoit alors, & faifoit ce qui lui plaisoit à la faveur des tenebres. Aprés qu'il eut ainsi trompé des femmes pendant long-temps, une plus sage que les autres eut horreur de cette action: écou-

tant

tant plus attentivement, elle reconnut la voix de Tyran, retourna chez elle, & découvrit la fraude à lon mari. Celui-ci fe rendit accufateur. Tyran fut mis à la question, & convaincu par a propre confession : qui couvrit d'infamie plusieurs familles d'Alexandrie, & découvrant tant d'adulteres, & rendant incertaine la missiance de tant d'enfains. Ces crimes publiez contribuerent beaucoup au renversement des idoles & des temples.

Sur.v..16. Theophile fit fondre les idoles de métail, pour en faire des chaudieres, & d'autres vafes à l'ufage de l'églife d'Al-xandrie: car l'empereur lui avoit donné ces idoles, pour les befoins des pau-

Emas. In vres Ce qui donna pretexte aux payens de di-«Eddl-P-4» re que l'évêque avoit excité cette guerre par intereît. Il relevra une feule idole des plus ridicules, on croit que c'étoit celle du finge, & il la fit exposer en public: Afin, disoit-il, qu'à l'avenir les payens ne puissent nier qu'ils ont adoré Ctr. Mar-

cell. an. 339. ples & des idoles d'Égypte à l'an 389. où elle peut avoir commencé : mais elle continua deux ou trois ans, comme il paroît par une loi de Theodole, adressée aux mêmes officiers qui y furent employez, le prefet Evagre & le comte Romain, datée à Aquilée du quinziéme des calendes de Juillet, sous le consulat de Tatien & de Symmaque: c'est-à-dire le dix septiéme Juin 301. Elle porte défense à toutes personnes de sacrifier, de tourner autour des temples; & même de les visiter & de rendre aucun culte aux dieux juge qui pendant qu'il est en charge, sera entré dans ces lieux profanes, est condamné à quinze livres pesant d'or; & ses officiers à autant. C'est que plusieurs magistrats étoient encore payens, Mais malgré le zele de Theodose, il resta des temples fameux en plusieurs villes d'Orient, par la la refifance des peuples, comme en Arabie, à AN. 391. Petra & à Areopolis l'anvi-une capitale des Hier. de lec. Moabites: en Paleiltine, à Ruphia & à Gaze, Hefr, Mash, ou toutefois le temple de Marnas demeuraep. 7. ad fermé.

La ville de Canope étoit une des plus fameu- Amm. xxII. ses d'Egypte: située dans une isle à douze milles c. 16. ou quatre lieues d'Alexandrie, à une des embouchures du Nil, en lieu fain & delicieux. Il y avoit plufieurs temples, & un grand concours d'étrangers. Il s'y commettoit une infinité de crimes, & sous pretexte d'y enseigner les lettres facerdotales des Egyptiens, on y tenoit presque publiquement école de magie. Un sophiste nom- Ennap. &mé Antonin & sa mere Solipatre, s'y étoient des. P. 71. distinguez peu auparavant, mais Antonin cachoit son art, par la crainte de l'empereur. On disoit, qu'il avoit prédit ce renversement des temples: & la ruine même de Serapis; & cette prédiction étoit si fameuse chez les payens, qu'elle donna sujet depuis à S. Augustin d'écrire le livre de la divination des demons. Le dieu particulier de Canope, étoit une idole ridicule, composée d'un gros ventre avec une teste dessus, & des pieds au dessous, sans bras ni jambes, ni autres parties. On en contoit cette histoire. Les Ruff. 11. Chaldeens portoient par tout le feu qu'ils ado. 6. 26. roient. & le vantoient comme vainqueur de tous les dieux. Car il n'y avoit point d'idole qui pût lui refister, sans estre brûlee, fonduë ou calcinec. Les Egyptiens avoient de grands vaisseaux de terre, percez de plusieurs petits trous par dessous, pour clarifier l'eau bourbeuse du Nil, Le prestre de Canope en prit un, qu'il enduisit de cire par deflous, le remplir d'eau, coupa la teste d'une vieille statuë, & l'attacha proprement dessus. Les Chaldéens y ayant appliqué leur feu , la cire se fondit , l'eau éteignit

XXXÍ. Monasteres de Caпоре.

guit le feu, & Canope demeura victorieux; Tous les temples de Canope, avec leurs cavernes destinées aux superstitions criminelles, furent ruinez par les soins de Theophile : on bâtit à la place des églifes & des monafteres, on Ruff. 6. 27. y mit des reliques & des images des faints. Voi-

ci comme en parle le sophiste Eunapius, un des plus zelez partifans de l'idolatrie. Aprés avoir déploré la ruine du temple de Serapis, & compa-

In Edef. P. 73. 75.

ré l'évêque Theophile à Eurymedon roi des geants, qui attaquerent les dieux, il ajoûte: Enfuite on introduisit dans les lieux sacrez, ceux que l'on appelle Moines ; qui fous l'apparence d'hommes, menent une vie de pourceaux. Eunapius traite ainsi les moines, à cause de leur pauvreté, & de ce qu'ils s'abstenoient des bains: au lieu que les prestres Egyptiens se baignoient jusques à trois fois pas jour, & s'oignoient d'huiles odoriferentes. Car au reste, rien n'étoit plus fobre que ces moines. Il marque qu'ils étoient vêtus de noir, & ajoûte: On établit ces moines même à Canope; & on engagea les hommes à servir, au lieu des dieux, les plus miserables esclaves. Car ayant rassemblé les testes de ceux qui avoient été executez en justice pour leurs crimes: ils les reconnoissoient pour des dieux, se prosternoient devant eux, & croyoient devenir meilleurs, en se souillant à leurs tombeaux, On appelloit martyrs & diacres, & mediateurs envers les dieux, ceux qui aprés avoir vêcu dans une miserable servitude, étoient morts sous les coups de foüets, & dont les images portoient encore les marques de leurs supplices; & toutefois la terre porte de tels dieux. Ce font les paroles d'Eunapius. On y void la coûtume de mettre les reliques dans les lieux que l'on vouloit confacrer à Dieu, & d'y loger des moines pour les garder. On y void les Saints, particulierement les martyrs, reconnus pour les intercesseurs envers Dieu: & tellement honorez, que AN. 391. ces honneurs paroissoient divins aux payens : qui n'en voyoient que l'exterieur. Il paroît que l'on se prosternoit à leurs tombeaux, que l'on croyoit se sanctifier en les visitant : enfin que l'on gardoit leurs images, & qu'elles portoient les mar-Hier. praques de leurs fouffrances.

fat. in reg.

es de leurs louhrances. Le plus fameux monastere de Canope, étoit Conc. Calcelui de Metanée, c'est-à-dire en grec de la pe-ched. All. nitence: on y observoit la regle de S. Pachome, 111.9.408. nitence: on y observoit la regie de 31 a.nonne, comme à Tabenne: & il conferva le droit d'a-E. Vita 5, syle attribué à ce lieu par les payens. C'est à peu Pais. 6. 53. prés le temps de la mort de S. Pachome. Deux jours auparavant, il assembla tous ses freres; & aprés leur avoir donné quelques instructions pour leur conduite : il leur nomma Petrone, l'un d'entre-eux, comme le plus digne de lui succeder. Ainsi il mourut en paix le quatorziéme jour du mois Egyptien Pachon, c'est-à-dire de May, jour auquel l'église honore sa memoire. Ses disciples firent ses funerailles selon la coûtume: ils passerent la nuit auprés du corps, chantant des pleaumes & des hymnes; & le lendemain l'enfevelirent dans la montagne. S. Petrone étoit malade au monastere de Chinobosque; & S. Pachome l'avoit envoyé querir. C'étoit un homme d'une grande foi, humble dans sa conduite, reglé dans ies mœurs, d'une prudence & d'une discretion parfaite; mais il manquoit de santé. Il vint à Tabenne encore malade; & aprés avoir gouverné peu de jours la communauté, il mourut, & Liffa pour successeur un faint homme nommé Orliefius.

L'idolatrie n'étoit pas moins attaquée en Oc- XXXII. cident, quoiqu'elle y eut de plus puissans defen-Etat de feurs. Theodose étant encore en Italie, fit con-l'Occident. jointement avec le jeune Valentinien deux loix,

qui

qui regardoient l'Occident où il le laissoit : la premiere adressée à Albin prefet de Rome, & datée AN. 391. L. 10. C.Th. de Milan le vingt teptième de Février 391. porde pag. tant défense à toutes personnes d'immoler des

victimes, de visiter les temples, & d'adorer les idoles. Les juges iont nommément compris dans la défense: sous peine de quinze livres d'or, & autant contre leurs officiers, s'ils ne les dénon-

L. 4. 6. 5. cent L'autre loi datée de Concordia l'onziéme de May 391. & adressée à Flavien prefet du pre-Th. l. 11. de fide test. ibid. toire d'Illyrie & d'Italie, & contre les apostats,

qui profanoient leur baptême en devenant payens: cette loi défend qu'ils soient receus pour témoins, ni qu'ils puissent faire testament, ou recevoir quelque chose du testament d'un autre. C'est-àdire qu'elle les déclaroit infames, & selon le terme latin intestables. Elle les prive aussi de toute dignité, soit qu'elle vienne de leur naissance, ou qu'elle leur ait été conferée depuis, & leur ôte toute esperance d'estre rétablis en leur premier état, quelque repentir qu'ils témoignent.

Aprés le départ de Theodose, Valentinien, qui n'avoit encore que vingt-ans, ne se trouva pas affez fort pour refister à la puissance des payens. Il y en avoit encore plufieurs à Rome dans le senat, entre-autres le fameux Symmaque consul la même année 391. Mais le plus puissant de tous étoit le comte Arbogaste. Il étoit Franc de nation, homme de cœur, grand capitaine, definteresse; mais feroce, hardi, ambitieux. L'empereur Gratien l'avoit employé avec Bauton; il étoit devenu general des armées de Valentinien. Il eut la meilleure part à la défaite de Maxime, dont il tua le fils Victor, & fit la paix avec les Francs en 389. Depuis ce temps il fut tout-puissant auprés de Valentinien: il lui parloit avec une entiere liberté, & disposoit de pluplufieurs chofes, même malgré luï: parce qu'il étoit maître des troupes. Il donnoit à des l'ances subir. A-toutes les charges militaires & les civiles à des l'ex. Greg. gens de la faction: aucun officier de la coure. 9 n'eût ofé executer les ordres de l'empereur, fans 12 paprobation d'Arbogafte. Le jeune prince ne pouvoit fouffir ce joug: il écrivoit continuellement à Theodofe, le plaignant des mépris d'Arbogafte, j & le conjurant de venir promptement à fon fecours, finon qu'il iroit le trouver.

Valentinien étoit aimé de tout le monde, hor- Ruff. 11. mis des payens. Justine sa mere étoit morte quel. 6. 17. ques années auparavant; & les mauvaises impresfions qu'il avoit reçues d'elle, étoient affacées par les instructions & les exemples de Theodofe. Il avoit déja beaucoup de gravité, & savoit Philest. 11. fe vaincre lui-même. On l'accusoit d'aimer les Ambr. de ob. ieux du cirque, & de s'occuper aux combats des Valent, n. bestes: il s'en corrigea si bien, qu'il ne faisoit 15. 16. 60. pas celebrer ces jeux, méme aux jours folemnels, & qu'il fit tuer toutes les bestes en même temps. On trouvoit qu'il mangeoit de tropbon-. ne heure : il se mit à jeuner souvent, sans cesser de tenir sa table, & d'y recevoir ses comtes. comme la bien-féance le demandoit. Il aprit qu'il y avoit à Rome une comediene, qui par sa beauté, se faisoit aimer éperduement de la jeune noblesse:il donna ordre qu'elle vînt à sa cour. Celui qui étoit chargé de l'ordre, se laissa corrompre par argent, & revint fans rien faire. Valentinien voulut estre obei, & en envoya un autre: mais cette femme étant venue, il ne la vit ni en public ni en particulier, & la renvoya, se contentant d'avoir montré l'exemple aux jeunes gens. Toutefois il n'etoit point encore marié.

Il écoutoit les affaires dans son consistoire, & n. 16.

- fouvent redressoit les vieillards, qui doutoient, AN. 392. ou qui avoient trop d'égard pour quelque person-.. 37. ne. Il aimoit tendrement ses sœurs; neanmoins ayant pris connoissance d'une affaire, où il s'agissoit de quelque heritage, que leur mere leur avoit laissé, & que l'on pretendoit appartenir à un orfelin: il renvoya l'affaire au juge public;

& en particulier, il persuada à ses sœurs, de se defister de leur pretention. Quelques personnes nobles & riches étant accusez de crimes d'estat: il fit differer le jugement, à cause des saints jours qui se rencontroient: ensuite il declara l'accusation calomnieuse; & voulut que l'accusé se défendît en liberté, jusques à ce que le prefet l'eût jugé. Ainsi personne ne craignit sous son regne ces fortes d'accufations. Il ne fouffrit point que l'on imposât rien de nouveau sur S. 21.

les provinces. Ils ne peuvent, disoit-il, aquitter les anciennes charges, comment en porteront-ils de nouvelles? & toutefois il avoit trouvé le tresor épuise. Tel étoit Valentinien cheri des Romains, & respecté des barbares.

XXXIII.

Mort de Valentinien. Eugene empereur. Paul. vita Ambr. de ob. Valent. Id. ep. 57. De ob. Val. n. 22. n. 2. n. 4.

Il étoit en Gaule, quand le senat de Rome députa vers lui, pour lui demander encore une fois le rétabliffement des privileges, que son frere Gratien avoit ôtez aux temples des idoles. Mais il le refusa absolument, quelque instance que fissent les payens qui l'environnoient. Il ap-Ambr. n. 26. prit vers le même temps, que du côté de l'Illyrie les barbares menaçoient les Alpes. Il voulut donc quitter les Gaules, pour secourir l'Italie, & donna les ordres necessaires pour arriver à Milan. Le seul bruit de sa marche sit retirer les barbares, tant ils le respectoient. Ils rendirent même les captifs, s'excufant qu'ils n'avoient pas su qu'ils fussent Italiens, S. Ambroise avoit promis # 23. 24. au prefet & aux autres magistrats, d'aller trouver

l'empereur, pour le prier de secourir l'Italie: mais il s'arrêta, fachant que l'empereur venoit AN. 392. de lui-même. Valentinien, qui étoit encore à Vienne, lui envoya un filentiaire: c'étoit un of-n. 25. ficier de sa chambre; & lui écrivit de le venir trouver en diligence, voulant qu'il fût caution Panl, vit, no de sa bonne foi, envers le comte Arbogaste: 30. car ce comte avoit beaucoup de respect & d'amitié pour S. Ambroise. Pour le presser, il ajoûtoit qu'il vouloit être baptifé de sa main, avant que de passer en Italie. Ce n'est pas qu'il Ambr. co. n'y cut en Gaule des prelats d'une grande fainte- 53. n. 2. té, comme S. Martin, S. Victrice de Rouen, S. Delfin de Bourdeaux : mais il avoit une confiance particuliere en S. Ambroise, & le regardoit comme son pere. Depuis qu'il eut envoyé vers lui, il fut dans une continuelle impatience. Le filentiaire étoit parti le foir; & dés le matin du troisième jour, il demandoit s'il étoit revenu; Philoft. xt. mais ce jour fut le dernier de Valentinien. Car . I. aprés le dîner, comme il étoit seul à Vienne, Orose vii. se jouant sur le bord du Rône dans l'enceinte de 4 35. fon palais, & que ses gens étoient allez diner, Ruff. 11. Arbogaste le fit étrangler par quelques-uns de ses gardes: qui ensuite le pendirent avec son mouchoir, pour faire croire qu'il s'étoit tué Epiph. de lui-même. Ce jour étoit le samedy quinziéme pond. n. 28: de May, veille de la pentecôte, sous le consulat de l'empereur Arcade, pour la seconde fois. & de Ruffin, c'est-à-dire l'an 392. Valentinien n'avoit guere que vingt ans, quand il fut tué. & en avoit regné dix-lept.

Arbogafte ne pouvant lui-même prendre le \$617.v.c.25 titre d'empereur, à cause de sa naissance, le donna à un nommé Eugene; qui étoit homme de lettres, & aprés avoir enseigné la grammaire & la retorique, étoit devenu secretaire de l'empereur, & avoir acquis de l'effirme

Tome IV. Dd

Epiph ibid. De obit. Val n. 26. Er. 53. ad.

Theed.

par fon favoir & fon éloquence. Il favorisoit les An. 392 payens, & donnoit grande creance aux predictions des aruspices & des astrologues. C'étoit proprement Arbogaste qui regnoit sous son nom. On fit les funerailles de Valentinien le lendemain de sa mort, jour de la pentecôte; & on emporta le corps à Milan, pour y estre inhumé. S. Ambroise aprit en chemin cette triste nouvelle, qui le fit retourner fur ses pas; & ayant

reçu les ordres de Theodose, touchant la sepulture de Valentinien, il le fit mettre dans un tombeau de porphire, auprés de celui de Gratien, & prononça fon oraifon funebre, en prefence de ses deux sœurs Justa & Grata: la troisième étoit l'imperatrice Galla femme de Theodose. Justa & Grata demourerent vierges, Dans ce discours, S. Ambroise déplore la mort de Valentinien, avec la tendresse d'un pere; & conso-

le ainsi ses sœurs de ce qu'il n'avoit pas receu le baptême: Dites-moi quelle autre chose dépend de nous, que de vouloir ou de demander? Il y avoit long-temps qu'il fouhaitoit d'estre baptise; & c'est la principale raison pour laquelle il m'avoit mandé. Accordez done, Seigneur, à vô-

tre serviteur Valentinien la grace qu'il a desirée, qu'il a demandée en pleine fanté. S'il avoit differé étant attaqué de maladie, il ne seroit pas entierement exclus de vôtre misericorde, parce qu'il auroit plûtôt manqué de temps, que de

bonne volonté. Et un peu aprés : Si ce qui vous touche, est que les mysteres n'ont pas été folemnellement celebrez : les martyrs ne doivent donc pas estre couronnez, s'ils ne sont que catecumenes. S'ils font lavez par leur fang, ce prince a été lavé par sa piété. Il prie Dieu en-

B. 54. 55.

fuite, que ce prince ne soit pas separé de son pere Valentinien & de son frere Gratien: puis il ajoûte: Donnez-moy les saints mysteres, den. 56.

mandons son repos avec une tendre affection, faisons nos oblations pour cette chere ame. Par An. 392. où l'on void qu'il prononça ce discours avant le celebration du saint facrifice, comme on fait encore en ces occasions; & il promet de l'offrir m. 78. toute sa vie, pour les deux freres Gratien & m. 80. Valentinien.

Theodole avoit déja apris la mort de Valen-XXXIV. tinien, quand il receut une ambassade de la part prepare à la d'Eugene, qui lui offroit la paix, s'il vouloit le guerre. reconnoître pour collegue. On ne parloit point d'Arbogaste, & il n'y avoit point de lettres de Zos. 116. 4. fa part: seulement quelques évêques qui étoient p. 776. de cette ambassade, témoignerent qu'il étoit Russ. 11. innocent de la mort de Valentinien. Theodo- . 31. fe aprés avoir retenu quelque temps les ambassadeurs d'Eugene, les renvoya avec des presens & des paroles honestes, & ne laissa pas de se preparer à la guerre, aprés qu'ils furent partis: ne voyant ni honneur ni seureté à traiter avec des traîtres, & laisser impunie la mort du jeune prince son beau frère. Entré les preparatifs de cette guerre, il y eut plusieurs actes de religion. Theodose envoya Eutrope eunuque de son palais . & homme de confiance vers le fameux anacorete S. Jean d'Egypte, avec ordre de l'amener, s'il étoit possible: fi non de le consulter sur cette guerre; & favoir si Theodose devoit marcher contre Eugene, ou attendre qu'il vînt à lui. L'empereur s'étoit si bien trouvé d'avoir consul- Sup. n. 12. té ce faint homme fur la guerre contre Maxime, qu'il y avoit une entiere confiance.

Depuis fon retour d'Orient, il s'étoit appli- Roff, II. qué comme au commencement de son regne, à a 19. rendre les églifes aux Cathòliques, à s. s. fans exi. Sorv. 6.20; ger rigoureusement la punition du passé, il se contentioit d'oter les obstacles à la predication de la verité. Il étoit de facile acce aux évêques,

Dd 2 traitoit

An. 392 demandes, & faifoit de grandes liberalitez, pour L. 1. C. 72. la confruction. & l'ornement des églifes. Mais de bis qui ad afin que l'on n'abusât pas du refpect de la relieude, sonfare, gion, il fit cette année 392. le cinquiéme de L. 15. C. 72. Mars une loy, qui defend aux juges d'alleguer pour pretexte, qu'un criminel leur ait été arrapour pretexte, qu'un criminel leur ait été arrapour pretexte, qu'un criminel vant de ferin de par les clercs; & une autre le dix huitième

Mars une loy, qui declui au Jopen
pour pretexte, qu'un criminel leur ait été arrache par les clercs; & une autre le dix-huitéme
d'Octobre, portant que ceux qui fe refugient
dans les églics, pour éviter le payement de leur
dettes, en doivent être tirez; à moins que les
éveuse ne veulent fe charger de payer pour eux.
Ce que S. Augultin pratiqua depuis étant évêque.
268. 46.217. Le luitiéme de Novembre de la même année

268. al. 215 L. 12. C. Th de Pag.

392. il fit une loi contre les payens, portant défense à toute personne, en quelque lieu que ce foit, d'immoler des victimes aux idoles: d'offrir du vin ou de l'encens aux dieux Penates ou au Genie, d'allumer des lampes, ou suspendre des festons en leur honneur. Celui qui aura immolé des animaux ou confulté leurs entrailles, sera traité comme criminel de leze-majesté. Pon a offert de l'encens aux idoles, ou attaché des rubans à un arbre, ou dressé des autels de gazon, la maison ou la terre en laquelle on aura exercé cette superstition, sera confisquée. quelqu'un facrifie dans les temples publics, ou dans l'heritage d'autruy, il payera vingt cinq livres d'or d'amande: le proprietaire sera puni de même, s'il est complice. Les juges des villes feront punis, s'ils ne denoncent les coupables; & les magistrats, qui n'auront pas procede sur leur dénonciation, payeront trente livres d'or, & leurs officiers autant. Cette loi est adressee à Ruffin, prefet du pretoire d'Orient, & alors conful; & l'on croit qu'il y eut grande part : aussi fut-il bien odieux aux payens, comme on void dans Claudien & dans Zosime.

Quelques mois auparavant, & le quirziéme An. 392. de Juin de la même année 392. Theodois fit une L. 21. 6. Tha loy, par laquelle il condamne à dix livres d'or de herre par tefte les heretiques, qui auront ordonné des cleres ou reçà l'ordination : le lieu où elle aura été faite sera consiqué. Si le proprietaire l'a ignoré, le locataire de condition libre payera dix livres d'or, s'il est de race servile, il sera frappé à coups de bâton & banni. Environ ur mois après & le dix huitième d'Aoust, il fit une L. 3. de sin autre loi adressée à Potamius Prefet d'Egypte, qu'il portant peine de bannissement contre ceux qui oscroient troubler le peuple, en disputant de la foi catholique: nonobtant la désense qu'il en a L. 1. 6. 2. voit déja s'atte par deux autres loix. Mêdi.

Les heretiques se moissent sux-mêmes par XXXV.

Les heretiques se ruinoient eux-mêmes par XXXV. leurs divisions. Dorothée & Marin, tous deux tre les hereévêques des Ariens à C. P. tenoient leurs affem-tiques. blées à part: s'étant brouillez fur la question : Si Sup. n. 13. Dieu pouvoit estre nomme pere avant l'existen- Soir. v.c. 23. ee du fils. Les Goths se joignirent à Marin, a- 6 17. vec Selinas leur évêque successeur d'Ulfilas: ce Theod. her. qui fit nommer ce parti les Goths. On les nom- fab. 1v. s. 4. moit aussi Psatyriens, à cause d'un nommé Theoctifte, qui vendoit certaine espece de gâteaux. Ils fe diviferent encore en deux. Agapius ordoné évêque d'Ephele par Marin, fit une secte, qui fut nommée des Curtiens ou Pitheciens: à cause d'un petit bossu nommé Curtius, asses semblable à un finge. Plusieurs ecclesiastiques Ariens choquez de ces divisions, se réunirent à l'églife. Les Eunomiens se diviserent aussi sur Socr. V. 6.24des questions de mots: les uns suivant un nommé Theophrone, qui avoit fort étudié la logique d'Aristote: les autres un nommé Eutychius. Ils pervertirent la forme du baptême, & baptifoient non au nom de la sainte Trinité, mais en la mort de J.C. Les Macedoniens furent divisez-

entre les sectateurs du prestre Eutrope & de Cartere, qui tenoient des assemblées separées.

Ibid. c. 21.

Il y eut aussi schisme entre les Novatiens. Un Soz. VII. 18. Juif nommé Sabbatius se fit Chrétien de leur secte, & fut ordonné prestre par Martien, qui étoit alors leur évêque à C. P. Sabbatius menoit une vie reglée & austere; mais il contervoit toûjours quelque attachement au Judaisme, & desiroit d'estre évêque. Il commença à tenir des assemblées fous divers pretextes: Martien se repentit de l'avoir ordonné, & disoit: Il auroit mieux valu mettre mes mains sur des épines, que les imposer sur sa teste. Enfin, il tint un concile des évêques de sa secte à Sangare, ville marchaude prés d'Helenople en Bithynie, où Sabbatius fut mandé: on l'interrogea sur la cause de son mécontentement. Il dit que l'on n'observoit pas le decret du concile de Pare touchant la paque. Pare étoit un village de Phrygie, où quelques évêques Novations s'étoient assemblez sous l'empereur Valens; & pour se distinguer davantage des Catholiques, avoient ordonné que l'on suivroit le calcul des Juifs, pour l'observation du jour de la pâque, excepté que l'on la celebreroit toûjours le dimanche. Le concile de Sangare pour ôter tout le pretexte à Sabbatius, declara, que chacun celebreroit la pâque tel jour qu'il voudroit; pourveu qu'il ne se separat point de la communion des autres. Ce decret des Novatiens étoit contraire au decret de Nicée, & à leurs propres principes; puis qu'ils ne s'étoient separez de l'église, que sous pretexte de conserver la discipline.

XXXVI. Herefie des Aëriens. Epiph. her. 75.

On peut aussi compter les Aëriens entre les branches de l'Arianisme, quoiqu'ils n'eussent point d'opinions particulieres touchant la Trinité. Leur chef fut Aërius ami d'Eustathe de Sebaste, avec qui il avoit pratiqué la vie ascetique.

11

Il desiroit l'épiscopat; & voyant qu'Eustathe y étoit arrivé plûtôt que lui, il en concut une furieuse jalousie. Eustathe fit ce qu'il put pour l'appaiser, il l'ordonna prestre, & lui donna la conduite de son hôpital: & comme il murmuroit toûjours contre lui, il lui parla, & employa les carefles & les menaces, mais il ne put le ramener. Il quitta l'hôpital, & attira une grande multitude d'hommes & de femmes. Comme on les chassoit par tout des églises, des villes & des villages, ils s'assembloient dans les bois, dans les cavernes, en pleine campagne, jusques à estre quelquefois couverts de neige. Aérius vivoit encore du temps que S. Epiphane écrivoit son traité des herefies, vers l'an 376. Mais sa secte dura quelque temps; & S. Augustin écri- Har. 53. vant du même sujet vers l'an 428. les nomme comme subsistans. Aërius étoit tout à fait Arien, mais ses dogmes particuliers se reduisoient principalement à trois. Qu'il n'y a aucune difference entre l'évêque & le prestre : qu'il est inutile de prier pour les morts; qu'il est inutile de jeuner. & d'observer les festes, même la pâque : traitant tout cela d'observances judaiques. S. Epiphane de son côté, traite cette héresie d'insenfée, & la refute principalement par la tradition & le consentement de toutes les églifes. Il montre la difference de l'évêque & du prestre, en ce que l'évêque engendre des peres à l'église, par l'ordination; & le prestre lui engendre seulement des enfans, par le baptême. Car le prestre n'a point le droit d'imposer les mains. comme Aërius abusoit des passages, où S. Paul semble prendre indifferemment les noms d'évê. que & de prestre: S. Epiphane soutient que dans les commencemens de l'églife, les Apôtres établissoient tantôt des évêques avec des diacres sans prestres, tantôt des prestres avec des diacres sans Dd 4 ćvê-

évêquss, felon la disposition des lieux & la ca-

pacité des personnes.

XXXVII. En Afrique, S. Augustin continuoit de com-Retraite de batre fortement les heretiques, particuliere-Augustin ment les Manichéens, qui se runionet aussi par Civit. XXIII leurs divisions. Au retout d'Italie, il arriva à c. 18.

Carthage avec fon ami Alypius, & logea chez un nommé Innocent, autrefois avocat dans le tribunal du Vicaire de la prefecture, & vivant avec toute sa maison dans une grande pieté. Il avoit été long-temps traité par les medecins pour plufieurs fistules, & ils lui avoient fait quantité d'incisions: mais un sinus plus profond leur avoit échapé; & ayant manqué de l'ouvrir, ils pretendoient le guerir par des remedes exterieurs. Aprés bien du temps, ils avoilerent qu'il en faloit revenir à l'incisson, de l'avis d'un excellent chirurgien d'Alexandrie. Le malade craignoit cette operation, comme une mort certaine: toute la maison étoit dans une affliction extrême. Il étoit visité tous les jours par de faints personnages. Saturnin évêque d'Usale. Gelosus prestre, les diacres de l'église de Carthage. & entre autres Aurelius, qui en fut depuis évêque. Il les pria de venir le lendemain l'affister à la mort. Ils le consolerent & l'exhorterent à se confier en Dieu, & se soûmettre à sa volonté. Ensuite ils se mirent à prier à genoux. felon la coûtume, & prosternez à terre. Innocent s'y jetta d'un grand coup, & commença à prier avec tant de larmes & de fanglots, & à faire des efforts si violens, qu'il sembloit prest à expirer. Ils se leverent & se retirerent, aprés avoir recû la benediction de l'évêque. Le lendemain ils revinrent. Les medecins entrerent, on mit le malade fur son lit, on ôtales bandages, on découvrit la partie affligée; le chirurgien armé de ses instrumens, cherchoit l'endroit où il devoit

souper: il examine avec les yeux, il sonde avec les mains, il trouve une cicatrice trés-solide, & le mal entierement gueri. S. Augustin qui étoit present, racontoit depuis ce miracle, comme un des plus manifeltes de son temps; pour montrer que ces merveilles n'avoient pas cessé dans l'église. A son retour en Afrique, il se retira chez lui à la campagne, avec quelques-uns de ses amis qui servoient Dieu comme lui. Il y de Possid. 6.3. meura environ trois ans, dégagé de tous les soins ten:porels, vivant, à Dieu, dans les jeunes, lesprieres & les bonnes œuvres : meditant sa loi jour & nuit & instruisant les autres par ses discours & par ses livres, de ce que Dieu lui découvroit dans la meditation ou dans la priere. Il 1. Retratte écrivit alors les deux livres de la Genele, con- " 10. tre les Manichéens: pour les combatre plus ouvertement, & d'un stile plus simple qu'il n'avoit encore fait.

· Il commence dans cet ouvrage à refuter leurs calomnies contre l'ancien testament : en répondant aux objections qu'ils propotoient contre le commencement de la Genese. Il finit a l'endroit où Adam fut chassé du paradis terrestre. Il composa dans ce même temps le livre du mai- Ibid. 6. 12; tre, qui est un dialogue avec ion fils Adeodat : où il examine curieusement l'usage de la parole : & prouve qu'il n'y a point d'autre maître qui nous enseigne, que la verité éternelle qui est J. C. S. Augustin prend Dieu à témoin dans Con. IX.c.5. ses confessions, que toutes les pensées qu'il attribue à son fils dans cet ouvrage, étoient effictivement de lui, quoiqu'il n'eût que seize ans : & dit qu'il a vû-des effets plus merveilleux de son esprit ensorte qu'il en étoit épouvanté : r. Retratt. mais il perdit ce fils peu dé temps après. Le der-13. nier fruit de sa retraite, fut le livre de la vraye religion : où aprés avoir montré qu'elle ne sa Dd s trou-

trouve ni chez les payens, ni dans aucune secte An. 391. hors de l'église catholique; il explique l'histoire de la conduite de Dieu pour le falut des hommes; & refute l'erreur des Manichéens touchant les deux principes. Il traite des deux moyens, par lesquels Dieu conduit les hommes, l'autorité & la raison : des trois principaux vices que l'on doit éviter pour s'élever à Dieu, l'amour du plaifir, l'orgueil & la curiofité: enfin il conclud que la vraye religion consiste à adorer un seul Dieu, Pere, Fils & S. Esprit. C'est un des plus excellens ouvrages de S. Augustin, & pour les XXXVIII. penfées & pour le stile.

S. Augu-Aug. ferm.

1. De vita com, n. 2.

Tandis qu'il s'occupoit ainsi dans sa retraite fin prêtre. prés de Tagaste: il y avoit un agent de l'empe-Possid. c. 3. reur à Hippone, ville maritime du voisinage; qui étant déja de ses amis, desira le voir & entendre la parole de Dieu de sa bouche. Il etoit déja Chrétien : mais S. Augustin esperoit le gagner à Dieu entierement, pour demeurer avec lui dans fon monastere. Il vint donc à Hippone

pour le desir du salut de cet homme, mais il ne Possid. 6. 4. lui persuada pas alors de se retirer. Valere étoit évêque d'Hippone: comme il parloit un jour à fon peuple de la necessité où il se trouvoit, d'ordonner un prestre pour son église, eux qui connoissoient deja la vertu & la doctrine de S. Augustin, mirent la main sur lui, & le presenterent pour estre ordonné. Car il étoit present au milieu d'eux, ne se doutant de rien; & il évitoit seulement de se rencontrer dans les églises qui manquoient d'évêque, craignant qu'on ne le choisit pour cette dignité. Le peuple d'Hippone s'étant donc saisi de lui, le presenta à l'évêque Valere, le priant tout d'une voix avec beaucoup d'empressement & de cris, de l'ordonner prestre. S. Augustin fondoit en larmes : quelques-uns les interpretoient, comme s'il cut été affligé de n'estre que prêtre, & lui disoient pour le considor: Il est vrai que vous meritiez une An. 391. plus grande place, mais la prestrise aproche de l'épiteopat. Lui cependant pluroit par la consideration des grands perils qui le menaçoient dans le gouvernement de l'égilie: où les prestres avoient alors grande part. Enfin le desfird peuple fut accompli, & S. Augustin ordonné prêtre vers le commencement de l'an 391.

Il conserva toûjours l'amour de la retraite, & Poss. c. r. voulut vivre à Hippone dans un monastere, com- 314. me il avoit fait à Tagaste. L'évêque Valere sa-Ad. IV. 32chant son dessein, lui donna un jardin de l'églife, où il commença à rassembler des serviteurs de Dieu, pauvres comme lui. Car il avoit vendu son petit patrimoine, & l'avoit donné aux pauvres: enforte qu'il n'apporta à Hippone que l'habit dont il étoit vêtu. Ils vivoient apparemment de leur travail, & observoient la regle établie sous les Apôtres, c'est-à-dire que personne d'avoit rien en propre: tout étoit commun, &c on distribuoit à chacun felon son besoin. Cependant Valere rendoit graces a Dieu, d'avoir exaucé ses prieres. Car il lui avoit souvent demandé un homme, qui pût édifier l'église par ses in-Aructions: connoissant ce qui lui manquoit, parce qu'il étoit Grec de naissance, & n'avoit pas affes d'usage de la langue latine, ni pour la pasole ni pour la lecture, Il donna donc à S. Augustin le pouvoir d'expliquer l'évangile en sa presence, contre l'usage de l'église d'Afrique, où les évêques seuls avoient accoûtume de prêcher. Austr quelques évêques le trouvoient mauvais. Mais valere fachant qu'il suivoit l'usage des Orientaux & des églises orientales, & cherchant l'utilité de l'églife, ne se mettoit pas en peine de

oes difcours.

Saint Augustin ne se rendit pas d'abord à cet

D d 6

ordre de son évéque; il lui demanda du temps An. 391 al. 14.

pour s'instruire encore, & lui écrivit en ces ter-Aug. ep. 21. mes: le vous prie de confiderer avant toutes chofes, qu'il n'y a rien dans la vie, principalement en ce temps: de plus facile & de plus agreable que la fonction d'évêque, de prestre ou de diacre, si on la fait par maniere d'acquit, & en se rendant complaisant: mais que rien n'est devant Dieu plus miferable, plus injuste & plus condamnable. Au contraire, rien n'est plus difficile, plus laborieux & plus dangereux que ces emplois; & rien plus heureux devant Dieu, ii on y fert de la maniere qu'il l'ordonne. Je ne l'ay pas aprife dans ma jeunesse; & quand je commençois à l'apprendre, on m'a fait violence pour me mettre à la seconde place. Je croy que Dieu m'a voulu châtier, de ce que j'osois reprendre les fautes des autres : & j'ay bien reconnu depuis ma temerité. Que si je n'ai yû ce qui me manquoit, que pour ne pouvoir plus l'acquerir : vous voulez donc mon pere que je perisse. Où est vôtre charité pour moi & pour l'église? Il conclud, en lui demandant un peu de temps, comme jusqu'à pâque, pour s'instruire par la lecture & par la priere: non pas des choses necessaires au salut, car il avoue qu'il les sait; mais de la maniere de les enseigner, sans chercher son utilité, mais uniquement le falut des autres. Il commença ensuite de prêcher & avec un tel suc-

Foff. 6. 5. cez, que d'autres évêques fuivirent l'exemple de

I. Retraff.

14.

Valere, & firent prêcher des prestres. Il continuoit cependant d'écrire contre les Manichéens : & ce fut au commencement de sa Prestrise qu'il écrivit le livre de l'utilité de la foi . à un ami nommé Honorat, qu'il avoit autrefois attiré lui-même dans cette erreur, & qui y éprincipalement retenu par les promesses magnifiques des Manichéens; de ne rien ensei-

gner

gner qui ne fût evident par la raison, se moquant de l'églite catholique, qui ordonne de croi- AN. 391. re. S. Augustin montre donc dans cet ouvrage l'utilité de la foi , pour preparer aux mysteres ceux qui ne sont pas encore capables de les entendre; & deffend particulierement l'ancien testament, contre les calomnies des Manichéens. Il y définit ainti l'heretique: Celui qui par quel- Initi que interest temporel, principalement de gloire & de primauté, produit ou embrasse des opinions fausses & nouvelles. Il y montre la difference de la foi & de la credulité temeraire; la c.11.12.00. necessité de la foi humaine, dans la plupart des choies de la vie; & les raisons solides de suivre l'autorité de 1. C. & de l'églife catholique Augustin écrivit ensuite le livre des deux ames, que les Manichéens disoient estre dans chaque homme. l'une bonne, l'autre mauvaise bonne étoit une partie de Dieu: la mauvaise étoit de la nation des tenebres. Dieu ne l'avoit point faite, mais elle étoit éternelle comme lui : propre à la chair & cause de tous les maux de l'homme, comme la bonne ame de tous les

biens. . Il y avoit à Hippone un grand nombre de Ma. XXXIX. nicheens, conduits par un prestre de cette secte Conference nommé Fortunat, qui y demeuroit depuislong- avec Fortutemps, & s'y plaifoit à cause de ceux qu'il avoit re journée. féduits. Les citoyens d'Hippone, & les étran- Pollid. c. 6. gers tant Catholiques que Donatistes, allerent trouver S. Augustin, & le prierent d'entrer en conference avec lui. S. Augustin ne le refusa pas pourveu que Fortunat y consentît. Il avoit connu S. Augustin à Carthage, lors qu'il étoit encore Manichéen . & craignoit de conferer avec lui. Toutefois il fut tellement pressé. principalement par ceux de sa secte, qu'il eut honte de reculer, On prit le jour & le lieu; il v Dd 7

An. 392. Ap. Aug. to. 8.

& une grande foule de peuple; la dispute fut é. crite en notes, & nous en avons les actes datez du cinquiéme des calendes de Septembre, fous le consulat d'Arcade & de Ruffin; c'est-à-dire le vingt-septième d'Aoust 202, dans les bains de Soffius, lieu propre pour éviter la chaleur. S. Augustin ouvrit ainsi la dispute: Je tiens maintenant pour erreur, ce que je tenois auparavant pour verité. Je desire sayoir de vous qui estes present, si i'en juge bien. l'estime entre-autres, que c'est une trés-grande erreur de croire, que Dieu tout-puissant, en qui est toute nôtre esperance, puisse en quelqu'une de ses parties estre alteré, ou souillé, ou corrompu. Je fai que vôtre heresie le soûtient, non pas en cesmêmes termes, car yous dites auffi que Dieu est inalterable & incomparable. Mais vous dites qu'une certaine nation des tenebres s'est revoltée contre Dieu; & que voyant la ruine qui menaçoit son toyaume, si rien ne resistoit à cette nation: il a envoye une vertu, dont le mélange avec le mal & la nation de tenebres a formé le monde. Delà vient, que les bonnes ames sont ici dans la peine & la servitude, s'égarent & se corrompent; ensorte qu'elles ont eu besoin d'un liberateur, qui les délivrât de l'erreur, du mélange, de la servitude. C'est ce que je n'estime pas permis de croire, que Dieu tout-puissant ait craint quelque nation opposée, ou qu'il ait été contraint par necessité, à nous precipiter dans les miseres. Fortunat répondit : Je sai que vous avez été des nôtres, voila les principaux articles de nôtre foi : mais il s'agit de nôtre maniere de vie, & des calomnies dont on nous charge. Déclarez donc devant les gens de bien qui sont prefens, fi ce dont on nous accuse est vrai où faux, Avez vous affifté à la priere? S. Augustin dit : Otis j'y ai assisté. Mais il y a difference entre la question de la foi & celle des mœurs. Ma proposition AN, 202, regarde la foi. Si les affiftans aiment mieux que nous parlions des mœurs, je ne le refuse pas. Fortunat dit: Je veux d'abord me justifier dans vos esprits, par le témoignage d'un homme digne de foi. S. Augustin dit: Pour vos mœurs, vos éleus peuvent en estre bien instruits. Vous savez que je n'ai été chez vous qu'auditeur. Ainsi, quoique j'aye assisté à vôtre priere : il n'y a que Dieu & vous qui puisse savoir, si vous en avez quelqu'autre entre vous. Dans celle ou j'ai affiste, je n'ai rien vû faire de honteux. La seule chose que j'ai remarquée contraire à la foi que j'ai aprise depuis, c'est que vous faites vos prieres contre le soleil. Quiconque vous objecte quelque chose, touchant les mœurs, doit s'adresser à vos éleus Ce que j'ai receu de vous, est la foi que je condamne aujourd'huy: qu'on me réponde à ce que j'ai proposé.

Fortunat dit: Nous foûtenons aussi que Dieu est incorruptible, lumineux, inaccessible, incomprehensible, impassible. habitant une lumiere éternelle & qui lui est propre; qu'il ne produit rien de lui qui foit corruptible, ni les tenebres, ni les demons, ni fatan; & que l'on ne peut trouver dans fon royaume rien qui lui foit contraire. Qu'il a envoyé un Sauveur semblable à lui : que le verbe né dés la création du monde, est venu ensuite parmi les hommes: & a choisi des ames dignes de lui, fanctifiées par ses commandemens celestes, imbues de foi & de raisons qui fous fa conduite doivent retourner d'icy au royaume de Dieu , suivant sa sainte promesse. S. Augustin dit: Ces ames qui viennent, comme vous confessez, de la mort à la vie par J.C. quelle cause les a precipitées dans la mort? Fortunat dit: Répondez-moi, je vous prie, s'il v An. 392. mêmes répondez, s'il vous p'ait, quelle cause a livré ces ames a la mort. Comme Fortunat con-

ilivré ces ames a la mort. Comme Fortunat continuoit de chicaner, S. Augustin dit: Nous ne devons pas amuser cette grande alsemblée, en passamuser cette grande alsemblée, en passamuser cette grande alsemblée, en passamuser de la mation de superioritor de la je conclus ainsi: Si Dieu ne pouvoit rien soufsir de la nation des tenebres, il nous a envoyez icy sans cause: s'il pouvoit soustiri, il n'est pas incorruptible Fortunat répondit, que J. C. a foussier. S. Augustin repliqua: Il a sousser dans la nature humaine, qu'il a prise pour notre salut; ce qu'i ne conclud-rien pour la nature divine.

9. For unat au lieu de répondre, demanda: L'ame est elle de. Dieu ou non? S. Augustin dit: Je

11. veux bien dire ce que vous me demandez, fou-venz vous feulement, que vous n'avez pas voulu repondne à mes queltions, & que je répont aux vôtres. Autre chofe el Dieu, autre chofe l'ame. Dieu est impassible & incorruptible: nous voyons que l'ame est pecheresse, autre chofe d'ujerte à changement. Si elle est la fubstance de Dieu, la substance de Dieu est corruptible & sujette à l'erreur: ce qu'il n'est pas permis de dire. Vous dites donc, repit Fortunar, que l'ame n'est pas de Dieu, lant qu'elle est fujette au perme.

n'est pas de Dieu, tant qu'elle est sujette au pe12. ché & à l'erreur. S. Augustin répondit: J'ai dit
que l'ame n'est pas la substance de Dieu, mais
que Dieu en est l'auteur. Autre chose est celui
qui a fait, autre chose ce qu'il fait. Son ouvrage ne peut lui estre égal. Fortunat dit: Puisque vous dites, que l'ame est faite, & qu'il n'y
a rien hors de Dieu: je demande, où il a pris la
substance de l'ame? S. Augustin dit: Souvenezvous, que vous avoitez comme moi, que Dieu
75. 13- est tout-puissant. Or il ne le feroit pas s'al axoit

7. 13. est tout-puissant. Or il ne le seroit pas s'il axoit bebesoin de matiere, pour faire ce qu'il veut : Aussi croyons-nous, qu'il a tout fait de rien. Fortu-An. 392. nat objecta la contrarieté qui paroît dans le mon- ". 14. de, entre les tenebres & la lumiere, la verité & le mensonge, la mort & la vie, l'ame & le corps, d'où il conclud, qu'il y a deux substances dans le monde, l'une du corps, l'autre de Dieu. S. Augustin dit: Ces contrarietez qui vous #. 15. frapent, viennent de nôtre peché. Car Dieu a tout fait bon, mais il n'a point fait le peché, qui est le seul mal, ou plutôt il y a deux maux, le peché & la peine du peché. Le peché n'apartient point à Dieu: la peine vient de lui, parce qu'il est juste. Car il a donné le libre arbitre à l'ame raisonnable, qui est dans l'homme: afin que nous puissions meriter, étant bons par volonté, non par necessité. Il avoit tout soumis à cette ame, pourveu qu'elle se soûmit elle même à lui. Si elle ne le vouloit pas, tout ce qui lui auroit du estre soumis, devoit tourner à sa peine.

Ensuite Fortunat ayant raporté un grand pas- Eth. 11. fage de S. Paul, S. Augustin en prit occasion de n. 17. le presser ainsi sur le libre arbitre : L'ame à qui Dieu promet le pardon de ses pechez; si elle en fait penitence, pourroit lui répondre ainsi suivant vôtre créance: Qu'ai-je merité? Pourquoi m'avez-vous chassé de vôtre royaume, afin de combatre contre je ne sai quelle nation? Vous savez la necessité qui m'a presse, & je n'ai point eu de liberté. Pourquoi m'imputez-vous les blessures. dont vous estes la cause? Si je suis une partie de vous même, je ne devois rien souffrir dans cette nation de tenebres. Mais puis qu'elle ne pouvoit estre corrigée que par ma corruption : comment dit on que je suis une partie de vous, ou que vous eltes incorruptible, ou que vous n'estes pas cruel, de m'avoir fait souffrir pour vôtre

marquent en nous un combat de la chair contre l'esprit: à quoi S. Augustin répondit: Le pre. An. 392, mier homme a eu le librearbitre, en forte que rien ne refistoit à sa volonté, s'il eût voulu garder les commandemens de Dieu : Mais dépuis qu'il a peché par sa volonté libre, nous qui descendons de lui, avons été precipitez dans la necessité, Chacun peut reconnoître en soi-même, qu'avant que d'avoir contracté une habitude, nous fommes libres: mais quand par cette liberté nous ayons fait quelque chose, la douceur pernicieuse & le plaifir de le faire, nous engage de telle forte, que nous ne pouvons plus vaincre l'habitude, que nous avons formée nous-mêmes; & c'est cette habitude formée dans la chair, qui combat contre l'ame. C'est ce que N. S. appelle le bon arbre ou le mauvais: & pour montrer que dans ces deux arbres, il marque le libre arbitre, & non deux natures differentes, il dit: Ou fai- Matth. xII. tes le bon arbre, ou faites le mauvais arbre. Qui 33. peut faire la nature?

Il revint ensuite à sa premiere question; & pressa Fortunat de dire, pourquoi Dieu, à qui n. 24.25. rien ne peut nuire, nous a envoyez ici contre la nation de tenebres. Il répondit par ce passage de l'Apôtre: Le vase de terre dit-il à l'ouvrier : Rom. 1x. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? il dit d'abord qu'il y 21. avoit necessité: puis il soûtint que Dieu avoit envoyé l'ame volontairement. S. Augustin fit lire n. 28. ses paroles precedentes, pour montrer la contradiction: car on écrivoit à mesure qu'ils parloient. Enfin comme il le pressoit toùjours de n. 32. 33. répondre, pourquoi Dieu, à qui rien ne peut &... nuire, a envoyé ici l'ame dans la misere, il fut reduit à répondre : Que dois-je donc dire? Je n. 36. fai, dit S. Augustin, que vous n'avez rien à dire: & que quand j'étois disciple des vôtres, je n'ai jamais rien trouvé à répondre sur cette question:

question; & c'est par où Dieu m'a fait revenir An. 392. de cette erreur. Mais si vous avouez que vous n'avez rien à répondre, j'expliquerai la foi catholique, en cas que les assistans le trouvent bon. Fortunat dit: Sans préjudice de ma declaration, je vous dirai que j'examinerai vos objections avec mes Superieurs; & s'ils ne me répondent pas bien, ce sera à moi à considerer, si je dois chercher ce que vous offrez de me faire voir : car je veux aussi sauver mon ame. S. Augustin dit : Dieu soit loue. Ainsi finit la conference.

Poffid. c. 6. Elle fit voir à tous ceux qui avoient grande opinion de Fortunat, la foiblesse de la secte qu'il avoit si mal soûtenuë; & il en eut tant de confusion, qu'il se retira ensuite de la ville d'Hippone, & n'y revint plus: mais il ne se convertit pas.

XXI. Lettre de 5. Auguftin à Aurelius, touchant les Agapes.

Aurelius, auparavant diacre de l'église de Carthage, venoit d'en estre fait évêque aprés Genethlius; & tous les gens de bien avoient concu une grande esperance, que Dieu se serviroit de lui, pour remedier aux maux des églises d'Afrique. Il étoit déja lié d'amitié avec S. Augustin, & il lui écrivit pour lui demander le secours de ses prieres & de ses conseils. S. Augustin lui fit réponse, le remerciant au nom d'Alvpius, & tous ceux qui vivoient avec lui en communauté, de l'amitié qu'il leur témoignoit. Puis entrant en matiere, il l'exhorte à corriger l'abus qui s'étoit introduit en Afrique, dans les festins que l'on fasoit en l'honneur des martyrs: non seulement les festes, mais tous les jours, & dans les églises mêmes. Il lui propose l'exemple de l'Italie, & de la pluspart des églises de deça la mer, où

ces desordres n'etoient point : soit parce qu'ils n'y avoient jamais éte; foit parce que l'application des évêques les avoit abolies. Ce mal est si grand, ajoûte-t-il, qu'il ne peut estre gueri,

Bp:ft. 22. al. 64.

quq

que par l'autorité d'un concile: ou si une église doit commencer, c'est celle de Carthage. Mais An. 392. il faut s'y prendre doucement: car on n'ôte pas ces abus durement ni d'une maniere imperieuse; c'est plutôt en enseignant qu'en commandant; plutôt en avertissant qu'en menaçant. Car c'est ainsi qu'il faut agir avec la multitude; & user de severité contre les pechez des particuliers. Que fi nous faisons quelques menaces, que ce soit avec douleur: proposant la vengeance future par les écritures, afin que ce ne foit pas nous & notre puissance, mais Dieu que l'on craigne dans nôtre discours ainsi les spirituels seront touchez les premiers; & ils gagneront le reste de la multitude par leur autorité. Mais parce que ces yvrogneries & ces festins dissolus qui se font dans les cimetieres, sons regardez par le peuple grosfier & ignorant, non seulement comme les honneurs des martyrs, mais encore comme le soulagement des morts : je crois que l'on pourra plus facilement les en détourner, si en les défendant par l'autorité des écritures, on prend soin en même temps, que l'on ne fasse point trop de dépense aux offrandes qui se font sur les monumens des morts: car l'on doit croire qu'elles leur font veritablement utiles, si on les distribuë de bonne grace à tous ceux qui en demandent. Ces offrandes fur les sepultures, sont mar. Te. IV. 18, qués dans le livre de Tobie.

Le reste de la lettre de S. Augustin à Aurelius, contient des avis trés-lages & trés-modestes, touchant la maniere de conserver l'humilité au milieu des honneurs & des loüanges, sans préjudice de l'autorité. Aurelius sûvit le conseil de S. Augustin, & assembla à Hippone un concile 71, 2. Come general de toute l'Afrique, on surent faits plu-p. 1110. fieurs canons qui servirent de modele aux con-come, caracteles suivans. On en compte jusques à quarante-theg, 111. c. un. 30. Africé.

An. 392. Cod. Afr. 6. 42.

le peuple de faire de tels repas, autant qu'il sera P. 1181. D. possible. Ce concile fit aussi un decret, touchant la réunion des Donatistes, en ces termes: Dans les conciles precedens, il a été ordonné que nous ne recevrions aucun Donatiste en son rang du clergé, mais au nombre des laïques, en veue du falut, qu'il ne faut refuser à personne. Toutefois à cause du besoin de clercs, qui est tel dans l'église d'Afrique que quelques lieux sont entierement abandonnez : il a été resolu , que l'on exceptera de cette regle, ceux dont on sera assuré qu'ils n'auront point rebaptisé, ou qui voudront passer avec leurs peuples à la communion de l'église catholique. Car il ne faut pas douter, que le bien de la paix & le sacrifice de la charité n'efface le mal qu'ils ont fait en rebaptifant, entraînez par l'autorité de leurs ancêtres. Mais cette resolution ne sera confirmée, qu'aprés avoit confulté l'église d'outremer. Ce concile d'Hippone fut tenu dans la sale du conseil de la bafilique de la paix, sous le consulat de l'empereur Theodose avec Abondantius, c'est-à-àdirel'an 202. le huitiéme d'Octobre En ce concile, S. Au-

Conc. Afr. to. 2. Conc. p. 1641. C. poft. c. 33.

gustin par l'ordre des évêques, sit un discours de la foi & du symbole en leur presence: dont Aug. 1. Re- il composa depuis un livre, à la priere de ses sract. c. 17. amis. C'est un abregé de la doctrine Chrétienne.

Vers ce même temps, Alypius son ami intime alla à Ierufalem, fit connoissance avec S. Jerôme, lui parla de S. Augustin, & commença de lier l'amitié, qui fut depuis entre-eux.

Saint Jerôme travailloit toûjours dans fa re-XLII. traite de Bethlehem, à soûtenir la doctrine de Ecrits de S. Jerôme l'églife. La quatorzième année de Theodofe, qui contre Joétoit l'an 392, il composa le catalogue des écrivinien.

vains

vains ecclesiastiques, à la priere de Dexter pre-fet du pretoire. Il marque qu'il est le premier An. 393. qui ait entrepris ce travail, quoiqu'il avoile que l'histoire d'Eusebe lui a beaucoup servi; & il en fait voir l'utilité, contre les calomnies de Celse, de Porphyre & de Julien: pour montrer combien d'hommes favans & éloquens avoient enseigné & soûtenu la religion Chrétienne. Il commence à S. Pierre, & finit à lui-même, faisant le catalogue de ses propres ouvrages jusques à cet année : les derniers qu'il marque, sont les deux livres contre Jovinien & l'apologie à Pammaque. Il écrivit contre Jovinien à la prie-Sap. n. 19: re de quelques fideles de Rome, qui lui envoyerent les ouvrages de cet heretique pour y répondre : car nonobitant sa condamnation, il avoit à Rome de sectateurs. S. Jerôme le refuta en deux livres, dont le premier est employé, principalement à montrer l'excellence du celibat, Là fuivant la vehemence de son genie, il re- Lib. 1.6.4. leve tellement la virginité au deslus du maria-c. 22. ge, & la viduité au dessus des secondes nones, qu'il femble regarder la mariage comme un mal, plûtot toleré que permis expressément. Quelques-uns en furent choquez, son Apo'og. c. 1. ami Pammaque l'en avertit; & prit soin de retirer autant qu'il pût les exemplaires de cet ouvrage contre Jovinien. S. Jerôme l'en re-Ep: # 52. ad mercia, mais il l'avertit qu'il prenoit une pei-Pamm. ne inutile : qu'il s'en étoit répandu plusieurs exemplaires en Orient, & qu'on y en avoit même raporté de Rome. Car, dit il, si-tôt que j'ay écrit quelque chose, mes amis ou mes envieux ne manquent pas de le publier: ainsi ce que je puis faire, c'elt de vous envoyer une apologie de cet ouvrage; & il la lui envoya en

effet avec cette lettre.

Dans cette apologie, il releve & explique tous L. in Jovist,
les c. 3.

les endroits, où il sembloit parler du mariage avec mépris. Comme Jovinien accusoit les catholiques d'estre Manichéens : il fait remarquer qu'il a d'abord condamné les Marcionites, les Manichéens & les Encratites qui rejettoient le mariage; qu'il a reconnu le mariage digne Heb. x111. d'honneur & fans tache, suivant l'écriture; &

qu'il lui a seulement preferé la continence, comme un plus grand bien. Qu'il a reconnu le mariage pour la source de la virginité, qu'il a approuvé les fecondes & les troisiémes noces; qu'enfin il faut juger des expressions qui paroissent dures, par tout le reste du discours. Il y remarque, comme il avoit déja fait dans l'ouvrage contre Jovinien, que les évêques, les

lib. 1. in Jovi. Apol. c. 3. init.

L. 4. Apol. prêtres & les diacres jugeoient le commerce des femmes incompatible avec le service de l'autel. Il remarque qu'à Rome les fidelles même maг. б. riez communioient tous les jours, & que quand

ils ne croyoient pas estre en état d'entrer dans

l'église; ils ne laissoient pas de prendre le corps de J. C. dans leurs maisons. Il fait observer à ses censeurs la difference des deux manieres d'écrire, pour combattre une erreur, ou fimplement pour enseigner. Dans le premier on s'étend davantage, & on ne découvre pas toûjours son dessein. L'auteur est quelquefois obligé de parler, non felon sa pensée, mais selon la prévention de son adversaire. Il en donne pour exemple les plus éloquens d'entre les payens & d'entre les Chrétiens; & S. Paul même, dont il admire l'éloquence & l'artifice profond, fous une apparence de paroles simples & grofsieres. S. Jerôme écrivit aussi sur cette matiere à son ami Domnion, contre les declamations

Epift. 51. XLIII. Ordina - . tion de Paulinien.

mépris.

d'un certain moine, dont il témoigne un grand Cependant il avoit en Orient des adversaires plus

Livre dix-neuviéme.

plus considerables : car c'est le tems de son grand differend avec Jean évêque de Jerusalem, dont l'origine fut telle. Paulinien frere de faint Jerôme demeuroit avec lui dans le monastere de Bethlehem. Ils étoient deux prêtres dans cette communauté, faint Jerôme & Vincent, mais leur Epiph. at humilité étoit telle , qu'ils ne vouloient point Hier, e. 60. offrir le faint Sacrifice. Paulinien, qui éroit jugé digne du facerdoce, s'en croïoit lui - mêmé indigne ; & de peur d'être ordonné, il évitoit soigneusement la rencontre des évêques. Saint Theush. ep. Epiphane leur ami avoit fondé un monastere au 62. c. 3. lieu de sa naissance, en Palestine, dans le diocese d'Eleutheropolis. Comme il y étoit , Pau-

linien l'alla voir avec quelques moines, pour lui donner fatisfaction fur quelque chagrin qu'il avoit contre eux. Saint Epiphane crut que la providence le lui envoïoit, & comme on celebroit l'office dans l'églife d'un village près de son monastere; il fit prendre par plusieurs dia cres Paulinien, qui ne se doutoit de rien, & leur commanda de lui tenir la bouche, de peur que pour se délivrer, il ne les conjurât au nom de J. C. Ainsi il l'ordonna diacre, malgré son extrême repugnance, & les protestations qu'il faifoit de son indignité : il l'obligea à en faire les fonctions , s'efforçant de le persuader par les passages de l'écriture & par la crainte des jugemens de Dieu. Ensuite comme il servoit au faint Sacrifice, faint Epiphane l'ordonna encore prêtre avec la même peine, en lui faifant tenir la bouche : & emploia les mêmes perfuations, pour l'obliger à s'affeoir entre les prêtres. Après cela il écrivit aux prêtres & aux autres moines de cette communauté, les reprenant de ce qu'ils ne lui en avoient pas écrit ; vû qu'il y avoit plus d'un an , que plufieurs s'étoient plaints à Îui, de n'avoir personne pour celebrer chez eux

· les

Histoire Ecclesiastique.

les faints mysteres ; & que tous desiroient l'ordination de Paulinien, comme très-utile au monastere. Paulinien suivit saint Epiphane en Chy-Hier. 9.62, pre, & lui demeura foumis, comme étant de ad Things. son clergé : allant seulement quelquesois visiter

6. 3. son frere en Palestine.

Jean de Jerusalem fut extrêmement irrité de cette ordination. Il s'en plaignit hautement, & menaça d'en écrire par toute la terre. Il disoit que faint Epiphane n'avoit aucune jurisdiction sur

epil. 60. Paulinien , ni dans la Palestine , qu'il prétendoit être sa province. Il disoit encore que Paulinien étoit trop jeune pour être prêtre, quoiqu'il fût agé de trente ans. Il ajoûtoit quelques reproches personels contre faint Epiphane : entre autres que dans les prieres du faint facrifice , il disoit: Seigneur, accordez à Jean de croire la verité, comme l'accusant d'heresie. Il est virai que saint Epiphane accusoit Jean, de soûtenir les erreurs attribuées à Origene ; & c'étoit la principale cause de leur division. Jean prétendoit qu'on ne lui avoit fait ce reproche, que depuis qu'il s'étoit plaint de l'ordination de Paulinien : mais Hier. 19.61, faint Epiphane & faint Jerome n'en convenoient

6 4.

pas; & soutenoient au contraire, que Jean ne s'étoit plaint de cette ordination, que par vengeance, de ce qu'ils reprenoient sa doctrine.

Saint Epiphane aiant appris les plaintes & les XLIV. menaces de Jean de Jerufalem : lui écrivit une Lettre de lettre, où il raconte la maniere dont il avoit fait ne à Jean cette ordination, & dit : Vous deviez m'en sçade Jerusa- voir gré, fçachant que la crainte de Dieu m'y a oblige ; vû principalement, qu'il n'y a point de Ap. Hier. diversité dans le sacerdoce de Dieu, lorsque l'on pourvoit à l'utilité de l'églife. Car encore que

les évêques aient chacun leurs églises , dont ils Cor. x. prennent foin , & qu'aucun ne doive s'étendre fur les bornes d'autrui : on prefere à tout la charité

fincere de J. C. Et ensuite : O que la douceur & la bonté des évêques de Chypre est vraiment louable; & que nôtre rusticité, comme vous la nommeriez, est digne de la misericorde de Dieu! car plufieurs évêques de nôtre communion, ont ordonné dans nôtre province des prêtres, que nous n'avions pû prendre, & nous ont envoié des diacres & des sousdiacres, que nous avons recûs de bon cœur. Et moi-même j'ai exhorté l'évêque Philon , d'houreuse memoire & Theoprobe , d'ordonner des prêtres dans les églifes de Chypre, qui étoient proche d'eux & de mon diocese, parce qu'il est étendu. Pourquoi donc vous tant emporter, pour une œuvre de Dieu. qui n'a eu pour but que l'édification des freres? Il répond ensuite aux reproches personels; & pro- " \* teste qu'il n'a jamais parlé de Jean dans les prieres publiques, autrement que de tous les autres . en difant: Seigneur, conservez celui qui prêche la verité. Ou bien : Accordez-lui , Seigneur , qu'il prêche la parole de verité : disant l'un ou l'autre, selon l'occasion & la suite du discours; ce qui montre que dans les prieres on n'usoit pass encore de formules invariables.

Il vient enfuite aux erreurs d'Origene, qu'il 599. We, v., préend être la veritable caufe de l'animofité de 75.4. Jean, & il les rapporte à huit chefs. Le premier, que le Fils de Dieu ne peut voir le Pere, ni le Shint-Efprit voir le Fils. Le fecond, que les ames ont été des anges dans le ciel, & que pout leurs pechés, elles ont été envoiées ici bas & emprifonnées dans les corps. Le troilléme, que le diable rentrera dans sa premiere digairé, & reggera dans le ciel avec les faints. Le quatriéme, que les tuniques de peau, dont Dieu revêtit Adam & Eve, sont leurs corps, & qu'ils éroient incorporels avant le peché, Le cinquieme, 6 3 que nous ne restusciterons pas dans extre même.

. .

chair. Le fixieme, que le paradis terrestre est une allegorie du ciel. Le septiéme, que les eaux, que l'Ecriture met au-deffus du firmament, sont les anges : & celles de deffous les demons. Le huitième, que par le peché, l'homme a perdu la ressemblance avec Dieu. Saint Epiphane exhorte Jean de Jerusalem à renoncer à toutes ces erreurs, dont il accuse aussi le prêtre Ruffin d'A-

quilée, & Pallade de Galatie.

Ala fin de la lettre on lit ces paroles: Deplus, j'ai oui dire , que quelques - uns murmuroient contre moi, de ce que lorsque nous allions au faint lieu nommé Bethel , pour y celebrer la collecte avec vous : étant arrivé au village d'Amablatha, & aïant vû en paffant une lampe allumée, je demandai quel lieu c'étoit ; j'appris que c'étoit une église, & j'y entrai pour prier. Je trouvai un rideau attaché à la porte de cette église, où étoit peinte une image, comme de J. C. ou de quelque faint. Car je ne me fouviens pas bien de ce qu'elle representoit. Aiant donc và l'image d'un homme, exposée dans l'église

de J. C. contre l'autorité de l'Ecriture , je dechirai le rideau , & je conseillai à ceux qui gardeient ce lieu , d'en envelopper pluiôt le corps mort de quelque pauvre , pour l'enterrer, Ils murmurerent . & dirent : S'il vouloit dechirer ce rideau . il en devoit donner un autre. Ce qu'aïant oui, je promis d'en donner un, fe l'envoie maintenant, tel que je l'ai pû trouver; & je vous prie d'ordonner aux prêtres du lieu de le recevoir : & de leur défendre d'exposer à l'avenir dans l'église des rideaux de la sorte, qui font contre notre religion : car il est digne de vous d'ôter ce scandale. Si cette partie de la lettre est veritablement de faint Epiphane; il faut avouer, qu'il étoit en ce point plus scrupuleux

8. 1911. D. que les autres évêques. Car l'usage des pein-

tures

tures dans les églises, étoit reçû en Orient & en Occident : comme il paroît par faint Gregoire An. 393 de Nysse, par Prudence & par saint Paulin, écrivant dans le même tems. Et il est fait men- Steph, Ixe tion d'une peinture semblable sur un rideau, ex. v. 93. 1x. posé dans une église : au livre des miracles de v. 113. faint Etienne, composé par ordre d'Evodius évê- sal. IV. fat que d'Uzale ami de faint Augustin. Toutefois les fine. ufages des églifes pouvoient être differens en ce S. Steph.lib. point : & le grand nombre des Juifs, qui habi- xt. 4.4. 00. toient en Palestine, pouvoient obliger à user des 7. deg. images avec plus de retenue, pour ne les pas scandaliser sans necessité.

Saint Epiphane envoïa cette lettre à Jean de Jerusalem par un de ses eleres, & le pressa d'y répondre. Cependant les exemplaires s'en repan- 8. Jerome dirent en Palestine. Eusebe de Cremone qui étoit contre dans le monastere de faint Jerôme, entendant loiier cette lettre à tout le monde, le pria de la traduire, car il ne scavoit point le grec; & pour le satisfaire, faint Jerome fit venir un écrivain en notes, & dicta promptement cette traduction, qu'il pria Eusebe de garder par devers lui , & ne la pas publier. Elle parut toutefois depuis, & nous n'avons plus la lettre de saint Epiphane, que dans cette version. Au lieu d'y répondre, Jean de Jerusalem écrivit une apologie, qu'il adressa à Theophile d'Alexandrie; mais qui en effet étoit une lettre circulaire à tous les évêques ; & tur. 4. il l'envoia en Occident , & en plusieurs autres gen interp. provinces. Les exemplaires s'en répandirent à la q. 61. Rome, auffi-bien que de la lettre de faint Epiphane; ce qui obligea Pammachius d'écrire à faint Jerôme, pour le prier d'expliquer l'état de la question, & de faire connoître à tout le monde la verité. Saint Jerôme y fatisfit par une grande let- c. 16. tre à Pammachius écrite l'an 393, comme il paroit par l'éclipse du soleil, dont elle fait mention;

Histoire Ecclesisstique.

& il y avoit déja trois ans que duroit le differend, à commencer depuis que faint Epiphane étant à serusalem, avoit accusé Jean de suivre les erreurs d'Origene ; ce que saint Jerôme raconte ainsi , adressant la parole à Jean.

Vous avez imposé aux étrangers. Nous étions . 4 ici, & nous sçavons tout. Quand le pape Epiphane parloit dans vôtre églife contre Origene, & vous attaquoit fous fon nom : vous & vôtre troupe faifiez affez voir par vôtre contenance & vos mines dedaigneuses, que vous le teniez pour un vieux radoteur. N'envoiâtes-vous pas devant le sepulcre du Seigneur vôtre archidiacre, lui dire qu'il cessat de parler ainsi ? Quel evêque a jamais ainfi traité son prêtre devant le peuple ? & quand vous marchiez du lieu de la refurrection à celui de la croix; & qu'une foule de peuple de tout âge & de tout fexe, accouroit à lui, lui presentant des enfans, lui baifant les pieds, arrachant la frange de son manteau; ensorte que vous ne pouviez avancer, & aviez même de la peine à vous soûtenir : l'envie de la gloire du faint vieillard, vous fit crier, & lui dire en face, qu'il s'arrêtoit tout exprès. Souvenez-vous, je vous prie de ce jour-là, quand le peuple s'arrêta jusques à une heure après - midi , dans la seule esperance d'entendre Epiphane. Vous parlâtes comme un furieux contre les Anthropomorphites, qui par une groffiere fimplicité crojent que Dieu a les membres que l'écriture lui attribue. Vous tourniez les mains, les yeux. tout le corps contre le faint vieillard, voulant le rendre suspect de cette impertinente heresie. Quand vous eutes cessé de parler, il se leva, pour montrer qu'il vouloit dire quelque chose, & aïant falué l'assemblée de la voix & de la main , il dit: Tout ce que mon confrere a dit contre les Antrhopomorphites est bon & conforme à la foi, & je

Livre dix-neuviéme.

les condamne ausii : mais comme nous condamnons cette heresie, il est juste que nous condamnions aussi la mauvaise doctrine d'Origene.

Quels éclats de rire ! quels cris s'éleverent ! je crois que vous vous en souvenez. Il raconte ensuite, comme Jean de Jerusalem fit encore en la presence de saint Epiphane un grand sermon, où il traita de tous les dogmes de l'église, de la Trinité, del'Incarnation, de la croix, des enfers, de la nature des anges, de l'état des ames, de la refurrection. Il prétendoit ne l'avoir fait que par occasion : mais saint Jerôme soutenoit que c'étoit pour se justifier sur la do-Arine d'Origene. Quoi qu'il en soit , il rapporte ainsi l'origine de la querelle, pour montrer qu'elle étoit plus ancienne que l'ordination de Pau-

linien.

Quant à l'apologie de Jean de Jerusalem, faint Jerome se plaint , qu'étant accusé des erreurs d'Origene par tant de moines en Palestine, & .. 1.2. par un évêque d'une aussi grande autorité que faint Epiphane, il ne s'en justifie point nettement. Je ne veux point , dit-il , que l'on souffre patiemment le soupçon d'herefie. Puis venant au détail, il dit que des huit chefs qui lui ont été objectés, il n'en a touché que trois, fans même répondre precisément, & n'a point parlé des . 3. autres. S. Jerôme s'étend fur tous ces points & fur toutes les erreurs d'Origene & les refute amplement. En parlant du fymbole, il marque qu'on l'avoit reçu des apôtres , & qu'on le faifoit apprendre par cœur fans l'écrire, Jean at- f. . . . . . . . . tribuoit à Theophile l'inspection sur toutes les églises, & principalement sur celle de Jerusalem. A quoi faint Jerôme répond ainfi : Vous qui prétendez suivre les canons de Nicée, répondezmoi quel rapport a la Palestine avec l'évêque d'Alexandrie? Si je ne me trompe, il y est or- 6. 67. Ec 4 donné.

Histoire Ecclesiastique.

donné, que Cefarée soit metropole de la Palestine, & Antioche de tout l'Orient. Vous deviez donc vous adresser à l'évêque de Cesarée, sçachant que nous fommes dans fa communion, après avoir rejetté la vôtre ; ou si vous vouliez chercher un juge éloigné, il falloit plûtôt écrire à Antioche. Ensuite il se plaint du prêtre Isidore, un des quatre grands freres, que Theophile avoit envoie à Jerusalem , & par qui Jean avoit envoié son apologie. Saint Jerôme soutient qu'Isidore étoit lui-même suspect d'Origenisme, & ajoûte : Etant venu ici comme deputé de Theophile, il n'a point voulu rendre les lettres, dont il étoit chargé pour nous, parce que l'évêque de Jerusalem lui avoit fait promettre de ne les point rendre : ainfi il s'est montré partial , lui qui disoit être envoié pour faire la paix. Deux mois avant la venue d'Ifidore, le comte Archelails s'étoit rendu mediateur entre l'évêque Jean & les moines, & ils avoient demandé que la foi fût mise pour fondement de l'accord. On avoit pris le lieu & le jour près de la paque; Jean avoit promis de venir : une grande troupe de moines s'y étoit renduë : l'évêque manda tout d'un coup qu'il étoit obligé d'affister une dame malade, &c qu'il ne pouvoit venir ce jour-là. Quoique les moines crussent qu'il les jouoit, ils ne laisserent pas d'attendre. Archelaus lui écrivit, & l'avertit qu'il demeureroit le lendemain.

& jusques au troisième jour s'il vouloit venir : mais l'évêque Jean ne vint point. Jean accufoit faint Jerôme & les autres moines de dechirer l'église, à quoi saint Jerôme lui répond : Nous dechirons l'église, nous qui vers la pentecôre, il y a que ques mois, quand le folcil fut obscurer, & que tout le monde crut avec

frayeur, que le juge alloit venir, presentames a vos prêtres quarante perfonnes d'âge & de Livre dix-neuviéme.

sexe different , pour être baptises ? Cependant il y avoit cinq prêtres dans le monastere qui avoient droit de baptiser : mais ils ne voulurent rien faire qui put vous choquer, & vous donner pretexte de ne pas vous expliquer fur la foi. Ne dechirez - vous pas plutôt l'église, vous qui avez défendu à vos prêtres à Bethlchem de donner le baptême à Pâques à nos competens : que nous avons envoies à Diofpolis à l'évêque Denis confesseur, pour les baptifer ?

Saint Jerôme écrivit aussi à Theophile d'Alexandrie, pour répondre à une lettre, par laquelle il les exhortoit à la paix. Il défend l'ordination de son frere Paulinien , en ce qu'elle avoit été faite dans le monastere de saint Epiphane, au territoire d'Eleutheropolis & non d'Ælia, c'est-à-dire de Jerusalem; & que Paulinien n'étoit point trop jeune, puis qu'il avoit trente ans. Qu'ils choififfent , ajoûte-t-il: fi nous fommes bons, qu'ils nous laissent en paix; si nous sommes méchans; pourquoi cherchent-ils notre communion ? Il a demandé depuis peu, & obtenu qu'on nous envoiat en exil; & plût à Dieu qu'il eût pû l'executer. L'églife a été fondée par ceux qui ont répandu leur sang, & souffert des affronts. C'est ce que saint Jerôme écrivit sur le differend avec Jean de Jerufalem. On l'accusa de n'avoir pas : traduit fidélement la lettre de saint Epiphane à Jean ; & pour s'en justifier , il écrivit une lettre à Pammachius, où il montre que la meilleure ma- Boiff. 10. niere de traduire, est de bien exprimer le sens, de opt. gen. & non pas de rendre mot pour mot. Mais il n'é- interpr. crivit cette lettre que deux ans après.

Ruffin & Pallade, que faint Epiphane marque XLVI comme les principaux Origenistes, étoient alors Pallade en Palestine. Ruffin y vint avec Melanie des l'an Hier. et 373. comme ila été marqué, & y demeura vingt- 60.6.4.50 Ec c cinq

Miftoire" Eccle fia ftique. Sep. lie. cinq ans. Il avoit été ami intime de faint Jerdxvii. n. 6 me, mais l'attachement à Origene les divifa; & Patt. Lauf. il fut depuis ce tems-ci fon plus grand adversaire. Pall, Lant Pallade étoit de Galatie : à l'âge de vingt ans, pref. 6 init. il vint à Alexandrie, sous le second consulat de Theodofe, c'eft-à-dire l'an 288. Il tomba d'abord entre les mains du prêtre Isidore, qui étoit alors âgé de foixante & dix ans, & en vêcut encore quinze jusques en 403. C'est le même Isidore, dont faint Jerôme se plaint. Isidore mit Pallade zvi. n. 35. fous la conduite d'un anachorete nommé Doro-Lass. c. thée, qui vivoit depuis soixante ans dans une caverne près d'Alexandrie; & qui lui ordonna de demeurer trois ans avec luit, pour apprendre à dompter ses passions. Pallade aiant vêcu deux ans & demi avec ce vieillard, tomba malade & le quitta, pour mener une vie moins austere. Il visita les moines du mont de Nitrie, & y passa une année. Ensuite il se retira dans le desert de Celles, & y conversa trois ans avec saint Ma-6.20. caire d'Alexandrie, qui y faisoit la fonction de prêtre. Il y fit connoissance avec Evagre de Rofuv. p. Pont, & avec cinq autres moines étrangers. Le 721. A. desert de Celles fut pendant neuf ans la demeure ordinaire de Pallade : mais il fit quelques voiages pendant ce tems. Il visita le monastere de Scetis, & confulta un ancien moine nommé Pachon ; il passa en Palestine , & demeura à Bethlehem avec un moine nommé Possidonius, & au mont des Olives avec le prêtre Innocent. S. Epiphane fait entendre que Pallade étoit en Palesti-

ne, lors que lui-même éctivoit à Jean de Jerufalem, c'eft-à dire en 38a.

Evagre de Pont sous la conduite duquel Pal-Evergre de Pont sous la conduite duquel Palteur d'Origene. Il fit ordonné lecteur par saint Basile, & diacre par saint Gregoire de Nysse. Brant venu à Jeruslaem, al y trouva l'ancienne Melanie,

4. 103.

Se.

& par son conseil, il prit l'habit monastique vers l'an 384. Il paffa ensuite en Egypte, & demeura au mont de Nitrie & dans les Celles. Il y mena une vie très-austere; & comme il écrivoit bien & vîte, il s'occupoit à transcrire des livres pour sublister, & se rendit très scavant. Il mourut dans sa solitude, âgé de cinquante - quatre ans. On le croit auteur du second livre de la vie des peres, qui commence par l'histoire de saint Jean d'Egypte, où il parle presque toujours comme témoin oculaire. On attribue à Ruffin la traduction latine de cet ouvrage ; & l'éloge d'Eva- p. 479.

gre même qui s'y trouve inseré. Il est certain qu'Evagre avec Pallade, Albin, Ammonius, & trois autres moines, fept en tout, allerent voir le fameux saint Jean d'Egypte en venant de Je- 16. 11.6.1. rusalem, & qu'ils apprirent de lui la victoire de Pall. Lanf. l'empereur Theodose sur le tyran Eugene, le . 43. même jour que la nouvelle en fut apportée à Alexandrie; quoique le monastere de saint Jean fût près de Lycus ou Lycopolis en Thebaide à

plufieurs journées de distance. : Eutrope que l'empereur avoit envoire à faint XLVII. Jean d'Egypte, ne pût lui persuader de quitter sa Guerre de solitude, mais il prédit, que l'empereur seroit contre Euvictorieux dans cette guerre, non pas toutefoisgene. fans effusion de fang, comme dans la guerre Jozem. vat. contre Maxime : qu'il feroit mourir le tyran , & : 32. qu'après sa victoire il mourroit lui - même en 5m.n. 94. Italie, laissant à son fils l'empire d'Occident. Eu-Philift. x12.

trope aïant rapporté cette réponse, l'empereur ".2. continua de se preparer à la guerre, moins par 14. c. 33. les armes, que par les œuvres de pieté, par les jeunes, les prieres, les veilles. Il visitoit avec les évêques & le peuple tous les lieux d'oraison; il se prosternoit devant les tombeaux des martyrs & des apôtres, implorant leur intercession, comme le secours le plus fidéle. Il fit aussi plu-

Ec 6

ficurs

fieurs loix pour le foulagement des peuples. Il An. 334. Dra les tributs que Tatien prefet du pretoire The de dan avoit imposés, & ordonna, que tous les biens de ceux qu'il avoit fait proscrire leur seroient L 12. 6. rendus, ou à leurs plus proches parens. Il défendit aux foldats de rien exiger de leurs hôtes, L. q. de ni de se faire païer en argent ce qui devoit Salg. 1. 18. leur être fourni en espece. Il reprima le zele in-19. 20. de discret de ceux qui sous pretexte de religion, enann. L. 9, treprendient de piller & de ruiner les fynagogues des Juifs. Enfin, il fit une ordonnance, pour empêcher que ceux qui auroient ofé méinp. maled, dire de lui ou de fon gouvernement , ne fussent pourfuivis comme criminels de leze-majesté. Si c'est par legereté, dit sa loi, il faut le mépriser: fi c'est par folie, on doit en avoir pitié; si c'est par malice, il faut le pardonner. C'est pourquoi nous voulons que la chofe nous foit renvoiée en fon entier pour juger, suivant la qualité des personnes, si on doit la negliger ou la poursuivre. Toutes ces loix font datees de C. P. fous le consulat de Theodose & d'Abundantius, c'està-dire en 393. Theodose y passa tout le reste de l'année, & le commencement de l'année fuivante, se preparant à la guerre pendant tout Phiver. Eugene s'y preparoit de son côté, mais bien

differemment : car comme il étoit foûtenu par Ruf. 11. les païens, il leur donnoit toute liberté. On 16. 33. faisoit à Rome quantité de sacrifices, on répandoit le sang des victimes, on regardoit leurs entrailles , & on y trouvoit d'heureux presages, sur lesquels on promettoit à Eugene une victoire Soz. VII. affurée. Flavien prefet du pretoire & ami de Symmaque, qui passoit pour grand politique & pour fort habile en certe science de divination,

étoit le plus empressé à pratiquer ces fuperstitions, & le plus hardi à faire des promesses ma-

gnifiques.

gnifiques. Eugene s'étant rendu maître des pas- Aug. v. fages des Alpes Juliennes, fouffrit que l'on y mit Gwit, c. 26. des idoles de Jupiter, & sa principale enseigne portoit celle d'Hercule. Il accorda aux paiens 6. 24. ce que Valentinien le jeune leur avoit refusé Panin vit. deux fois : le rétablissement de l'autel de la vi- Ambr. 26. Croire à Rome, & la restitution du revenu de Amb. Ep. leurs temples : il l'avoit refusé auffi deux fois , 57. n. 6. mais il se rendit à la troisseme. S. Ambroise m. 11-12. voiant Eugene ainfi livré aux paiens, ne fit point de réponfe à une lettre, qu'il lui avoit écrite dès le commencement de son regne : mais il ne laissa pas ensuite de lui écrire, & de le prier pour ceux qui étoient en peril. Montrant ainfi. d'un côté qu'il étoit incapable de flater, même au peril de sa vie ; & de l'autre qu'il sçavoit honorer la puissance, quand la charité le demandoir. Enfuite apprenant qu'Eugene venoit en diligence à Milan , il en sortit & se retira à Boulogne. Il écrivit toutefois à Eugene une Eg. 57. lettre , où il lui rend compte de sa retraite , & represente comment il s'est opposé aux demandes des paiens auprès de Valentinien & de ... Theodose même : il refute la mauvaise excufe , dont Eugene se servoit, en disant qu'il n'avoit pas rendu ces biens aux temples, mais qu'il les avoit donnés à des gens à qui il avoit obligation; c'est à-dire à Arbogaste & à Flavien. Vôtre puissance est grande, dit saint Ambroise: 2.7. mais confiderez celle de Dicu , qui voit tout & qui connoît le fond de vôtre cœur ; vous ne pouvez souffrir qu'on vous trompe, & vous voulez cacher quelque chose à Dieu? Comment ferez-vous vos offrandes à Jesus-Christ? comment les prêtres pourront-ils les distribuer ? On vous imputera tout ce que feront les paiens. La menace de faint Ambroife fut executée : l'églife Paul n. 31. de Milan refusa les offrandes d'Eugene, & ne-

voulut pas même l'admettre aux prieres. Ce qui irrita tellement Arbogaste & Flavien, qu'en sortant de Milan , ils promirent que quand ils reviendroient victorieux, ils feroient une écurie de la basilique, & obligeroient le clergé à porter les armes.

XLVIII. Saint Ambroife à Boulogne bart.virginit.

Au fortir de Milan, faint Ambroife alla à Boulogne où il étoit invité, pour affister à la translation des faints martyrs Vital & Agricola, qui & à Flo- venoient d'y être trouvés. Ces martyrs avoient fouffert ensemble : Vital-étoit esclave d'Agricola . on l'executa le premier pour épouvanter son . Pani, n.29, maître : qui étoit de mœurs très - douces , & aimé des perfecuteurs mêmes : mais voiant qu'il ne se rendoit point, ils le crucifierent. On les enterra avec les Juifs, & les Chrétiens ne connoissoient point qu'ils y fussent : mais les martyrs le revelerent à l'évêque de la même église." On chercha leurs corps, & on les enleva au milieu d'une grande foule de Chrétiens & de Juifs: on trouva pluficurs clous qui marquoient la multitude des blessures que faint Agricola avoit reçues : on recueillit aussi du sang & du bois de la croix. Les corps faints furent mis fous l'autel de la bafilique, avec une grande joie de tout le peuple : & les demons tourmentés à la presence des martyrs ; publierent leurs merites. Saint Am ... broise donc étant invité à cette fête, se rendit à Boulogne, affifta à la translation, & emporta quelques parties des reliques ; c'est à dire des clous & du bois de la croix : car on ne partageoit pas encore les corps. Il n'étoit pas même ordinaire de les transferer. Il y a une loi de Theo-7h. de fe. dole de l'année 386. qui défend de transporter un pulchr. wol, corps humain d'un lieu à un autre : ni de vendre Pani.n.27. ou acheter un martyr : permettant feulement de faire tel édifice que l'on voudra pour honorer fon sepulcre. C'est qu'il y avoit des-lors de faux

Livre dix-neuviéme. 662

moines, qui couroient les provinces avec de prétenduës reliques.

De Boulogne faint Ambroise alla jusques à nath. 1.28. Faience, & y demeura quelques jours : pendant

lesquels, il fut invité par les Florentins d'aller en Toscane, ce qu'il fit; & porta à Florence les reliques de faint Vital, qu'il avoit destinées pour d'autres. Il les plaça sous l'autel d'une église qu'il y dedia, & que l'on nomma la bafilique Ambroi- virg. .. 2. fienne. Une fainte veuve nommée Juliene l'avoit fait bâtit, & elle avoit trois filles, qui se

confacrerent à Dieu : c'est pourquoi le sermon que saint Ambroise fit à cette dedicace, porte le titre d'Exhortation à la virginité : étant princi-

palement emploié à l'instruction de ces filles. Il Paul.n. 28 demeuroit à Florence dans la maison d'un citoïen très - confiderable, nommé Decence & Chrétien, dont le fils encore enfant nommé Pansophius, étoit tourmenté du malin esprit. Le faint

évêque le guerit, en priant souvent pour lui, & lui imposant les mains : mais quelques jours après, l'enfant mourut subitement. Sa mere qui étoit très-pieuse l'apporta du haut de la maison dans un appartement bas où logeoit saint Ambroife, & le coucha fur son lit, pendant qu'il étoit dehors. Saint Ambroise étant de retour, & trouvant cet enfant mort couché sur son lit, fut touché de la foi de la mere; & imitant Elisée, il se coucha fur le corps , & obtint par ses prieres

qu'il ressuscitat. Il le rendit vivant à la mere, & composa depuis un petit livre qu'il adressa à cet enfant : afin qu'il apprît un jour en le lisant, ce que son âge ne lui permettoit pas encore d'entendre. Nous n'avons plus cet ouvrage, mais

nous sçavons qu'il n'y faisoit point de mention du miracle. Il revint à Milan , quand il font Parle 31, qu'Eugene en étoit parti, peur marcher contre Theodofe. Ainfi il y rentra vera le commence-

ment

Histoire Ecclesiastique.

ment d'Août 394. & y attendit l'empereur , avec Amer. e. une grande confiance, que Dieu lui donneroit la

61. m. 1.2. victoire. XLIX.

Theodose aiant passé tout l'hiver à se prepavictoire rer à la guerre, & perdu Galla sa premiere femme , qui mourur en couche : laissa à C. P. ses Zof.lib. 4. deux fils Arcade & Honorius, avec Ruffin pre-2-777fet du pretoire, pour gouverner les affaires d'Orient. Il avoit donné à Honorius le titre d'Au-

guste le dixieme Janvier 293. Il partit de C.P. au printems de l'année suivante 394. sous le confulat d'Arcade pour la troisiéme fois, & d'Honorius pour la seconde. Au sortir de C. P. il s'ar-

C'and, de rêta à l'Hebdomon , dans l'églife qu'il avoit fait 3.c. f Hen. batir en l'honneur de faint Jean-Baptifte : à qui So r. VII il recommanda l'heureux fuccés de fes armes, Soz. VII. l'invoquant à fon secours. Ce lieu étoit nommé C. 2!. Hebdomon parce qu'il étoit à sept mille de C. P. Cir. Pafek. On dit que Theodose y apporta le chef de saint an. 391. Z / nb, 4. Jean-Baptiste, l'arant trouvé à un village près de

Calcedoine: où il avoit été apporté du tems de 1. 778. Valens, & étoit gardé par un prêtre nommé Vincent, & une vierge nommée Matrone, tous deux de la secte des Macedoniens. Matrone demeura dans fon erreur, mais Vincent se con-

vertit, & fuivit l'empereur à C. P. Theodose étant arrivé en Italie, força le passa-

ge des Alpes , & trouva toute l'armée d'Eugene rassemblée dans la plaine près d'Aquilée. Il fit avancer d'abord les barbares auxiliaires commandés par Gaïnas : qui après un combat fort disputé ne purent soutenir l'effort des ennemis commandés par Arbogaste. Dix mille Goths y perirent; & Bacurius prince Ibere , qui servoit Sap. Is. depuis long tems les Romains, & s'étoit diffin-M. s. 39. gué par sa vertu & sa pieté, fut tué en combattant

vaillamment. La nuit separa les armées, & Eugene se croïant victorieux, distribua des recom-

penfes .

penses, & renvoia ses troupes manger & se reposer: Cependant il sit border les passages des An. 394.

montagnes , pour enfermer Theodole & empêcher sa retraite. Les capitaines de l'armée de Theodose lui conseillojent de se retirer , & de Thad. V. remettre à l'année suivante la decision de cette " 240 guerre ; mais il dit, qu'il ne pouvoit fouffrir que la croix qui marchoit à la tête de fes legions , reculât devant l'idole d'Hercule qu'Eugene faisoit porter. Ainsi quoiqu'il lui restât fort peu de troupes & encore découragées, il refolut de demeurer. Il se retira dans un oratoire bât i sur le haut de la montagne où il campoit; & là fans prendre de nourriture ni de repos, il paffa la nuit en prieres prosterné sur la terre qu'il arrofoit de ses larmes. Accablé de fatigue, il s'endormit vers le chant du coq; & crut voir deux hommes vêtus de blanc , montés fur des cheyaux blancs, qui l'exhortoient à prendre courage, à armer ses troupes au point du jour, &ce les ranger en bataille : car ils disoient être envoies à son secours, & que l'un d'eux étoit Jean l'évangeliste, l'autre Philippe l'apôtre. L'empereur après cette vision, redoubla la ferveur de ses prieres. Un soldat aïant vu la même chose, le dit à son capitaine, qui le mena au tribun, & le tribun au general, qui le vint dire à l'empereur, croiant lui apprendre quelque nouvelle. L'empereur dit : Ce n'est pas pour moi que ce foldat a eu cette vision, je suis affez assuré de la victoire : mais afin que j'aie un témoin de ce que Dieu m'a fait voir le premier. Marchons donc hardiment fous la conduite des faints, regardons leur puissance , & non pas le nombre de nos adversaires. Aïant ainsi encourage ses troupes, il descendit de la montagne, & muni du figne de la croix, il marcha centre les ennemis.

-Alors

Alors il commença à s'appercevoir du peril où An. 394 il étoit ; voiant les troupes d'Eugene postées derriere lui fur une hauteur, pour lui donner Oref. vis. en queuë pendant le combat, Mais le comte Ar-1. 35.

betion, qui les commandoit, touché du respect de l'empereur, se rangea de son parti ; & pluficurs autres à son exemple, après que le combat fut commencé, envoierent offrir leur fervice à Theodose, pourvû qu'il leur conservat un rang honorable. Il leur accorda ce qu'ils desi-

et. Ib. n. 7.

roient, & leur promit par écrit plusieurs charges militaires. Comme les défilés & l'embaras du bagage retardoient sa marche, voiant l'ennemi qui s'avançoit pour en profiter, il mit pied à terre, & marchant feul à la tête de fes troupes, il dit : Où est le Dieu de Theodose ? & par cette parole, il encouragea tous les fiens. Eugene le voïant descendre, fit avancer ses troupes, & fe tenant fur une hauteur, il dit que Theodofe cherchoit à mourir, & commanda qu'on le lui amenat vivant & enchaîné. Mais quand on vint à tirer, il se leva un vent très-violent qui souffloit droit au visage des troupes d'Eugene. Il repouffoit leurs traits contre eux - mêmes : il les aveugloit par la pouffiere, qu'il leur jettoit dans les yeux : il leur enlevoit des mains leurs écus, ou les leur pouffoit contre le visage, & les forçoit de rompre leurs rangs. Les troupes de Theodose n'en sentoient aucune incommodité ; au contraire, ce vent les aidoit, & pouffoit leurs traits hors de la portée ordinaire. Le poëte Clau-

3. conf. Hedien, quoique païen, a reconnu lui-même, que le ciel combattit pour Theodose en cette rencontre. Les troupes d'Eugene perdant courage, une partie prit la fuite, les autres mirent bas les armes , & demanderent grace à Theodose : qui la leur accorda volontiers, & commanda qu'on lui

amenât Eugene.

Celui-

Celui-ci voïant accourir fes gens fur la hau- An. 394. teur où il étoit demeuré, demanda s'ils lui amenoient Theodole: Nous venons, dirent-ils, vous prendre vous-même ; & auffi-tôt ils l'amenerent à Theodose depouillé des ornemens imperiaux, & les mains liées derriere le dos. Theodose lui reprocha la mort de Valentinien, son usurpation, l'injustice de cette guerre, & sa confiance en l'idole d'Hercule. Eugene prosterné aux pieds de Theodose, lui demandoit lachement la vie ; quand les foldats par fon ordre lui couperent la tête, la mirent au bout d'une pique, & la porterent par tout son camp. A cette vue tout le reste des troupes se rendit, & les vaincus demeurerent parfaitement réunis aux victorieux. Arbogaste n'esperant point de pardon s'enfuit dans les montagnes les plus inaccessibles : & voiant qu'on le cherchoit par tout , il se perça de deux épées , & mourut ainsi deux jours après la bataille : qui fut donnée le sixième de Septembre, sous le troi- 25. fiéme confulat d'Arcadius, & le fecond d'Hono-

rius, c'est-à-dire l'an 294.

On dit qu'en même tems un possedé sortant Sec. vii. de l'église de l'Hebdomon près de C. P. fut enle- c. 24vé en l'air, & commença à dire des injures à faint Jean-Baptiste, lui reprochant sa tête coupée & criant : Tu me surmontes', & tu surprends mes troupes. Les affiftans curieux d'apprendre des nouvelles de la guerre, écrivirent le jour ; & quelque tems après, ils apprirent, que c'étoit le jour même de la bataille, par la relation de ceux qui y avoient été. Theodose fit abattre les idoles de Jupiter , que l'on avoit mises sur les siv. .. s.6. Alpes: & comme quelques - uns des fiens lui dirent, qu'ils recevroient volontiers les coups de leurs foudres, qui étoient d'or, il les leur donna liberalement.

Il se contenta de la mort des deux chefs des de Theo-

re- do e.

B Histoire Ecclesiastique.

AN. 394 rebelles Eugene & Arbogaste, & pardonna à tont le reste. Les enfans de les ennemis s'étant resugiés dans l'égiste, il se ferviu de cette occasion pour les faire élever dans la religion chrétienne: loin de leur ôter leurs biens, il leur donna des charges; & ne permit après la victoire aucune

charges; & ne permit après la victoire aucune

Amb. q.

rengeance particuliere. Il éctivit à faint Ambroife, croiant qu'il fe fût éloigné par la mauvaife
opinion qu'il avoit de fes affaires, comme fi Dieu
Pétt abandonné: mais fes lettres le trouverent à
Milan, où il s'étoit rendu des le commencement
d'Août. L'empereur lui recommandoit de readre graces à Dieu pour fa victoire: faint Ambroife porta la lettre à féglife; la mit fur l'autel, &
la prit à fa main en offrant le facrifice: afin que
la foi de l'empereur parlât par fa bouche, & que
fa lettre fervit d'offrande. Par fa réponse, il le

ment à ceux qui n'avoient point failli auparavant.

11 lui écrivit un peu après par un de fes diacres
nommé Felix, que l'on croit être celui qui fut
depuis évêque de Boulogne; & par cette lettre,
il lui demande la grace de ceux qui s'étoient re-

prie de pardonner aux coupables, principale-

Paul. vi- fugiés à l'églife. L'empereur envoia Jean notaise 8. 37. re & tribun , depuis prefet du pretoire , pour wer l'empereur à Aquilée & demanda leur grace, qu'il obtint facilement. L'empereur se prosterna même à ses pieds , reconnoissant qu'il avoit été conservé par ses merites & par ses

n. 3... Saint Ambroise revint à Milan, où Theodo-De al. 7th. se arriva un jour après lui. Il s'abstint de la parm. 34- ticiparion des facremens, à cause des ennemis qui avoient été tués dans la bataille, quoiqu'en ane guerre très-juste, & il s'en abstint, jusques à cc qu'il cût eu un témoignage de la grace divine, par l'arrivée de ses enfans. Saint Ambroise

ď.

loue & rapporte cette conduite de Theodose, qu'il lui avoit peut-être conseillée. Par ces enfans de l'empereur qu'il fit venir en Italie , il faut entendre Honorius, & peut-être fa sœur Placidia : car Arcade demeura à C. P. Quand Reff. 14. ils furent arrivés , Theodose les mit entre les " nir. mains de faint Ambroise, jugeant qu'il ne leur c. 2. pouvoit donner une meilleure protection. Comme il sçavoit qu'il lui restoit peu de tems à vivre, 26 suivant la prophetie de saint Jean d'Egypte; il partagea l'empire à ses enfans. Il laissa à Arcade 2/1.18.4. l'Orient, dont lui même étoit en possession de- p. 779. puis long-tems, & Ruffin pour lui aider à le conduire. Il donna à Honorius l'Occident, c'està-dire l'Italie, l'Espagne, la Gaule, l'Afrique, & l'Illyric occidentale; & pour gouverner pendant fon bas age, Stilicon à qui il avoit fait épouser une de ses nieces. Pendant que Theodose étoit en Italie, il exhorta les senateurs Romains à quitter leurs anciennes superstitions , & embraffer la Foi chrétienne, qui délivre de tous les pechés. Ils répondirent, qu'ils ne pouvoient renoncer aux ceremonies, avec lesquelles leur ville avoit été fondée, & subsistoit depuis douze cens ans, pour embrasser une religion où on leur proposoit de croire sans raisonner ; & que s'ils consentoient à ce changement, ils ne sçavoient ce qui en arriveroit. Alors Theodose leur declara, que le tresor public étoit trop chargé de la dépense des facrifices & des autres ceremonies; & qu'il jugeoit cet argent mieux emploié à l'entretien de ses troupes. Les senateurs persisterent, mais inutilement. Ainsi les sacrifices cesserent. les ceremonies profanes furent negligées : on chassa les prêtres & les prêtresses des idoles ; & tous les temples demeurerent abandonnés. C'est Zosime qui le rapporte, comme la cause de la ruine de Rome.

Dans ce dernier sejour de Theodose en Italie; An. 394. les évêques d'Occident firent encore une tenta-Theod . v. tive contre Flavien d'Antioche, se plaignant que 6. 23. l'empereur ne faisoit point cesser la tyrannie de cet évêque. Dites, répondit Theodose, de quelle espece de tyrannie vous l'accusez. Je suis Flavien , je me charge de plaider sa cause. Et comme ils répondirent qu'ils ne pouvoient plaider contre l'empereur ; il les exhorta à travailler desormais à la réunion des églises, & à éteindre les animofités & les contentions inutiles. Les évêques d'Occident cederent à cet avis de Theodose, & il ne pavott pas qu'ils aient depuis emploié contre Flavien l'autorité imperiale. Il avoit pour lui l'Orient , l'Afie , le Pont , la Thrace

& l'Illyrie. Il affista cette même année à un concile de LI. C. P. dont l'occasion fut telle. Ruffin prefet Concile de C.P. du pretoire, qui gouvernoit alors l'Orient, fit Soz. VIII. bâtir un palais & une grande église dans un 6. I7. bourg près de Calcedoine, nommé le Chesne,

à qui on donna depuis, à cause de lui, le nom de Ruffinien. L'église fut nommée en grec Apofoleion, parce qu'elle étoit bâtie à l'honneur de faint Pierre & faint Paul ; & Ruffin y mit des

moines qui y servirent de clergé. Pour celebrer Paract. c. 2. la dedicace de cette églife, il affembla plufieurs Roje p. 947 évêques de diverses provinces, & grand nombre de moines. Il y appella en particulier Eva-

gre de Pont ; & il l'honoroit tellement qu'à son baptême qui se fit en cette dedicace, il voulut être levé des fonds de sa main. Ainsi l'on voit que les adultes avoient des parrains, auffi-bien que les enfans.

On croit donc que ce fut à l'occasion de cette dedicace, que se tint un concile à C. P. dont p. IISI. il nous reste une séance datée du troisiéme des calendes d'Octobre, sous le troisiéme consulat

d'Ar-

d'Arcadius & le fecond d'Honorius , c'est-à-dire An. 394. du vingt-neuviéme de Septembre 394. Outre les dix-neuf évêques, dont on y trouve les noms; il est marqué qu'il y en avoit plusieurs autres. Nectarius de C. P. est le premier, puis Theophile d'Alexandrie, Flavien d'Antioche, Pallade de Cefarée en Cappadoce, ou plûtôt Hellade fuccefseur de saint Basile, Gelase de Cesarée en Palestine, Gregoire de Nysse, Amphiloque d'Icone, Paul d'Heraclée, Arabien d'Ancyre, Ammon d'Andrinople, Phalerius de Tarle, Lucinus d'Hierapolis, Elpidius de Laodicée. C'étoient tous metropolitains de diverses provinces d'Orient, excepté saint Gregoire de Nysse, simple évêque, mais très-venerable pour son âge & son merite personel; outre qu'il avoit été marqué comme le principal évêque du Pont, avec qui on devroit communiquer, afin de passer pour catholique, suivant la loi de Theodose du trentième de Juillet 281. On trouve aussi entre ces évêques Theo- Sup. liv. dore de Mopfuefte, reconnu par confequent pour xviii. 9,

catholique. Il est à remarquer que Nectaire de C. P. presida à ce concile avant les évêques d'Alexandrie & d'Antioche. Le lieu où se tenoit ce concile, étoit le baptistere de l'église de C. P. qui devoit par consequent être grand; car outre les évêques, tout le clergé y affiftoit. On y jugea le differend de deux évêques .

Agapius & Bagadius, qui se disputoient le fiege de Bostre, metropole de l'Arabie. Ils étoient presens & debout , comme parties ; & il fut prouvé que la déposition de Bagadius avoit été faite par deux évêques seulement, & en son absence. Sur quoi Arabien évêque d'Ancyre pria le concile de decider en general, si une déposition pouvoit être faite par deux évêques, & si on pouvoit déposer un absent. Theophile dit : qu'afin de pourvoir à l'avenir, il étoit d'avis

que

Histoire Ecclesiastique.

que trois évêques ne suffisent pas pour la dépe-An. 39+ fition : mais que tous les comprovinciaux y doivent affister, s'il est possible, & que l'accusé doit être present. Nectaire approuva cet avis comme conforme aux canons apostoliques . & il fut suivi par Flavien & par tous les autres. Ainsi il fut decidé, que le nombre de trois évêques qui est suffisant pour l'ordination, ne l'est pas pour la déposition.

Depuis ce concile, il n'est plus parlé de saint Eoit, ea- Gregoire de Nysse, dont la memoire est demeunonique de rée venerable dans l'églife, à cause de sa vertu, S. Gregoi- de ses écrits & de saint Basile son frere. L'église re de Nyîgrecque l'honore le dixième de Janvier, & l'é-

glise latine le neuvième de Mars. On ne voit plus rien de faint Amphiloque , dont l'église ho-Martyrel. nore la memoire le vingt troisiéme de Novem-

bre. Saint Gregoire de Nazianze témoigne qu'il guerifioit les maladies par les prieres & par l'oblation du faint Sacrifice. Il laissa plusieurs écrits.

A. 125. A. fort estimés de l'antiquité, mais dont il ne nous reste presque rien.

Entre ceux de faint Gregoire de Nysse, nous avons une épître canonique, écrite en sa vieil-Conc. p. £775. lesse à Letoius évêque de Melitine en Armenie, qu'il nomme son fils spirituel. Elle semble faire partie d'une lettre pascale ; & les regles de penitence qu'il y donne, font plus rigoureules que celles de faint Basile son frere, quoique fondees tout de même sur la tradition des anciens : ce qui montre la difference de ces traditions, même dans les églifes voifines. Pour l'apostafie la penitence est de toute la vie : le penitent sera toujours exclus des prieres publiques; mais îl priera en particulier, & ne recevra la communios qu'à la mort. S'il a apostasié par foiblesse & à force de tourmens, il ne fera que la penitence de la fornication, c'est-à-dire de neuf ans-

Ccux.

Livre dix-neuvième. 678

Ceux qui cherchent les enchanteurs & les devins, . . . si c'est par mépris formé de la religion, sont traités comme apostats : mais si c'est par foiblesse & par petitesse d'esprit, ils sont traités com-

me ceux qui ont cedé aux tourmens. Pour la simple fornication, il y a neuf ans de ". 3. penitence; trois ans enticrement exclus de la priere, trois ans auditeur, trois aus prosterné. Pour l'adultere, le double dans les mêmes états: c'est-à-dire dix-huit ans : les pechés vontre nature font mis au rang de l'adultere. Selon faint Bafile, la penitence de fornication n'est que de XVII n.15. quatre ans, & celle de l'adultere de quinze ans. phil. (, 22. Pour l'homicide volontaire, faint Gregoire-mar- 6.80.6.58. que trois fois neuf ans, c'est-à-dire vingt-sept; Grig. c.4. neuf ans en chacun des trois degrés, dont le premier est l'entiere exclusion de l'église, le second celui d'auditeur, le troisiéme de prosterné dans la priere : pour l'homicide involontaire . comme pour la fornication, c'est-à-dire neuf ans. Saint Bafile met dix ans pour l'homicide invo- 4 56. 57. lontaire. Saint Gregoire mot le vol à force ouverte au rang de l'homicide : pour le fimple " 5. larcin, il ne marque point le tems de la penitence, mais il oblige de le reparer par des aumones; & veut que celui qui n'a rien , y fatisfasse par son travail corporel, suivant le precepte de l'Apôtre. Il s'étonne que la tradition des pe- Eph. IV. 28. res n'ait pas prescrit des peines plus severes, pour reprimer l'avarice, & loin de se plaindre de leur rigueur, il admire leur indulgence sur plusieurs articles. En general, il veut que celui qui vient confesser son peché, soit traité plus doucement, que celui qui en est accusé, &c convaincu malgré lui : & que fuivant la ferveur du penitent , l'évêque puisse abreger le tems de la penitence. Mais il marque, que celui à qui on a accordé la communion, le croïant prêt à

Ff

Tome IV.

Histoire Ecclesiastique.

mourir, doit , s'il revient en fanté , accomplir ce que lui manquoit. ...

Ce fut en ce tems là que faint Augustin, enco-Donatifles re prêtre, commença à écrire contre les Dona-Poffid. c. 7: tistes. Ils s'étoient tellement multipliés en Afrique, qu'ils y avoient plus de quatre cens évê-

ques ; & l'église catholique y paroissoit accablée de leur grand nombre. Son premier ouvrage contre eux, fut un cantique en rimes acrostic, 20. ches, futvant l'ordre de l'alphabet, pour aider la memoire. Saint Augustin le fit d'un stile trèsfimple, & n'y observa point la mesure des latins, de peur d'être obligé d'y mettre quelque mot hors de l'usage vulgaire : car il composa ce cantique pour l'instruction du plus bas peuple; ce qui fait voir qu'encore que la langue Punique fût encore en usage dans cette partie d'Afrique, il y avoit peu de gens qui n'entendiffent le latin. Dans ce cantique faint Augustin marque sommairement l'histoire du schisme des Donatistes,

& les raisons les plus sensibles pour les refuter. Il n'oublie pas de leur reprocher les Circoncellions & les autres méchans, qu'ils souffroient 1. Retraff, entre eux. Il écrivit auffi pendant sa prêtrise un autre ouvrage, que nous n'avons plus, contre £. 20.

la lettre de Donat, second évêque Donatiste de Aug. Le- Carthage. Ils donnerent alors beaucoup de prife ref. 69. fur eux , par leurs divisions domestiques. Car De bapt. 1. outre le grand parti que l'on nommoit simple-In paim. ment les Donatiftes, il y avoit plusieurs autres 36. n. 20. focietés peu nombreuses, dont chacun croïoit Cont. treft. feul avoir le vrai baptême, & être la vraie égli-Centre, litt, Se. Entre ces petits schismes des Donatiftes . on Peril. 11. connoît les Claudianistes , les Urbanistes qui

E. 83. étoient dans un petit coin de la Numidie, les Ep. 93. 4 Rogatistes à Cartenne dans la Mauritanie Cefariene : dont le chef fut un certain Rogat qui avoit fait schisme, il y avoit environ trente

ans. Pendant la guerre du tyran Firmus , c'eftà-dire vers l'an 372, ils furent persecutés par les autres Donatistes, à qui pour ce sujet, ils donnerent le nom de Firmiens. Mais le grand scan-

dale fut le schisme des Maximianistes.

Après la mort de Parmenien , successeur de LIV. Donat , les Donatistes élurent Primien pour Schisme de Donat , les Donatittes eiurent rrimien pour évêque de Carthage : mais ensuite le diacre Maximien. In Ph. 36. Maximien aïant été condamné & excommunié », 20. par Primien, alla trouver les évêques voifins; De geft. & fit un parti contre lui , l'accusant principale- (am Emer. ment de recevoir à sa communion des personnes indignes. Les anciens en écrivirent à tous les évêques de leur parti, & les prierent de venir promptement pour reprimer les entreprises de Primien. Ils s'affemblerent donc à Carthage au nombre de quarante-trois : mais Primien ne Cont. Cresc. voulut pas paroître devant eux ; & ils fe con- 1v. c. 6.7. tenterent d'ordonner , qu'il pourroit se justifier dans un concile plus nombreux , qu'ils devoient tenir ensuite. Ils s'assemblerent en effet à Cabarfussi dans la province Bizacene au nombre de plus de cent ; & Primien n'y aïant pas nonplus comparu, ils le condamnerent comme convaincu de plusieurs crimes : d'avoir donné des successeurs à des évêques vivans : d'avoir reçû des coupables à la communion : d'avoir engagé des prêtres à une conjuration contre Maximien & contre trois autres diacres : d'avoir fait jetter le prêtre Fortunat dans un cloaque, parce qu'il avoit baptisé des malades : d'avoir refusé la communion au prêtre Demetrius, pour le contraindre à abdiquer fon fils : d'avoir fait maltraîter les anciens dans l'église, parce qu'ils trouvoient mauvais qu'il admit les Claudianistes à la communion. A quoi les évêques de ce concile ajoûterent : De ne s'être point presenté devant nous pour être oui , & d'avoir fermé les

Ff 2

portes des bafiliques avec le peuple & avec des officiers pour nous empêcher d'entrer : d'avoir rejetté injurieusement les deputés, que nous lui avons envoiés.

Pour ces crimes & quelques autres qu'ils expriment, outre ceux qu'ils disent, que la pudeur les empêche d'exprimer ; ils condamnen: Primien , & avertiffent tous les évêques , les clercs & les neuples d'éviter sa communion : leur donnant toutefois un tems de fix mois pour se declarer : scavoir depuis le vingt - quatrieme de Juin , jour auquel ils rendoient cette sentence, jusques au vingt-cinquiéme de Decembre. On croit que c'étoit l'an 393. Ils écrivirent cette condamnation dans une lettre circulaire, qu'ils nommoient Tractoria, fignée de plufieurs d'entre eux, jusques au nombre de cinquante-trois. Aïant ainfi condamné & depofé Primien, ils e.u. III. 6.12, rent à fa place Maximien pour évêque de Carthage, ce même diacre que Primien avoit con-

Cont. Crefe. Cont. lits.

damné; & il fut ordonné par douze évêques, Cont. Crefe, qui lui imposerent les mains , en presence du 111. c. 19. clergé de Carthage, Primien voiant son adver-53. De mit. faire foutenu par plusieurs évêques de la provin-Beel. v. 3. ce proconsulaire, de la Bizacene & de celle de Tripoli : s'appuia de ceux de Mauritanie & de Numidie, outre ceux des autres provinces qui demeuroient dans son parti : car il fut toujours 111.4. Greft, le plus nombreux. Il affembla donc à Bagaia en Numidie, un concile de trois cens dix évêques,

IV.c.brefi. le huitième des calendes de Mai, sous le troisie-In ef. 36. me confulat d'Arcadius, & le second d'Honoferm. 2. n. rius, c'est-à-dire l'an 394. le vingt quatriemt d'Avril. Dans ce concile Primien ne fe tenant point pour condamné, fut assis au second rang

au nombre des juges. On condamna Maximien absent; & Emeritus évêque de Cesarée en Mauritanie, dicha la sentence en ces termes. Comme

par

par la volonté de Dieu tout-puissant & de son Christ, nous tenions le concile dans la cité de 111.1.1.1.1. Bagaïa ; il a plù au Saint Esprit qui est en (.53.6.19. nous, d'affurer une paix perpetuelle, & de retrancher les schismes sacrileges. Et ensuite : Maximien rival de la foi, adultere de la veriré, ennemi de l'église nôtre mere , ministre de Coré , Dathan & Abiron, a été jetté du sein de la paix par la foudre de nôtre sentence. Le reste est du même stile. Ils condamnerent nommément les douze évêques qui avoient ordonné Maximien, & en general tous les clercs de l'église de Carthage, qui avoient assisté à son ordination. Mais quant aux autres évêques , qui ne lui avoient pas impolé les mains, ils leur donnerent un delai de huit mois pour se réunir à eux , c'est-àdire jusques au vingt-cinquieme de Decembre : après ce jour ils ne seront plus recevables, & demeureront condamnés.

Ce fut dans ce même tems de sa prêtrise que Ce fut dans ce même tems de la pretrue que faint Augustin fit amitié avec saint Paulin depuis & Augustin évêque de Nole, par l'entremise de saint Alypius, avecs. Pauqui venoit d'être fait évêque de Thagaste sa pa- lintrie. S. Alypius avoit connu faint Paulin à Milan, 1Retrate 16 lors qu'il y fut baptise, c'est - à - dire en 287. Aïant appris fa conversion, il lui envoïa vers l'an 394. cinq ouvrages de faint Augustin contre les Manichéens. C'étoit apparemment les livres des mœurs de l'églife, du libre arbitre, de la vraie religion, de l'utilité de la foi, & des deux ames. S. Paulin en remercia faint Alypius, & le Ap. Asp. pria en même tems de lui écrire l'histoire de es. 34. sa vie. Il accompagna cette lettre d'une autre Ep. 25. pour saint Augustin, où il témoigne être charmé de ses ouvrages. & se recommande à ses prieres : il leur envoye à l'un & à l'autre un pain comme eulogie, c'est-à-dire benediction. L'une & l'auwe lettre porte le nom de Paulin , & de The-

Paulin se recommande aux freres, qui font dans les églises & les monasteres à Carthage, à Thagaste, à Hippone & en d'autres lieux : ce qui marque comme la vie monastique étoit déja étendue dans l'Afrique. S. Augustin répondant à cette lettre, dit entre autres choses : Ne vous laissez pas tant enlever à ce que la verité dit par moi , que vous ne fassiez attention à ce que ie dis moi-même : de peur qu'en prenant trop avidement la bonne nourriture que je sers aux autres, après l'avoir reçue moi-même, vous ne penfiez pas à prier pour les pechés que je commets. Et ensuite : Il est vrai, qui le peut nier? celui qui a reçû de plus grands dons de Dieu , est meilleur , que celui qui en a reçu moins : mais il vaut mieux rendre graces à Dieu d'un don mediocre, que de vouloir être loué d'un plus grand. Il lui promet ensuite la vie d'Alypius, que ce saint évêque n'avoit pû se resoudre à écrire lui-même, & comme il lui envoloit cette lettre par Romanien fon ancien ami? il lui recommande Licentius, fils de Romanien. Il ne pouvoit encore détacher ce jeune homme des biens sensibles & des esperances du fiecle, ce qui lui donnoit de grandes inquietudes pour fon falut : comme on voit dans la lettre qu'il lui écrivit à lui- même peu auparavant. S. Paulin étoit bien digne de l'amitié de faint Augustin; fa famille étoit des plus illustres de Rome : il avoit de grands biens en Aquitaine, & étoit né à Bordeaux : car les nobles Romains avoient de grandes terres dans les pro-

vinces, & y féjournoient quelquefois. Paulin qui se trouve aussi nommé Pontius & Meropius, fut instruit dans les lettres humaines par le fa-

meux Ausone, qui cultiva toujours son amitié,

Livre dix-neuviéme. & il devint un des écrivains les plus polis de son siecle, pour la prose & pour les vers. Il parvint Ansen. 20.
à de grandes charges, & jusqu'au consulat, quoi-init. que son nom ne se trouve point dans les fastes: sa femme avoit des richesses proportionnées aux

siennes, & il ne manquoit à leur prosperité temporelle, que des enfans. Après en avoir longtems souhaité, il leur naquit un sils comme ils étoient- à Complute en Espagne : mais il Paul poem. mourut au bout de huit jours ; & ils le firent 15. fub fine.

enterrer auprès des Martyrs. En cet état ils resolurent après y avoir long-tems pensé, de renoncer au monde, & de se donner entierement à Dieu : la femme loin d'y resister, y encouragea son mari. Il fut baptise par faint Delfin évêque de Bordeaux à l'âge d'environ trente-huit ans l'an 392. d'où il s'ensuit qu'il étoit de l'âge de faint Augustin, & né vers l'an 354. Comme il avoit differé son baptême, jusques à son entiere conversion; il embrassa aussi-tôt la vie monastique, & se retira en Espagne avec son épouse, qu'il ne regarda plus que comme sa sœur. La re-

traite d'un homme si illustre sit grand bruit dans le monde : plusieurs le blâmerent , & entre autres son ami Ausone, qui lui reprocha de se

laisser gouverner par sa femme , & d'être de- Auf. c. 23. venu atrabilaire : mais faint Paulin fout bien 25.

lui répondre , & en vers comme Ausone lui é- en 3. Prem. crivoit. 11. 12.

- Vigilance prêtre de l'églife de Barcelone allant à Jerusalem : saint Paulin le chargea d'une let- s. Jerôme tre pour faint Jerôme, où il le consultoit sur la à S. Paulin. maniere dont il devoit vivre dans sa retraite ; & Hier.ep. 13. le felicitoit du bonheur qu'il avoit de vivre dans ad Paule. 9. 9. les faints lieux. Il lui envoïoit en même tems al. 28. ad un discours, qu'il avoit fait à la priere d'un de ses Jewer. Genamis , pour la défense de l'empereur Theodose , nad.in Pant contre la calomnie des païens; mais il ne l'avoit

Ff 4 .

Histoire Ecclesiastique.

Hier, in pas publié. Vigilance se trouva en Palestine, dans Fig. 6. 4. le tems du tremblement de terre, que l'on croit 'd. 9-13 " être l'un de ceux qui precederent la mort de Theodose vers la fin de l'année 394. S. Jerôme répondit à faint Paulin , & lui dit entre autres choses: Ne croïez pas que rien manque à votre foi, parce que vous n'avez pas vu Jerusalem: ni que j'en fois meilleur pour demeurer à Bethlehem. La difference des lieux qui convient à vôtre dessein, c'est de quitter les villes & demeurer à la campagne. Jerusalem est une grande ville, qui a un conseil public, une cour, des officiers, des comediens, des boufons, des courtifanes , tout ce qui est dans les autres villes : une grande foule de peuple. & un concours continuel de tous les païs du monde. Ainsi vous y trouverez tout ce que vous fuïez ailleurs.

6. 2. Il lui marque ensuite la difference de la clericature & de la vie monastique : Si vous voulez, dit-il, exercer la fonction de prêtre ou d'évêque, vivez dans les villes & les bourgades, & travaillez à vôtre falut en procurant celui des autres. Mais si vous voulez meriter le nom de moine que vous portez, c'est-à-dire de solitaire: que faites-vous dans les villes, qui sont les habitations de la multitude ? Chacun a ses modéles: les évêques & les prêtres doivent imiter les apotres & les hommes apostoliques : nos chefs sont les Pauls, les Antoines, les Hilarions; & pour remonter à l'écriture, Elie, les enfans des prophetes & les Recabites. Je vous prie donc, parce que vous êtes attaché à vôtre fainte fœur . & que vous n'êtes pas entierement libre : fuïez les assemblées, les repas & les devoirs de civiliré. Ne mangez que le foir, & des choses viles, des herbes, des legumes : vous avez les livres contre Jovinien, où il est traité au long du mépris de la bonne chere. Que l'écriture sainte soit toûjours catre

entre yos mains. Il faut prier souvent & veiller fouvent. Distribuez vos aumônes par vous-mêmes. Ne vous chargez point de distribuer celles : des autres : & faites les vôtres avec choix & difcretion, comme n'étant plus que le dispensateur de vos biens.

Il louë ensuite son discours pour Theodose, qui étoit un panegyrique, pour montrer qu'il avoit vaincu les tyrans par sa foi, plus que par ses armes; & qu'il avoit accordé la souveraine puissance avec l'humilité chrétienne. S. Jerôme jugeoit ce discours sensé, agréable & composé suivant toutes les regles de l'art. Il exhorte faint Paulin à cultiver ce talent qu'il a pour l'éloquence , & à se nourrir de la lecture de l'Ecriture fainte & des auteurs ecclesiastiques, dont il fait la critique en passant. Vers le même tems, faint Jerôme fut aussi consulté par Furia, dame Romaine de la premiere noblesse, descendue des Camilles & alliée de fainte Paule. Elle étoit veuve, jeune & fans enfans, & demandoit des avis, pour se conduire en cet état. S. Jerôme l'exhorte à y demeurer, nonobstant les instances de son pere Letus, & de ses domestiques qui la pressoient de se remarier. Il lui represente les inconveniens des secondes nôces; & lui conseille de s'abstenir du vin , & non seulement de la chair. mais de la plûpart des legumes; de s'appliquer à la lecture, à la priere, à l'aumône; & vivre dans une très-grande retraite : il la renvoie aussi aux livres contre Jovinien, écrits deux ans auparayant.

Comme faint Paulin étoit à Barcelone, & affistoit à l'office de l'église le jour de Noël , le peu- Retraite de ple animé de zele, se jetta sur lui tout d'un coup. le presenta à l'évêque Lampius & l'obligea de le confacrer prêtre. S. Paulin ne le voulut point fouffrir; parce qu'il ne fongeoit qu'à sa retraite

Ffs

Histoire Ecclesiastique. 68 z & à l'obscurité de la vie monastique. Il avoit resolu depuis long-tems de passer sa vie à Nole en Italie, auprès du tombeau de faint Felix. Il ne E2. 1. al. 6. se laissa donc ordonner qu'à la charge qu'il ne ad Sever. 2 al.25. ad. seroit point attaché à l'église de Barcelone; mais seulement au sacerdoce en general : & c'est un Amand. des premiers exemples d'une ordination libre . sans engagement à aucune église. Il semble aussi qu'il fut d'abord ordonné prêtre , sans passer par les ordres inferieurs : car il prend Dieu à témoin, que loin de mépriser le rang de prêtre, il eut fouhaité de commencer à servir l'église dans la charge de portier. Alors pour s'attacher plus parfaitement à Dieu, faint Paulin acheva de se décharger de tous ses biens , les distribuant aux pauvres. Il ouvrit ses greniers & ses celliers Uran epift. à tous venans. Non content des pauvres de son 4. 4 voifinage, il les appelloit de toutes parts pour les nourrir & les vêtir. Il racheta une infinité de captifs, & de pauvres debiteurs reduits à l'esclavage faute d'avoir de quoi païer, & païa les Ep.3 41.45. dertes de plufieurs autres infolvables. Aïant ad Alyp. ainsi donné ordre à ses affaires, il vint en Italie, & paffa à Milan, où faint Ambroise voulut le tetenir & le mettre dans son clergé : ensorte qu'il fut compté pour prêtre de Milan, quelque part qu'il se trouvât. S. Paulin n'y consentit pas : il continua fon voiage, & vint à Rome, où il fut mieux reçû du peuple que du clergé : dont une partie, & le pape même, ne voulur point avoir ad Sever. de commerce avec lui. S. Paulin ceda à l'envie & fe retira : mais écrivant à fon ami Severe, il ne pût s'empêcher de s'en plaindre. Peut-être le pape trouvoit mauvais que saint Paulin eut été ordonné prêtre étant neophyte & fimple laïque contre les regles, dont lui-même recommande Sirie, q. ad l'observation dans une de ses lettres. Mais la vioorthod. lence qu'on avoit faite à faint Paulin le pouvoit bien excufer.

682

Il'e retira enfin à Nole, & y passa le reste de fes jours, comme il desiroit depuis quinze ans.
Il y sut determiné par la devotion pour le mar. Natal. 2.,
tyr saint Felix, dont les miracles attiroient. un

tyr faint Felix, dont les miracles attiroient un grand concours de peuple de toutes les parties de l'Italie. S. Paulin en avoit une connoissance particuliere, à cause des terres de son patrimoine voifines de Nole. Ainfi dès sa jeunesse, il regarda faint Felix comme fon patron & fon protecteur; & la devotion qu'il eut pour lui, ne contribua pas beu à sa conversion. Il se retira donc auprès de l'églife, où reposoient ses reliques, dans une agréable situation, à cinq cens pas de la ville de Nole , & y vêcut avec sainte Therese son épouse, d'un petit heritage qu'il s'étoit reservé. Il se regardoit comme le concierge de cette églife ; il en nettoïoit les portes le matin, & il y veilloit la nuit ; & tous les ans il faisoit un poëme à son honneur, qu'il publioit le jour de sa fête quatorziéme de Janvier. Il nous en reste dix , dont le premier est composé , lors qu'il étoit encore en Espagne, se disposant à revenir en Italie; le second, la premiere année qu'il y fut établi : mais il en avoit bien fait davan age, puis qu'il y demeura environ trente-cinq ans. Dans cette retraite, faint Paulin menoit une vie pauvre, se servant de vaisselle de bois & de terre: portant un habit groffier & negligé , jeunant , priant : pratiquant tous les exercices de la vie monastique.

Saint Ambroile aiant appris la retraite, en Es Ambrécerivit à faint Sabin évêque de Plaifance fonami, 38 prévoiant l'indignation des gens du monde, pour un tel changement. Ils trouveront, dit-il, infupportable qu'un homme de cette naiffance, d'un fi-beau naturel, fi éloquent, quitte le fenat de laisse éteindre sa famille. Eux qui rassent des la lettes de leurs fourcils, quand ils se confacrent à

Hiftoire Ecclefustique.

Ifis, traiteront d'action indigne qu'un Chretien change d'habit par zele de religion.

LvIII. Mort de l'empereur Theodofe.

L'empereur Theodose retournoit à C. P. au commencement de l'année 305, lors qu'il fut attaqué d'une hydropisie mortelle, causée par les fatigues de la derniere guerre. Dès qu'il se sen-Soir. V. tit malade, il le fouvint de la prophetie de faint c. wit. Jean d'Egypte ; & perfuadé qu'il n'en releveroit Jon. VII. 6. u't. pas, il s'appliqua jusques à la fin à regler les af-

Cand de 3. cenf. Hongr. Treed v. cap. 25.

faires de l'état , dont il prévoioit les desordres après sa mort. Il recommanda ses enfans à Stilicon, qui avoit épousé Serene sa niéce, & resolut même le mariage de Marieleur fille avec Honorius : il les exhorta en partageant ses états, à conserver tous deux également le zele pour la religion, comme le soutien de l'empire. N'aïant plus rien à ordonner pour les enfans, il ne fit son testament que pour le bien des peuples. Il confirma le pardon à ceux qui avoient porté les armes contre lui, & dont les lettres n'avoient pu

encore être expediécs : il confirma aussi la décharge d'une imposition qu'il avoit promise; & non content de charger ses enfans de l'execution de ces deux points, il en laissa une loi toute dressée : ses derniers soins furent pour l'état des églises. Il mourut à Milan le dix - septiéme de Janvier, fous le consulat d'Olybrius & de Probin, c'est-à-dire l'an 395. après avoir regné seize aus,

c sub.

Saint Ambroise fit son oraison funebre dans l'église au service du quarantiéme jour, en pres. 3. sence de l'empereur Honorius. Il y marque que les uns observoient le troisséme & le trentiéme jour du decés : les autres le septiéme & le tone, pue, quarantième : ce que l'on trouve confirmé d'ail-

& en avoir vêcu foixante.

vas . . v. leurs dans l'antiquité ecclesiastique. Il attribue not. Besed. à la foi de Theodose ses victoires, particulierein Ambr. ment la derniere contre Eugene; & exhorte les

me de Novembre de la même année.

foldats à garder une fidelité inviolable à fes en-An. 395 a fins : confiderant non la foibleffe de leur âge, hais les obligations qu'ils ont au pere. Il releve particulierement fa clemence , dont tant de rebelles venoient de fentir l'effet; & fa penitence ... 13-dont il étoir fi fidèle témoin : il fe promet qu'il ... 14-fera auprès de Dieu un puissant protecheur, pour ... 15-. la jeunesse de fes enfans. Ensitie le corps de fer. v.t. Theodose qui avoit été embaumé fut transporté ... ... 26-. à reçù par l'empereur Arcade, qui l'en-p. 306. terra dans le tombeau des empèreurs le huitié-

Ainsi finit l'empereur Theodose que tous les LIX. auteurs Chrétiens, & même la plupart des paiens, Theodose. ont relevé par de très-grandes louanges. Zosi- Lib. 4. me seul lui reproche de grands défauts. Il l'ac- p. 758. cuse d'avoir été naturellement mou & volup- 768. 773. tueux, aimant les festins, les danseurs, & les spectacles du cirque & du theatre ; ensorte, ditil, que j'admire l'inégalité de ses mœurs. Car quand il n'avoit rien de fâcheux qui l'excitât, il se laissoit aller à son temperament : mais quand quelque chose étoit à craindre pour l'état , il quittoit les delices, retrouvoit son courage & sa valeur, & fouffroit volontiers le travail & la fatigue. Il l'accuse encore d'avoir aimé l'argent p. 754 pour fournir aux dépenses de sa table, & à ses autres profusions, & d'avoir vendu les gouvernemens & les charges : enforte que l'on voioit des changeurs& des personnes viles, porter publiquement les marques de la magistrature. Il reprend la multitude & le trop grand pouvoir de ses eunuques ; & il faut avouer que la fortune excessive d'Eutrope donna quelque couleur à ce

Mais Symmaque païen comme Zosime, & Symm. 14 mieux instruit que lui, comme contemporain, 1968. 13. écrivant à Flavien son ami, & lui parlant du pa-

reproche.

Histoire Ecclesiastique.

Themiff.

is fin.

negyrique de Theodose, que lui - même Symmaque avoit prononcé publiquement : reconnoît qu'il n'avoit fait qu'effleurer la matiere : & louë particulierement son definteressement : témoignage qui ne doit pas être suspect dans une lettre familiere entre deux païens, très-zelés pour l'idolâtrie, & par consequent peu disposés à flatter Theodofe. Le sophiste Themistius, dans

orar 15.19. deux de ses harangues, le met au-dessus des plus grands hommes de l'antiquité : enfin Aurelius Victor. epif. Victor historien païen en parle ainsi : Theodose ressembloit à Trajan, par les qualités de l'esprit & du corps, autant que l'on peut connoître par les écrits des anciens & par les peintures. Il avoit comme lui la taille haute, le corps bien proportionné : la chevelure , le visage à peu près de même : l'esprit entierement semblable , doux , complaisant, populaire; ne se croïant distingué des autres, que par l'habit : honnête à tout le monde . mais principalement aux gens de bien. Il aimoit les esprits finceres, il admiroit les scavans, pourvû qu'ils ne fussent point malins : il faifoit de grands presens, & noblement : il aimoit ceux qu'il avoit connus, étant fimple par-

o ticulier; & leur donnoit des honneurs, de l'argent & d'autres graces : principalement à ceux dont il avoit éprouvé la fidelité dans sa disgrace, foit en sa personne, soit en celle de son pere. Mais il avoit tant d'aversion des défauts de Trajan, c'est-à-dire des excés de vin, & de la passion de triompher : qu'il n'a fait la guerre que quand il s'y est trouvé engagé; & a défendu par une loi de se faire servir dans les festins par des personnes trop parécs, & d'y faire venir des musiciennes. Il a cheri la pudeur, jusques à défendre le mariage des cousines, comme ceux des fœurs. Il étoit mediocrement instruit des lettres, en comparaison des plus sçavans; mais peLivre dix-neuviéme.

netrant & curieux de l'histoire : dans laquelle il ne cessoit de detester ceux où il voioit de l'orgueil, de la cruauté, de la tyrannie, comme Cinna, Marius, Sylla, tous les ambitieux; mais sur tout

les perfides & les ingrats.

Il est vrai qu'il se mettoit en colere quand il en avoit sujet; mais il s'appaisoit promptement, & un peu de retardement adoucissoit ses ordres, quelquefois severes. Ce qui est d'une vertu rare, c'est qu'il fut certainement meilleur, après que le tems eut accru sa puissance, & encore plus après la guerre civile. Il s'appliqua soigneusement à la police des vivres ; & le tyran aïant levé & confumé de grandes fommes, il les rendit à plufieurs de fon argent . au lieu que les meilleurs princes rendoient à peine les heritages, & encore nuds & degradés.

Quant au-dedans de sa cour & de sa famille, il honora son oncle comme un pere ; il traita comme ses enfans ceux de son frere & de sa fœur; il eut pour ses parens & ses alliés une affection paternelle. Il scavoit donner un repas avec politesse & gaïeré, & sans profusion : sa 🚜 conversation étoit proportionnée aux personnes, à leurs inclinations, à leur dignité, mêiée de gravité & d'agrêment : il étoit bon pere & bon mari. Il s'exerçoit le corps , fans se passionner ni se fatiguer, principalement par la promenade, pour se relâcher l'esprit quand il en avoit le loifir; & il conservoit sa santé par la sobrieté. C'est le portrait qu'Aurelius Victor nous a laissé de Theodofe.

Nous avons encore une des loix, dont il fait mention dans cet éloge de Theodose, datée de C. P. le huitième des calendes de Juillet, sous le consulat d'Arcade & de Bauton, c'est-à-dire le vingt-quatrieme de Juin 385. portant défense L. 10.C.Th. toutes personnes d'acheter , d'instruire , ou de de lerm.

688 Histoire Ecclesiastique. vendre aucune joueuse d'instrumens, ou de la faire venir aux festins ou aux spectacles, ou d'avoir des esclaves musiciens de profession. C'étoit un ancien abus, contre lequel les peres ont

ibid.

souvent declamé. L'autre loi contre les mariages des coufins germains, ne se trouve plus : mais d'autres auteurs en font mention, & particulierement faint Ambroife à Paterne. C'étoit un des plus confiderables entre les Romains, qui l'avoit consulté, de l'avis de son évêque, sur un mariage qu'il vouloir faire de son fils avec la fille de sa fille . c'est-à-dire de l'oncle avec la niéce. S. Ambroise le detourne absolument de ce mariage, comme contraire à la loi divine, & aux loix humaines de son tems.

L. 6. C. Th. ad jal. de L. z.c. Nic. de seftem.

390. adressée au vicaire de Rome, qui condamne au feu un crime qui offense la nature. On en trouve une de l'an 389, par laquelle il rejette ce qui est donné à l'empereur par codicille , recevant seulement ce qui lui vient par testament ; Symmaque releve cette loi par de grands elo-

On trouve une loi de Theodofe de l'année

Lib. 11. ep. 13.

ges. Les consuls de cette année 395. Sont remarquables, par la splendeur de leur famille, qui defa famille, vint toute chrétienne. C'étoit deux freres Olybrius & Probin; & la chose étoit jusques-là sans

Gibi. Yal.

exemple, que deux freres eussent été consuls Marc. 16. ensemble. Leur pere Sextus Anicius Petronius \*xvil.c.ii. Probus , fut le Romain le plus illustre de son tems : par sa noblesse, ses richesses & ses dignités : son pere & son aïeul avoient été consuls. & il le fut lui-même avec l'empereur Gratien l'an 371. Il fut d'abord proconsul d'Afrique, puis quatre fois prefet du pretoire , tantôt des Gaules, tantôt d'Italie ; & ce fut en cette qualité qu'il donna à faint Ambroise le gouvernement de l'Emilie & de la Ligurgie. Il avoit des biens

immenfes : ses terres étoient répanduis par tou- Cland. de tes les provinces de l'empire , ses liberalités é- Conf. Olybr. toient proportionnées à ses richesses. Il étoit & Preb. Chrétien, & reçut le bapteme à la fin de fa vie, an 395.inis. comme il paroît par son épitaphe : où sa semme de les enfans sont recommandés à ses prieres. On lui dressa un tombeau magnifique au Vatican , auprès de l'église de S. Pierre : le cercueil étoit de marbre orné de sculptures, qui reprefentoient J. C. tenant une croix chargée de pierreries, & accompagné de douze Apôtres; & au-dessus des colombes buvant deux à deux dans des vases. On le voit encore à Rome. Sa repu- Paul. vis. tation étoit si grande, que deux nobles Persans Ambr. n. étant venus en Occident, du tems de l'empereur Theodose, n'eurent de la curiosité que pour voir deux personnes : S. Ambroise à Milan , & Probus à Rome. Sa femme fut Proba Faltonia, il- Es. 130. ellustre par sa pieté , à qui S. Augustin écrivit 121. depuis une lettre fameuse touchant l'oraison. Elle Hier. q. 8. eut trois fils Probin & Olybrius consuls de cette année, & Probus conful en 406. Olybrius époufa Juliene, & la laiffa bien - tôt veuve avec une fille nommée Demetriade, qui demeura vierge. 70. 6. C'est à cette Juliene que S. Augustin adressa le livre du bien de la viduité ; & à Demetriade , que S. Jerôme écrivit un traité de la maniere de conserver la virginité. Telle étoit cette illustre & Epil. 8. fainte famille.

Ein du quatrieme Tome.

TABLI

| 590              |           |       |            |           |             |
|------------------|-----------|-------|------------|-----------|-------------|
| いめのり             | voor      | awo   | voo        | nononon'  | 200         |
| 6.000<br>* * * * | * * *     | * * * | * * * *    | * * * *   | * **** *    |
| § * * * * *      |           | * * * | * * *      |           | * * *       |
|                  |           | 2 7 2 | 2 2 2      |           |             |
| <b>***</b> ***   | . T. T. T |       | . T. T. T. | * * * * * | " * " * " * |
| 9999             |           | * * * | * * * 1    |           | * * *       |
|                  |           |       |            |           |             |

## TABLE.

## MATIERES.

| A                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Bondantius évêque de Trente. 425 Abraham évêque de Batne au concile de Constantinople. 401 |
| Abstinences & mortifications approuvées au con-                                              |
| cile de Gangres , 343. 344. Abstinences su-                                                  |
| perstitieuses. 580                                                                           |
| Acace de Cefarée. Sa foiblesse. 123                                                          |
| Acace évêque de Berée. 365. Au concile de Con-                                               |
| frantinople. 401                                                                             |
| Academiciens. Traité de saint Augustin contre                                                |
| eux. 525                                                                                     |
| Acceptus refuse l'évêché de Frejus 315                                                       |
| Accusations contre les évêques , comment re-                                                 |
| çûës. 597                                                                                    |
| Adelphius évêque d'Onuphis, banni sous Va                                                    |
| lens. 22                                                                                     |
| Adelphius chef des Messaliens convaincu par Fla                                              |
| vien. 60                                                                                     |
| Adeodat fils de saint Augustin. 521. Son bapte                                               |
| me. 528. Sa mort. 63                                                                         |
| Adyta sanctuaire des paiens. 610.610                                                         |
| Aeriens heretiques. 630                                                                      |
| Aërius chef des Aëriens. 630. Ses dogmes par                                                 |
| riculiers. 63                                                                                |
| Actius heretique. Rappelle par Julien. 12. Or                                                |
| donn                                                                                         |
|                                                                                              |

| TABLE DES MATIERES.                                                                                                            | 691    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| donné évêque par les Ariens. 78. Opp                                                                                           | pofé à |
| Euzoius & à Eudoxe.                                                                                                            | 124    |
| Agapes ou festins dans les églises, défend                                                                                     | lus au |
| concile de Laodicée. 165. Abolis par S.                                                                                        | Am-    |
| broise. 519. Abolis en Afrique.                                                                                                | 644    |
| Agapius, prétendu évêque de Bostre.                                                                                            | 671    |
| Agellius évêque Novatien de C. P.                                                                                              | 463    |
| S. Agricola martyr.                                                                                                            | 602    |
| Alapion, &c. Moines près de Gaze:                                                                                              | 275    |
| Albin pere de Leta.                                                                                                            | 451    |
| Ste Albine.                                                                                                                    | 449    |
| Alexandrie. Lettres de Julien aux Alexan                                                                                       | drins. |
| 55. 74. Confacrée à Serapis. 73. Concil                                                                                        | e l'an |
| Alexandrie. Lettres de Julien aux Alexan<br>55. 74. Confacrée à Serapis. 73. Concil<br>362. pag. 58. 8cc. Sa lettre à l'églife | d'An-  |
| tioche. Concile & lettre à S. Damaie                                                                                           | 186    |
| Alypises ami de S. Augustin, le suit à Milan.                                                                                  | 520.   |
| Se convertit avec lui. 524. Son baptême.                                                                                       |        |
| Son retour en Afrique.                                                                                                         | 586    |
| Amantius évêque de Nice.                                                                                                       | 424    |
| Amantius évêque de Nice.<br>S. Ambroife é û évêque de Milan. 310. C                                                            | Com-   |
| mencement de son épiscopat. 312. S<br>vres de la soi. 350. 361. Des vierges.<br>Des veuves. 351. Rachette les captifs.         | es Ti- |
| vres de la foi. 350. 361. Des vierges.                                                                                         | 351.   |
| Des veuves. 351. Rachette les captifs.                                                                                         | 352.   |
| Va a Sirmium, & fait élire l'évêque Ane                                                                                        | mius.  |
| 362. 363. Guerit une paralytique. 447                                                                                          | . Son  |
| traite de l'Incarnation. 455. Son Amba                                                                                         | iffade |
| vers Maxime. 469. Sa réponse à Symn                                                                                            | ıaquç  |
| fur l'autel de la victoire. 475. Resiste à l'I                                                                                 | mpe-   |
| ratrice Justine. 494. 501. Sermons à cett                                                                                      | e oc-  |
| cafion. 498. Refuse de disputer son siege                                                                                      | avec   |
| Auxence dans le confistoire. 503. Affection                                                                                    | on du  |
| peuple pour lui. 505. Sermon contre A                                                                                          | nxen-  |
| ce. ibid. Entreprises contre sa vie. 506.                                                                                      |        |
| Trouve les reliques de S. Gervais. 510                                                                                         |        |
| moignage des demons pour lui. 513.                                                                                             | Ange   |
| vu lui parler à l'oreille, ibid. Sa seconde                                                                                    | am-    |
| bassade vers Maxime, 535. Ne commu<br>avec lui, ni avec les évêques de sa cor                                                  | nique  |
| avec iui, ni avec les évêques de fa cor                                                                                        | nmu-   |
|                                                                                                                                | nion   |

All allers of the same

| DEC MARTERES C.                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| DES MATIERES. 693                                   |  |
| Anges. Culte des anges défendu par le concile de    |  |
| Laodicée. 166                                       |  |
| Ste. Anne Mere de la sainte Vierge. 313             |  |
| Anoméens. Discours de saint Chrysostome con-        |  |
| tre eux. 566                                        |  |
| Anthime évêque de Tyane, opposé à S. Basile. 255    |  |
| Antidicomarianites, heretiques. 322                 |  |
| Amioche. Julien y arrive. 38. Lettre de S. Athanase |  |
| & du concile d'Alexandrie à l'église d'Antio-       |  |
| che. 64. Julien odieux à Antioche. 88. Antio-       |  |
| che Chretienne. 92. Concile d'Antioche fous         |  |
| Jovien. 122. Sa lettre synodale calomniée. ibid.    |  |
| Concile de ext.vi. évêques sous Valens. 197.        |  |
| Sa lettre aux Occidentaux, ibid. Moines près        |  |
| d'Antioche, 275, 276. Concile en Octobre l'an       |  |
| 379. p. 368. Sedition contre Theodole. 545.         |  |
| Concile contre les Messaliens. 605                  |  |
| Antiochus neveu de saint Eusebe de Samosate.        |  |
| 304. Lui succede. 366. Souscrit au concile de       |  |
| C. P. 401                                           |  |
| Antiphones. Antiennes ou chants à deux chœurs.      |  |
| 509                                                 |  |
| Antoine martyr fous Julien. 32                      |  |
| S. Anyfius évêque de Thessalonique                  |  |
| Aonés auteur de la vie monastique en la haute       |  |
| Syrie. 276                                          |  |
| 5. Aphraate moine, resiste à Valens. 200. 201       |  |
| Apollinaires pere & fils. Leurs ouvrages. 16        |  |
| Apollinaire refuté par faint Athanase. 191. Con-    |  |
| damné par le concile de Rome. 318. Ses er-          |  |
| reurs. 319. Refuté par faint Gregoire de Na-        |  |
| zianze. 457. &c.                                    |  |
| Fête d'Apollon. 39. Son temple à Daphné. 80.        |  |
| Brûlé, 83                                           |  |
| S. Apollonius moine Egyptien , confesseur.          |  |
| Apoflats fous Julien. 97. Loix contre eux. 467.     |  |
| 612.                                                |  |
| Apronien preset de Rome ennemi des Chrétiens.       |  |
| 70. Aquilée.                                        |  |

| ~ | D |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

| 694 TABLE                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquilée. Concile indiqué. 362. Evêques illustres                                                 |
| de ce concile. 42. Lettres aux évêques de                                                        |
| Gaule. 438. A l'empereur Gratien. 439. A                                                         |
| Theodole. 440                                                                                    |
| Arbitre. Libre arbitre. Source du mal. 641. 642                                                  |
| Arbogaste comte païen. Sa puissance. 622. Sa                                                     |
| mort. 667                                                                                        |
| Arcade declaré auguste par son pere. 465                                                         |
| Archelaus comte mediateur entre Jean de Jeru-                                                    |
| falem & les moines. 656                                                                          |
| Arianze retraite de faint Gregoire de Nazianze.                                                  |
| 457.                                                                                             |
| Ariens. Tout le monde Arien après le concile de                                                  |
| Rimini. Comment. 58. Ariens se plaignent de                                                      |
| faint Athanase à Jovien. 125. 126. Chasses de                                                    |
| Constantinople. 394. Leurs divisions. 629                                                        |
| Arinthée capitaine fous Valens. 348                                                              |
| Artemius duc d'Egypte martyr.                                                                    |
| Artemius évêque d'Embrun. 314                                                                    |
| S. Afeels dustante de Theffelonique and Barrife                                                  |
| S. Afcole évêque de Thessalonique. 242. Baptife<br>Theodose, 382. Assiste au concile de Constan- |
| tinople, 407. Visite saint Ambroise, 448. Sa                                                     |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| Ste. Afcelle vierge. 449. 451 Affemblées des heretiques défendues. 466. Af-                      |
| fembles des heretiques derendues, 400. Al-                                                       |
| femblées ecclefiastiques en particulier, défen-<br>duës.                                         |
|                                                                                                  |
| S. Astranafe. Son retour à Alexandrie. 56. 66. S. Athanase. Son retour à Alexandrie. 56. Sa con- |
| Juine on Colores & Mexandrie, 50. 3a con-                                                        |
| duite. 57. Sa lettre à l'églife d'Antioche. 64. A                                                |
| Rufinien. 65. A faint Bafile. ibid. Sa fuite fous                                                |
| Julien fur le Nil. 77. Jovien lui écrit. 119.                                                    |
| On veut le chasser par ordre de Valens. 155.                                                     |
| Il se cache dans un sepulcre. 156. Est rappellé.                                                 |
| aibid. Sa lettre aux Africains, 188. A Epictete.                                                 |
| 189. A Ammon. 192. Confirme l'ordination                                                         |
| irreguliere de faint Sidére. 193. Excommunie                                                     |
| le gouverneur de Libie. ibid. Défend faint Bafile.                                               |

| Attale prêtre Arien au concile d'Aquilée. 4 425                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anditeurs dans l'église. Quels. 162                                                              |
| S. Augustin. Sa naissance & fon éducation. 514.                                                  |
| Il devient Manichéen. 515. Il s'en dégoûte.                                                      |
| 517. Il va à Milan. 518. Il goûte faint Am-                                                      |
| broise. ibid. Il s'adresse à saint Simplicien. 522.                                              |
| Sa conversion. ibid. & suiv. Sa retraite. 525. Ses                                               |
| premiers ouvrages. 526. 527. Son baptême.                                                        |
| 528. Sa retraite en Afrique. 632. Ses livres de la                                               |
| Genese contre les Manichéens, 622. Son livre                                                     |
| du maître, ibid. De la vraïe Religion, ibid. Il                                                  |
| est ordonné prêtre. 635. Son monastere à Hip-<br>pone. ibid. Sa lettre à Valere. 636. Il prêche. |
| pone. ibid. Sa lettre à Valere. 636. Il prêche.                                                  |
| ibid. Son livre de l'utilité de la foi. ibid. Des                                                |
| deux ames. 637. Sa conference avec Forrunat.                                                     |
| ibid. 638. Sa lettre à Aurelius pour abolir les                                                  |
| Agapes. 644. Ses premiers écrits contre les                                                      |
| Donatistes. 674                                                                                  |
| Aurelius évêque des Luciferiens à Rome. 231                                                      |
| Aurelius évêque de Carthage, 644                                                                 |
| Ausone maître & ami de saint Paulin, 678, 679                                                    |
| Autels de bois en Afrique. 72. 235                                                               |
| Auxence de Milan. Previent Valentinien contre                                                    |
| faint Hilaire, 139. Son écrit captieux, 140. 143                                                 |
| Condamné à Rome. 186. 187                                                                        |
| Auxence le jeune ou Mercurien, évêque Arien                                                      |
| de Milan. 503                                                                                    |
| _                                                                                                |
| В. •                                                                                             |
|                                                                                                  |
| S. Babylas. Ses reliques rapportées de Daphné à Antioche.                                        |
| D à Antioche.                                                                                    |
| Bagadius prétendu évêque de Bostre. 671                                                          |
| Bagaia. Les Primianistes y tiennent un conci-                                                    |

DES MATIERES.

194. Sa mort

Ĭe.

Athenes superstitieuse.

Athanase évêque d'Ancire.

695

218

173

92

676

Baptême.

Baptême. Regles du concile de Laodicée. 165. Baptême d'heretiques. 166. Ne dépend du ministere. 235. Sentiment de faint Basile. 293. Regles du pape faint Sirice fur le Baptême. 480. Ceremonie felon faint Ambroife. 529. Selon faint Cyrille.

-S. Barfen évêque d'Edesse relegué par Valens. 215 S. Basile d'Ancyre martyr. · S. Bafile le grand. Sa prêtrife. 37. S. Athanafe lui écrit. 65. Reconcilié avec faint Eusebe son évêque. 171. Refiste à l'empereur Valens. ibid. Occupations pendant sa pretrife. 172. Sa charité pendant la famine. 17 3. Il est élû évêque de Cefarée. ibid. Sa conduite. 181. Ecrit à faint Athanafé, 182, 183. Au pape faint Damafe, 184. Défendu par faint Athanase. 194. Sa retenuë en parlant du Saint - Esprit. Calomnié. 195. 196. Lettres aux Occidentaux par Sabin. 199. Trompé par Eustathe de Sebaste. 244. Chargé d'établir des évêques dans l'Armenie. ibid. Souffre en filence les calomnies d'Eustathe de Sebaste. 247. Sa fermeté devant le prefet Modefte. 240. Il recoit Valens dans son église, 251. Guerit son fils. 2 r 2. Sauvé de l'exil par miracle. ibid. Refiste au prefet d'Eusebe. 254. Ecrit aux Occidentaux. 264. Ses soins pour les religieuses. 280, 281, Pout son clergé. 282. &c. Pour les pauvres. 287. Son traité du Saint-Esprit. 289. Ses épîtres canoniques à faint Amphiloque. 292. Prend foin des églises abandonnées, 304. 305. Ecrit pour sa défense aux évêques maritimes. 306. &c. A Neocesarée, 307.308. Ecrit à faint Ambroife. 313. Malcontent des Occidentaux. 328. 329. Ecrit à faint Epiphane. 332. Se défend contre Eustathe de Sebaste. 339. Sa mort. 366 Basile ami de saint Chrysostome évêque malgré

lui.

Bassan évêque de Lodi.

Ba∬us

| DES MATIERES. 697                                    |
|------------------------------------------------------|
| Bassus abbé en Syrie. 276.                           |
| Benevole quitte sa charge pour ne pas dreffer une    |
| · loi pour les Ariens                                |
| Bethelia bourg près de Gaze.                         |
| Ste. Bibiane marryre. 70                             |
| Blesilla veuve.                                      |
| Bonose & Maximilien martyrs. 86                      |
| Bonofe ami de faint Jerôme. 268                      |
| Bonofe évêque de Sardique heretique. Condam-         |
| né. 608                                              |
| Bosphore évêque de Colonie au concile de Con-        |
| ftantinople. 401)                                    |
| Bostre en Arabie. Lettre de Julien aux Bostriens. 50 |
| S. Bretannion ou Vetranion évêques des Scythes.      |
| 168                                                  |
| Busiris heretique confesseur & converti. 32.33       |
| Byze évêque de Seleucie. 605                         |
| C                                                    |
| Abarfuffi. Les Maximianistes y tiennent un           |
| concile. 675                                         |
| Calcide en Syrie persecutée. 213                     |
| Calligone eunuque menace faint Ambroife. 501         |
| Callinique en Osroëne. Son évêque condamné à         |
| rebatir une iynagogue brûlee.                        |
| Campenses nom des Catholiques d'Antioche. 200.       |
| 331                                                  |
| Candide femme de Trajan. 348                         |
| Canope. Son idole. 619. Monasteres à Canope.         |
| 620                                                  |
| Capouë. Concile sur le schisme d'Antioche. 607       |
| Cappadore divisée en deux provinces.                 |
| Carême. Comment observé. 165. 326                    |
| Carie. Concile.                                      |
| Carina martyr fous Julien.                           |
| Carres. Julien y facrifie. 98                        |
| Cartere moine de Nazianze. 176.259                   |
| Cartere maître de faint Jean Chrysostome. 560        |
| Carthage. Concile fous Genethlius: 596               |
| Tom. IV. Gg Ca-                                      |

| 698                   |             | BLE            |             |        |
|-----------------------|-------------|----------------|-------------|--------|
| Castulus pr<br>Ambroi |             | . Delivré d    |             | faint  |
|                       |             |                | Circ Ann    | 49)    |
| S25                   | Jeu de la   | retraite de    | laint Aug   | uitin. |
| Catholiane.           | Doctrine    | catholique     | . en ouel   | s païs |
| fous Jo               | vien.       |                |             | 120    |
| Censures go           | encrales de | faint Bafile   |             | 300    |
| S. Celaire .          | frere de fa | int Gregoir    | e de Nazi   | inze.  |
| medecin               | à la cour   | de Constan     | tinople. 2. | 4. Sa  |
| confessio             | n devant    | Julien. 25.    | Sa mort.    | 174    |
|                       |             | odieuse à      |             | 33     |
|                       |             | écrit de la    |             |        |
| munion                |             | * .            | requente    | 301    |
| Celarius en           | voié par T  | heodose à      | Antioche e  |        |
|                       |             | rro. Retou     |             |        |
| nople.                | on. 149.    | jo. Kelou      | ine a Com   |        |
|                       |             |                | . 111-1     | 554    |
| 280. 28               |             | iques , non    | n de rengi  | cuics  |
| Le Chefne             | ou Ruffin   | ien , bourg    | près de     | Calce  |
| doine.                |             |                |             | 670    |
| Chrétiens a           | ttaqués par | Julien. Le     | ur puiffanc | c. 12  |
|                       |             | mme Galilé     |             |        |
| ane lene              | nrivilege   | s. ibid. Leu   | défend de   | nlai   |
|                       |             | ibid. 15. Et   |             |        |
|                       |             |                |             |        |
| settres n             | umaines. I  | 9. Chrétier    | is imites p | ar Ju- |
|                       |             | elle joie leur |             |        |
| 118. L                | eur moder   | ation, 115.    | &c. Chr     | étien  |
| foibles.              |             |                |             | 583    |
| Chromace              | prêtre d'A  | quiléc. 268    | . Ami de    |        |
|                       | 10.6.1      |                | Tulina      | 424    |
| -13 -1                | 111 6 1     | 117 -          |             | 70)    |

Gromace prêtre d'Aquiléc. 268. Ami de faint Jerôme. 475 Graffants philosophe, appelé par Julien. 7. Sa moderation. 674. Claudianisses espece de Donatistes. 674. Claudianisses espece de Donatistes. 674. Chémos prêtre de mojue, ami de saint Gregoire de Nazianze. 176. 259. Lettres à lui contre Apolimaire. 477. 460

Clercs de faint Bafile, pauvres, travaillans de leurs mains.

Clercs

| Clare Gires and ATIERES.                      |         |
|-----------------------------------------------|---------|
|                                               |         |
| purere. 285. Leur détachement. 286            | Leur    |
| hypocrites & interesses, blames par fa        | Clercs  |
|                                               |         |
| Sainteré du Clergé selon saint Augustin. 58   | 4 . 485 |
| Collyridiens heretiques.                      | 2.583   |
| Componetion. Livres de la componetion de      | 322     |
| Chryfostome.                                  | e faint |
| Conciles. Leur autorité. 416. S. Gregoire     | 565     |
| zianze s'en éloigne.                          | de Na-  |
| Concile general de Constantinople l'an 38     | 13° &c. |
| causes. 401. Ses presidens. 412. Son          | 1. Ses  |
| fur la foi. 413. Ses canons. 414. &c.         | decret  |
| tre fynodale à Theodose. 418. Secon           | Sa let- |
| cile en 382. pag. 443. Troisiéme con          | d con-  |
| 383. pag. 463. Autre concile en 394.          | cile en |
|                                               |         |
| Confession secrette des pechés, selon saint A | 314     |
|                                               |         |
| Gon santinoble. Concile de C D tt Const       | 599     |
| rogative accorded a fon épague en             | C 3     |
| Colicie Peneral, 416 Sedition & Cana.         | recond  |
|                                               |         |
| Contantitu evenue & Ambroic 1.: /             | 574     |
| Constantius évêque d'Orange, au concile d     | 353     |
|                                               |         |
| Constantius veut reformer les Manichéens      | 424     |
| me.                                           |         |
| Continence des clerce falon la C:             |         |
|                                               |         |
|                                               |         |
| C.O.A. Samile Macrine, 270, Croix en          | tre lee |
| Treiogryphes d Egypte                         | 615     |
| Gunctos populos. Loi celebre                  | 385     |
| Curiales, qui ils étoient                     | 161     |
| Curtiens ou Pithéciens . fecte d'Ariene       | 629     |
| Cynegius charge d'abattre l'idolâtrie.        | 490     |
| S. Cyrille martyr à Heliopolis.               | 43      |
| Gg 1                                          | Cyrille |
| 1                                             | -       |

TABLE

700 Cyrille le vieux évêque de Cefarée en Palestine.

214. S. Cyrille de Jerusalem chasse plusieurs fois. 214. Affiste au concile de Constantinople. 401. Sa mort. 487. Ses cathecheles.ibid. erc.

Agalaife parle hardiment à Valentinien. 127 S. Damafe pape. Ses commencemens. 151. Un de ses diacres maltraité en Egypte. 222, S. Basile se plaint de ce pape. 334. S. Damase écrit à Paulin d'Antioche. 453. Aux Orientaux. 455. Sa mort. 478. Ses dons aux égli-

fes. 479. Ses écrits. ibid.

Dames Romaines disciples de S. Jerôme. 449. &c. Daphné, bourg près d'Antioche. Defensor évêque oppose à saint Martin. 209 Deference des évêques dans les jugemens. 607 S. Delphin évêque de Bourdeaux chaffe les Prif-288.679 cillianistes.

Demetriade vierge Romaine. 689 Demetrius ami de saint Chrysoftome. 565 Démophile évêque Arien de Constantinople. 168. &c.

Demofthene maître d'hôtel de Valens. 252. Perfecute les Catholiques en Cappadoce. Demi-Ariens députent en Occident. 148. Leur

confession de foi.

Denis de Diospolis, au concile de Constantinople, Déposition d'évêque demande un plus grand nombre que l'ordination.

149

Diaconesses. Leur rang. 162. Loi pour restraindre leurs donations. 600

Dianée évêque de Cesarée en Cappadoce. Sa mort. 34

Didyme l'aveugle, Ses commencemens, 272. Apprend par revelation la mort de Julien, 110 Dimanche, observation de ce jour, 164 Diocefe

| -  |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             |
|    | DES MATIERES. 701                                                                           |
| D  | riocese ou Diocæsis.                                                                        |
| D  | liodore gouverne l'église d'Antioche, 199. De-                                              |
|    | puis évêque de Taric. 364. Affifte au concile                                               |
|    | de Constantinople. 401. Mastre de saint Chry-                                               |
|    | foftome. 560                                                                                |
| D  | riogene évêque de Genes. 425                                                                |
| D  | lioscore un des quatre grands freres, évêque                                                |
| ٠_ | d'Hermopole. 271                                                                            |
| I  | Pocteurs, autorité des anciens docteurs de l'égli-                                          |
|    | fe, reconnue même par les heretiques. 463. &c.                                              |
|    | . Demitius moine martyr. 98                                                                 |
| L  | Dominicus homo, nom de J. C. felon les Apol-                                                |
|    |                                                                                             |
| T  | Domnin évêque de Grenob'e.  424 Donatistes favorisés par Julien. 13. Lui presen-            |
| _  | tent requête. Leurs violences & leurs facrile-                                              |
|    | ges. 71. Leurs clercs convertis, reçus dans le                                              |
|    | clerge. 646. Schismes particuliers entre eux.                                               |
|    | 675                                                                                         |
| I  | Porothée évêque Arien chasse d'Antioche. 405.                                               |
|    | Se brouille avec Marin. 629                                                                 |
|    | E                                                                                           |
| .1 | Cebole. Sa foiblesse. 17                                                                    |
| _  | Eclipse l'an 393. cause de plusieurs conver-                                                |
|    | fions. 656                                                                                  |
| E  | critures. Livres canoniques. 164                                                            |
| E  | desse. Lettre de Julien contre les Ariens d'E-                                              |
|    | desse. 13. Cette ville resiste à Valens pour la                                             |
| -  | foi. 215. &c.                                                                               |
| ·  | glife, n'a besoin de puissance temporelle. 141. Sec. Eglise dans l'état. 235. Discipline de |
|    | l'églife, felon faint Epiphane. 325. &c. Egli-                                              |
|    | fe persque toute conserve la doctrine Catho-                                                |
|    | lique fous Valens, 242. Eglife vacante recom-                                               |
|    | lique sous Valens. 342. Eglise vacante recom-<br>mandée à un évêque vossin. 353             |
| Į  | glife orientale. Son état.                                                                  |
|    | glife. Comment use de ses revenus, 508. Egli-                                               |
| -  | se bâtie par faint Gregoire. 206. &c.                                                       |
|    | Gg 3 Egypte.                                                                                |
|    | 4.                                                                                          |

|                                                                      | ,                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 701 TABLE                                                            |                           |
|                                                                      | . 1                       |
| Egypte. Persecution en Egypte sous                                   | valens 221.               |
| 222. &c.                                                             |                           |
| Elausius évêque de Cyzique, un d                                     | es Macedo-                |
| niens. 77. Chaffe par Julien. 78.                                    | Cede a Va-                |
| lens & s'en repent.                                                  | 147. 148                  |
| Elpidius reteur Priscillianiste.  Emerius évêque Donatiste.          | 384<br>676                |
| S. Emelien martyr en Mefie.                                          |                           |
| Ste. Emmelie mere de faint Bafile. Sa                                | 29                        |
| Empire partagé entre Valentinien &                                   | Valenc 1 73               |
| Entre Gratien & Valentinien le je                                    | A SICILS 1 3 /            |
| Eparchia ou province.                                                |                           |
| S. Ephrem. Ses commencemens. 277                                     | So vifico à               |
| S. Bafile. 279. Sa mort.                                             | 367                       |
| Ephesius évêque Luciferien à Rome.                                   |                           |
| S. Epiphane épargné par les Arien                                    |                           |
| commencemens, 222. Ses écrits.                                       | 224. Va å                 |
| Rome. 447. Ordonne Paulinien.                                        | 640. &c. Sa               |
| lettre à Jean de Jerusalem.                                          | 650                       |
| Epîtres de faint Paul expliquées par                                 | faint Chry-               |
| fostome.                                                             | - ¢68                     |
| S. Esprit. Sa divinité expliquée par s                               | aint Gregoi-              |
| re de Nazianze.                                                      | 379. &c.                  |
| Etienne évêque de Germanicie.                                        | 364                       |
| Evagre prêtre d'Antioche. 68. 26                                     | <ol><li>Ordonné</li></ol> |
| évêque.                                                              | 606                       |
| Evagre de Pont. Accusé d'Origeniss                                   | ne. 658. Au-              |
| teur de la vie des peres. 659. Pa                                    | rrain du pre-             |
| tet Rufin.                                                           | 670                       |
| Evangiles expliqués par faint Chrys                                  | ostome. 568               |
| Eucharistie jettee aux chiens par le                                 | s Donatiftes.             |
| 72. S. Satyre la prend dans le ni<br>Eucharistie reçue dans les main | autrage. 354.             |
| Eucharistie reçue dans les main                                      | s &cogardee.              |
| 301. Sacrifice. ibid. Presence réc                                   |                           |
| ve de la réalité felon faint Ambr                                    |                           |
| lon faint Cyrille. 531. 532. A Ro                                    | me les laiques            |
| Communicient tous les jours. 6.                                      | Lettre de .               |
| faint Bafile fur la frequente com                                    | Euchi-                    |
|                                                                      | Euch!                     |

t Troops

| DES MATIERES. 703                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enchites ou Massaliens. 601                                                                     |
| Euchrocia, femme Priscillianiste. 388. Punie de                                                 |
| mort. 472                                                                                       |
| Endoxe évêque Arien de Constantinople, 78. Di-                                                  |
| visé des autres Ariens. 124. Previent Valens                                                    |
| contre les Demi-Ariens, 146. Sa mort. 168.                                                      |
| S. Eventius évêque de Pavie. 425                                                                |
| Evêques & autres exilés rappellés, 12. Modeftie                                                 |
| des évêques, selon Ammian Marcellin, 152.                                                       |
| Evêques carholiques cedent leurs neges pour                                                     |
| le bien de la paix. 363. Evêques illustres au                                                   |
| le bien de la paix. 363. Evêques illustres au concile de C. P. 401. Regles pour les accusa.     |
| tions des évêques. 416. &c., Difference de l'é-                                                 |
| vêque & du prêtre. 631                                                                          |
| Eugene tyran. 625. &c. Se prepare à la guerre                                                   |
| par des superstitions. 660. S. Ambroise refu-                                                   |
| se ses offrandes. 661. Sa défaite & sa mort.                                                    |
| 666. <u>667</u>                                                                                 |
| Eulale moine de Nazianze. 176. 259. En est fait                                                 |
| évêque. 462                                                                                     |
| Enlale évêque d'Amasée dans le Pont. Sa cha-                                                    |
| rité. 363                                                                                       |
| S. Euloge martyrisé par les Ariens à C. P. 169 S. Euloge prêtre d'Edesse banni par Valens. 217. |
| S. Euloge prêtre d'Edesse banni par Valens. 217.                                                |
| Ordonné évêque par faint Eusebe à Samosate.                                                     |
| 365. Affiste au concile de Constantinople. 401                                                  |
| S. Euloge évêque d'Egypte banni par Valens. 223                                                 |
| Eunapius sophiste. Ses plaintes contre les moines                                               |
| & contre le culte des martyrs. 620                                                              |
| Eunomius heretique divisé d'Eudoxe & d'Euzoius.                                                 |
| 124. Exilé par Valens : puis rappellé. 157.                                                     |
| Exilé en Cappadoce sous Theodose. 570                                                           |
| Eunomius, faux évêque de Samofate. 303                                                          |
| Evodius ami de faint Augustin. 533                                                              |
| Euphemites ou Manaliens heretiques. 601                                                         |
| S. Eupfychius martyr à Cefarée en Cappadoce. 34                                                 |
| Euphronius évêque de Colonie transferé à Nico-                                                  |
| polis, de l'avis de faint Basile.                                                               |
| Gg 4 Euse-                                                                                      |

| *                                           |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
|                                             |                  |
| 704 TABLE                                   | _                |
| Eusebe évêque de Cesarée en Capadoce        |                  |
| élection. 34. Son differend avec faint      |                  |
| 38. Sa mort.                                | 178              |
| S. Eusebe martyr a Gaze.                    | 44               |
| S. Eusebe de Verceil se trouve à Alexand    |                  |
| à Antioche. 66. Ses travaux pour la         | foi. <u>69</u> . |
| 140. Sa mort.                               | 144              |
| Eusebe prefet persecute faint Basile.       | 254              |
| Eusebe un des quatre grands freres.         | 271              |
| S. Eufebe de Samosate exilé. 302. Etab      |                  |
|                                             | . & <u>366</u>   |
| Eusebe évêque de Calcide.                   | 365              |
| Eusebe évêque de Bologne.                   | 425              |
| Eusebe de Cremone ami de saint Jerôme       |                  |
| Eustathe de Sebaste, un des chefs des A     |                  |
| niens. 77. Deputé en Occident. 148.         | Va en            |
| Sicile & en Illyrie. 153. Retabli au co     | ncile de         |
| Tyane. 154. Ses variations dans la fo       |                  |
| Souscrit une confession de foi dressée p    | ar faint         |
| Bafile. 245. Se declare contre lui. 2       | <u> 16.</u> &c.  |
| Enstathe ordonne Evagre pour évêque d       | e Con•           |
| ftantinople à la sollicitation des Cath     |                  |
| Ils font banni l'un & l'autre.              | 169              |
| . Eustochium vierge, fille de sainte Paule. | 451              |
| Eutychius évêque Eunomien.                  | 629              |
| Euthymius, un des quatre grands freres.     |                  |
| Enthymius veut enlever faint Ambroife.      | . 506            |
| S. Enverte évêque d'Orleans.                | 3/4              |
| Euzoius évêque de Cesarée en Palestine.     | 214              |
| . Euzoius évêque Arien d'Antioche. 78.      | Divité           |
| d'Aëtius.                                   | 124              |
| Excommunication du gouverneur de Ly         | bie par          |
| faint Athanase.                             | 193              |
| Exilés rappellés par Julien.                | - 12             |
| Exuperance évêque de Tortone.               | 425              |
| F                                           |                  |
| Ste. T Abiole veuve.                        | 451              |
| Fauste ordonné évêque en Arme               |                  |
| Anthime: 256                                | Fauste           |
|                                             |                  |

.

| DES MATIERES. 705<br>Fausse Manichéen. Ne satisfait saint Augustin.                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 517 Felix évêque de Jadres au concile d'Aquilée, 424 Felix & Numidius évêques d'Afrique au concile d'Aquilée. 425                 |
| S. Felix & saint Nabor martyrs. 510 Felix évêque de Treves, ordonné par les Itha-                                                 |
| ciens.  Femmes n'habitent avec les elercs. 285. &c.  N'ont aucune part au facerdoce. 322                                          |
| Fils de Dieu. Voyez Verbe, comment moindre que le Pere. 434. &c.  Finniers espece de Donatistes. 675                              |
| Firmus roi de Mauritanie.  Flavien prêtre, gouverne l'église d'Antioche.  199. En est élû évêque. 406. Soûtenu par les            |
| Orientaux, 446. Va trouver l'empereur Theo-<br>dose pour l'appaiser, 546. Son discours, 556.                                      |
| Son retour à Antioche. 558. &c. Reproches contre lui. 607, Plaintes des Occidentaux contre lui & fa défense devant Theodose. 608. |
| 609. 670  Flavien paren pour le tyran Eugene. 660. Menace l'églife de Milan. 662                                                  |
| Florentius ami de saint Jerôme. 274 Florentius évêque de Vienne. 314 Fortunas prêtre Manichéen. Sa conference avec                |
| faint Augustin. 637. &c. Il est confondu. 643 Freres. Les quatre grands freres ou freres Longs. 271                               |
| Fronton fait évêque de Nicopolis par les Ariens.  337 Furia Dame Romaine confulte faint Jerôme. 682                               |
| G Alla imperatrice. Sa mort. 664<br>Galiléens. Nom donné aux Chrétiens par                                                        |
| Julien.  Gangres. Concile contre Eustathe de Sebaste. 343                                                                         |
| Gg 5 Gelase                                                                                                                       |

Gelase évêque de Cefarée en Palestine. 214. Retabli. 365. Affiste au concile de C. P. 401 Genele. Expliquée par faint Chryfostome. 567.568 Genie de l'empire apparoît à Julien. 107 George, faux évêque d'Alexandrie massacré. 54. Ses livres. 56 Germinius revient du pur Arianisme.

153 S. Gervais & faint Protais. Leurs reliques trouvées par faint Ambroife. (10

Gethafe. Terre de faint Melcce. Lieu de fon exil. 199

Gildon roi de Mauritanie. 232 S. Gorgonie. Ses vertus. Sa mort. 175 Goths, convertis à la foi. Persecution entre-eux.

237. &c. Deviennent Ariens, 346. S'établiffent en Thrace. Gracchus prefet de Rome, combat l'idolâtrie. 318

Grace divine, expliquée par faint Gregoire de Nazianze.

Gratien declaré empereur. 1574 Refuse l'habit de souverain pontife. 318. Demande instruction à faint Ambroife. 250. Sa mort. 468. Son portrait. ibid. "

S. Gregoire de Nazianze le pere défend son église dans la persecution de Julien. 36. Réiini avec les moines, 177. Malade, ibid. Celebre la messe. 178. Ses lettres pour l'élection de faint Bafile. 179. Sa mort.

Gregoire de Nazianze fils. Sa prêtrife. 36. Ses difcours contre Julien. 114. Fait évêque de Safime, 256, 257. Y renonce. 258. Gouverne Nazianze avec son pere, ibid. Et après sa mort. 260. 261. La quitte. ibid. 262. Appellé à C. P. 373. Sa conduite - 374. Son éloquence. 375. 376. Surnommé le Theologien. ibid. Mis en possession de l'église de C. P. 395. Pardonne à un affaffin. 297. Souffre les injures. ibid. 298. Son definteressement. ibid. S'oppose à l'élection

| DES MATIERES. 707 Flavien 406. Se retire de C. P. 409. Son te- frament, ibid. Sa retraite à Arianze. 457. Ses lettres à Cledonius. Premiere. ibid. Seconde. 460. Il procure l'élection d'Eulalius. 462. Sa derniere retraite à Arianze. 570. Ses poefies. 571. &cc. Sa mort. 569. Va en Paletline. 368. Affilte à fa mort. 369. Va en Paletline. 371. Son fentiment fur le pelerinage de Jerufalem. ibid. 372. Affilte au concile de C. P. 401. Son épitre canonique. Sa mort. ibid. 57agire d'Elvire en Espagne, évêque Lucifei rien.                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H HEbdomou près de Constantinople. 664 Heliodore évêque d'Altine, ami de faint Jerôme. 268.425 Heliopolis de Phenicie. Martyrs. 43 Hellade moine de Nazianze. 259 Hellade fuccesseur de faint Basile. 367. Au concile de Constantinople. 401 Hellebius envoié par Theodose à Antioche, pour reprimer la fedition. 549.8cc. Hellebei, nom des païens. 49 Helvoidius heretique. 449 Hernelide évêque d'Oxyrinque, Luciserien. 333. 8cc. 449 Herrelie Comment empêche d'exercer les fonctions du sacerdoce. 60. Traité de saint Epiphanè contre les hèrestes. 324 Herretiques. Comment reçûs suivant le concile de Constantinople. 417 Hespéchius disciple de saint Hilarion. 275 |
| Hilaire diacre Luciferien. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Hilaire de Poitiers. Ses travaux pour la foi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68. Entre en conference avec Auxence. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chaffe de Milan par Valentinien. 141. Ecrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gg 6 con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

 $\triangle$ 

| 700                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| contre Auxence. ibid. Sa mort.                                  | 14           |
| Hilaire magicien conspire contre Valen                          | s. 205. 8cc  |
| S. Hilarion persecuté par Julien. 46.                           | Ses mira     |
| cles en Egypte. 47. Ses derniers vo                             |              |
| miracles en Sicile. 158. A Epidaur                              |              |
| En Chipre. 160. Sa mort. 161. Ses re                            | liques. 16:  |
| Himerius évêque de Tarragone confu                              | lte le pape  |
| Sirice.                                                         | 479. &c      |
| Hippone. Concile general d'Afrique en 3                         | 93. p. 645   |
| Honorius fils de Theodose. Sa naissance                         | . 502. De-   |
| claré Auguste.                                                  | 664          |
| Hormisdas, frere du roi de Perse Chre                           |              |
| Hôpital de faint Basile.                                        | 287          |
| Hygin évêque, découvre les Priscillian                          | niftes. 385. |
| Puis les reçoit.                                                | 386          |
| Hymnes de faint Ambroife.                                       | - 509        |
| Hyperetes. Nom des ministres inferier                           | ars de l'E-  |
| glife.                                                          | 283          |
| Hypostase. Explication de ce mot au ce                          |              |
| lexandrie.                                                      | 0. 61. 329   |
| I                                                               | 1            |
| I Amblique. Son traité des mysteres.                            | 104          |
| A Idace évêque pourluit les Priscillian                         |              |
| 388. Surnommé Clarus.                                           | 390          |
| Idolâtrie. Ses divers états depuis Confta                       | intin. 489.  |
| 490. Ruinée à Alexandrie par Theo                               | phile. 016.  |
| Sec. Loix contre l'idolatrie. 618. Ido                          |              |
| blie à Rome. 579. Ceremonies cru                                |              |
| Artifices des prêtres idolâtres.                                |              |
| S. Jean Baptiste. Ses reliques à Alexandri                      |              |
| Son chef à Constantinople.  S. Fean & faint Paul martyrs à Rome | 664          |
| Jean évêque d'Apamée.                                           |              |
| S. Jean Chrysoftome. Ses commencen                              | 200.364      |
| 559. Disciple de saint Melcce. ibid.                            | Tions. 547.  |
| Pépiscopar, ibid. &c. Mene la vie asce                          | erique Se-   |
| austerités, 561. Ordonné diacre & p                             |              |
| S. Jean d'Egypte anacorete. Consulte p                          | ar Theo      |
| - Paramaconetic Commune I                                       | dole         |

| DES MATIERES. 709                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| dose. 572. 573. 627. Prédit à Theodose sa                                           |
| victoire contre Eugene & fa mort 659                                                |
| S. Ferôme, Ses commencemens, 267. &c. Son                                           |
| voïage en Orient. 268. &c. Apprend l'Hebreu.                                        |
| 269. Ecrit au pape faint Damafe fur la question                                     |
| des hypostases & le schisme d'Antioche. 330.                                        |
| Ordonné prêtre. 281. Vient à C. P. écouter                                          |
| faint Gregoire de Nazianze. ibid. S. Jerôme à                                       |
| Rome. 447. S'attache à faint Damasc. 448.                                           |
| Odieux au clergé de Rome. 484. 485. Se re-                                          |
| tire en Palestine. ibid. 486. Etudie sous Didy-                                     |
| me, ibid. Etudie fous un Juif. 486. &c. Son                                         |
| me, wia. Etudie ious un juit. 480. &c. Son                                          |
| catalogue des écrivains ecclessastiques. 646. &c.                                   |
| Ses livres contre Jovinien. 647. Son apologie                                       |
| à Pammaque. ibid. Ecrit contre Jean de Jeru-                                        |
| falem. 653. &c. Se plaint du prêtre Ifidore. 656.                                   |
| Sa lettre fur la meilleure maniere de traduire. 657                                 |
| Jean de Jerusalem irrité de l'ordination de Pauli-                                  |
| nien. 650. Son apologie contre faint Epipha-                                        |
| ne. 653. Jaloux de saint Epiphane, & accusé                                         |
| des erreurs d'Origene. 654. 655                                                     |
| Jerusalem. Julien veut retablir le temple. 94. Gran-                                |
| de ville & corrompuë. 680                                                           |
| Jesus Christ, combien different des prophetes. 62                                   |
| Le même Dieu & homme. 63. Ses miracles.                                             |
| avoiiés par Julien. 100. La foi de sa divinité                                      |
| reconnue par Julien. 101                                                            |
| Feune en quoi confiste. 548                                                         |
| Illyrie, Lettre des évêques d'Italie à ceux d'Illyrie                               |
| contre le concile de Rimini. 69. Concile fous                                       |
| Valentinien. 187                                                                    |
| Image dechirée par saint Epiphane. 652. Images                                      |
| reçues dans les églises en Orient & en Occi-                                        |
| dent. ibid. 652                                                                     |
| Incarnation prouvée par faint Athanase. 190                                         |
| Informations fur la fedition d'Antioche. \$40. &c.                                  |
| Innocent ami de faint Jerôme-  1 Innocent aruspice, fait des malesices contre saint |
| Innocent aruspice, fait des malefices contre faint                                  |
| Ambroice con Inno                                                                   |

fuperstitions, 38, 39, 79, 80, 90, 96, 97, Se rend odieux à Antioche. 88, Ses lettres contre saint Athanase, 74, 75, Personnes infames

|   | DES MATIERES.                                 | 711      |   |
|---|-----------------------------------------------|----------|---|
|   | Favorise les Juifs. 93. Marche contre les     | Per-     |   |
|   | fes. 97. Son livre contre la religion chrés   | tien-    |   |
|   | ne. 99. Estime les ceremonies. 100. Son       | ef-      |   |
|   | ptit vain. 103. Ses œuvres. ibid. Sa phil     | olo-     |   |
|   | phie. 104. Motifs de son apostasie. 105.      | &c.      |   |
|   | Son imprudence à la guerre des Perses.        | 107.     |   |
|   | Sa mort. 100. Ses funerailles. 113. Mis au    | rang     |   |
|   | des Dieux.                                    | ibid.    |   |
|   | Julien Comte, oncle de l'empereur. 84. P.     |          |   |
|   | ne l'église d'Antioche. ibid. 85. Sa mort.    | 88       |   |
|   | S. Julien Sabbas, 202. Ses miracles. 203.     | 8: c.    |   |
|   | 204. &c. La mort de Julien l'empereur la      |          |   |
|   | revelée:                                      | 111      |   |
|   | Tuliene veuve de Florence.                    | 662      |   |
|   | Juliene femme d'Olybriu                       | 689      |   |
|   | furisdiction des évêques reglée au concile de |          |   |
|   | flantinople.                                  | 419      |   |
|   | S. Just évêque de Lyon.                       | 424      |   |
|   | Justine seconde semme de Valentinien. 158.    |          |   |
|   | mettre un évêque Arien à Sirmium. 362         | Per-     |   |
|   | secure faint Ambroise. 494.495. Lui cede      | 600      |   |
|   | S. Juventin martyr.                           | . , 52   |   |
| • | 1.                                            | ,-       |   |
|   | Abarum. Julien en ôte la croix. Eg. Jov       | ien la   |   |
|   | remet.                                        | 110      |   |
|   | Lampadie diaconesse près sainte Macrine.      | 369      |   |
|   | Laodicée, Concile.                            | 162      |   |
|   | Lampsaque. Concile des Demi-Ariens.           | 145      | _ |
|   | Laure de Pharan.                              | 275      | , |
|   | Ste. Les veuve.                               | 451      |   |
|   | Lectures dans l'église selon les tems.        | 547      | ٠ |
|   | Leta veuve de Toxatius.                       | 453      |   |
|   | Letoius évêque de Melitine en Armenie ch      |          |   |
|   | Messaliens, 606. Epitre canonique de          |          |   |
|   | Gregoire de Nysse à lui.                      | 672      |   |
|   | Libanius fophiste. Ses discours fur la m      |          |   |
|   | Julien, 112. Va à Confrantinople prie         | r pour . |   |
|   | Antioche. 558. Loue Theodofe & le             | s denx   | ٠ |
|   |                                               |          |   |

|   | 712 TABLE                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | commissaires Cesarius & Hellebicus. ibid.                                                    |
|   | Libere pape écrit de recevoir ceux qui étoient                                               |
|   | Libere pape écrit de recevoir ceux qui étoient<br>tombés à Rimini, 66. Il reçoit les deputés |
|   | des Orientaux & leur écrit. 150. Sa mort. ibid.                                              |
|   | Libre-arbitre. Livres de faint Augustin. 586                                                 |
|   | Licentius fils de Romanien, ami de S. Augustin 525                                           |
|   | Lieux faints visités du tems de saint Jerôme.                                                |
|   | Limenius évêque de Verceil. 425                                                              |
|   | Loix de Valentinien pour l'église. 137. Contre                                               |
|   | les Donatistes. 236. Contre les Manichéens.                                                  |
|   | ibid. Pour reprimer l'avarice des clercs. ibid. 237                                          |
|   | Loix de Gratien contre les heretiques. 317. 357.                                             |
|   | 268, 250, Pour l'églife, 383                                                                 |
|   | Loix de Theodofe. 282. 384. 420. 569. Contre                                                 |
|   | Loix de Theodose. 383.384. 420.569. Contre les heretiques. 465. 466. 467. Contre les apo-    |
|   | stats, ibid. Contre l'idolatrie. 622, 628. Pour                                              |
|   | l'églife.                                                                                    |
|   | Loy de Valens contre les moines.                                                             |
|   | Loy de Valentinien le jeune pour permettre les                                               |
|   | affemblées des Ariens. 501.501                                                               |
|   | Lucifer de Caillari, 12. Il va à Antioche. 57. Ses                                           |
|   | diacres au concile d'Alexandrie, ibid. Ordonne                                               |
|   | Paulin évêque d'Antioche. 66. Son schisme. 67                                                |
|   | Luciferiens. Origine de ce nom. 67 &c. Assem-                                                |
|   | blés à Rome.                                                                                 |
|   | Lucius prêtre, chef des Ariens d'Alexandrie. 57.                                             |
|   | En est fait évêque. ibid. Son intrusion violen-                                              |
| - | te. 220. 221. Persecute les moines d'Egypte.                                                 |
|   | 224. 225.                                                                                    |
|   | Lucius évêque Arien de Samosate. 303.304                                                     |
|   | Lycie. Disposition à se réunir à l'église dans les                                           |
|   | évêques de Lycie. 306                                                                        |
|   | M                                                                                            |
|   | e T f degine d'Egypte                                                                        |

| S. Macaire d'Egypte.<br>S. Macaire d'Alexandrie. | 31      |
|--------------------------------------------------|---------|
| IVI S. Macaire d'Alexandrie.                     | 22      |
| Macaire prêtre Luciferien.                       | - 23    |
| Macedonians heretiques. Leur commen              | cement. |

| DES MATIERES. 713                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Condamnent les Ariens & les Catholiques. ibid.                          |
| Leur requête à Jovien. 121. Refutés par saint                           |
| Gregoire de Nazianze. 378. &c. Au concile                               |
| de C. P. 401. Refusent de s'unir aux Catho-                             |
| liques. 413. Divilés entre-eux. 629. &c.                                |
| S. Macedonius martyr. 29                                                |
| S. Macedonius Critophage moine Syrien. 276.552                          |
| Macedonius maître des offices. Puni. 469                                |
| Ste. Macrine. Sa mort. 369. Ses funerailles. ibid. 370                  |
| Macrobe évêque Donatiste de Rome. 234                                   |
| Mages espece d'infidéles en Orient. 333                                 |
| Magiciens recherchés à Antioche. 205. &c. à Ro-                         |
| me. 207                                                                 |
| Majume ville chrétienne. 45                                             |
| Mal. Deux maux : peché & peine du peché.                                |
| 641. Cause du mal. 642                                                  |
| Manichéens. Constantius veut les reformer à Ro-                         |
| me. 580. &c. Leurs divers noms. 421. Re-                                |
| glement du pape Sirice sur les Manichéens con-                          |
| vertis. 586. &c.                                                        |
| Maiivia reine des Sarrafins. 229                                        |
| Marc d'Arethuse. Sa confession. 41. 42                                  |
| Marc Egyptien auteur des Priscillianistes. 384. &c.                     |
| S. Marcel d'Apamée ruine le temple de Belenius.                         |
| 490. &c. Son martyre. 492                                               |
| Ste. Marcelle veuve. 449 Marcellin & Faustin Luciferiens surprennent un |
| rescrit de Theodose. 492. &c.                                           |
| Ste. Marcelline sceur de saint Ambroise, vierge.                        |
|                                                                         |
| 351.<br>Mariage ou milice. Comment peché pour les                       |
| penitens. 481                                                           |
| Mariage des religieux condamné. ibid. 482. Dé-                          |
| fendu entre coufins germains. 688                                       |
| Marie. Comment doit être honorée. 323                                   |
| Marin évêque Arien. 619                                                 |
| Maris évêque de Calcedoine, Sa fermeté, 10. &c.                         |
| A A A                                                                   |

Mattarii nom des Manichéens. Maxime philosophe appellé par Julien. 7. Tourmenté sous Valens, 147. Puni de mort. 206. 207

ordonner évêque de C. P. 302. Il en est chaffé. 303. Son ordination declarée nulle. 402. Concile d'Italie qui le soutient. 441. Les Occidentaux l'abandonnent. 442. &c. Maxime évêque d'Emône.

Maxime usurpe l'empire. 467. Fait punir de mort Priscillien & ses complices. 472. Ecrit à Valentinien par faint Ambroife. 513. Fait man-

| DES MATIERES. 715                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ger Martin a sa table. 539. Passe en Italie. 568.                                               |
| Sa défaite & sa mort. 574                                                                       |
| Maxime évêque de Seleucie, ami de faint Jean                                                    |
| Chrysostome. 560                                                                                |
| Maximien diacre Donatiste., Fait évêque contre                                                  |
| Primien. 676                                                                                    |
| Maximilien & Bonose martyrs.                                                                    |
| S. Maximin martyr. 52                                                                           |
| Ste. Melanie en Egypte, 270. Elle affiste les con-                                              |
| fesseurs. 273. &c. Demeure vingt-cinq ans à                                                     |
| Jerufalem. 274                                                                                  |
| S. Melas évêque de Rinocorure, confesseur. Son                                                  |
| humilité. 223                                                                                   |
|                                                                                                 |
| Melajappe martyr ious Julien.  3.  S. Melece revient à Antioche fous Julien. 12. Ban-           |
| ni pour la troisiéme fois. 199. Pourquoi les                                                    |
| Occidentaux éloignés de lui, 330. Revient                                                       |
| Occidentalia eloigiles de idi. 330. Revient                                                     |
| après la mort de Valens. 364. Confent de gou-<br>verner avec Paulin, ibid. Se trouve au concile |
|                                                                                                 |
| de Constantinople. 401. Y preside. 402. Hon-                                                    |
| neur que lui rend Theodose. ibid. Sa mort. 403.                                                 |
| Reconnu faint. 404                                                                              |
| Mendicité, ses inconveniens.                                                                    |
| Mercurin ou Auxence le jeune évêque Arien de                                                    |
| Milan. 502                                                                                      |
| Metanée monastere de Canope. 621                                                                |
| Milan. Evêques avant faint Ambroise. 508                                                        |
| Miracles au tombeau de faint Jean-Baptiste. 488                                                 |
| Misopogon. Ecrit de Julien.                                                                     |
| Muhra. Ses cruels mysteres. 616                                                                 |
| Mitres des religieuses en Afrique. 72                                                           |
| Modeste prefet du pretoire interroge saint Basile.                                              |
| 249. Se reconcilie avec lui. 254                                                                |
| Mœurs de l'églife. Ecrit de faint Augustin. 582                                                 |
| Moines de Nazianze. 176. Moines d'Egyte per-                                                    |
| secutés par Lucius. 224. Moines persecutés                                                      |
| par Valens. 318. Austerités prodigieuses des                                                    |
| moines de Nazianze. 259. Leur pauvreté. 261.                                                    |
| Moi                                                                                             |

| 716 TABLE                                |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Moines auprès de saint Basile, 280.      |               |
| charges des villes. 261. Moines de t     |               |
| selon saint Ephrem. 278. Moines          |               |
| dès le quatriéme fiecle. 482. Moit       |               |
| au secours d'Antioche affligée. 55       |               |
| au-dessus des philosophes. 553. N        | loines dans   |
| les villes. ibid. Maltrairés par les ses | culiers. 562. |
| Leur credit. ibid. Moine precepteu       |               |
| homme. 563. Description des mois         |               |
| Augustin. 582. Loi contre cux. 6         |               |
| en Afrique.                              | 678           |
| Moise moine évêque des Sarrasins.        | 229           |
| Monasteres près des villes.              | 281           |
| Vie Monaftique défendu par saint C       | hrylostome.   |
| 62. Si elle engageoit de son tem         |               |
| monastique selon saint Jerome,           |               |
| la clericature.                          | 680           |
| Sre. Monique mere de faint Augustin      |               |
| pour la conversion. 516. Le suit à       | Milan. 518.   |

| pour sa conversion. 516. Le suit à Milas    |        |
|---------------------------------------------|--------|
| 519. Ses vertus. ibid. Conversation ave     | c fain |
| Augustin à Ostie. 533.534. Sa mort. ibi     | id. &c |
| Montenses, nom des Donatistes à Rome.       |        |
| Mort. Si permis aux Juges Chrétiens de co   | ndam   |
| - ner à mort.                               | 53     |
| Morts. Julien défend de les enterrer de jou | 1r. 10 |
| Multitude doit être corrigée doucement.     | 64     |
| Musonius de Neocesarée, sa mort.            | 17     |
| Mysteres. Livre de saint Ambroise.          | 52     |
|                                             |        |

|   | N                                          | . ,-,  |
|---|--------------------------------------------|--------|
|   | TEbridius ami de faint Augustin le         | fuit i |
|   | Milan.                                     | 520    |
|   | Nectaire élû évêque de Constantinople. 411 | . Con  |
|   | fulte l'évêque des Novatiens. 463. Ote     |        |
|   | tre penitentier à Constantinople.          | 398    |
|   | Nepotien neveu d'Heliodore.                | 268    |
|   | Nestabe martyr à Gaze.                     | 44     |
|   | Nestor confesseur à Gaze.                  |        |
| • | S. Nicetas martyr Goth,                    | 138    |
|   |                                            | Nil    |
|   |                                            | N.     |

| DES MATIERES.                                    | 717      |
|--------------------------------------------------|----------|
| Nil. Sa mesure reportée au temple de Se          | rapis .  |
| & ôtée fous Theodofe.                            | 615      |
| Nisibe. Julien en ôre les reliques de faint Jacq | ues. 08  |
| Noces des Chrétiens, modestes.                   | 163      |
| Noël. Commencement de cette fête en Ories        | t. c67   |
| Novatiens divifés par Sabbatius.                 | 630      |
| Nysse. Concile d'Ariens par l'autorité de 1      | Demo-    |
| fthene.                                          | 336      |
| - 0                                              | 72-      |
| Ccident tout catholique.                         | 513      |
| Offrandes pour les morts.                        | 645      |
| Olybrius consul en 395.                          | 688      |
| Olympe chef des seditieux d'Alexandrie.          | 611      |
| S. Optat évêque de Mileve. Son ouvrage           |          |
| les Donatiftes. 232.2:                           |          |
| Optat Gildonien évêque Donatiste.                | 232      |
| Optime d'Antioche au concile de Const            | intino-  |
| ple.                                             | 401      |
| S. Or abbé,                                      | 271      |
| Orarium,                                         | 164      |
| Ordinations d'évêques. 597. Soin que sa          | int Ba-  |
| file en prenoit. 282, 284. &c. Regles            | lu con-  |
| cile de Laodicée.                                | 162      |
| Ordres ecclesiastiques, selon le même            | concile. |
| 163. Ordre des prieres ecclesiastiques.          | ibid.    |
| Ordres. Interstices, degrés, & age, regl-        | s felon  |
| le pape Sirice.                                  | 482      |
| Orient. Son état fous Theodose. 415.4            | 19.420   |
| S. Or ite sus troineme abbe de Tabenne.          | 621      |
| Otrée évêque de Melitine en Armenie.             | 04. Au   |
| concile de Constantinople.                       | 401      |
| Oufia. Pourquoi employé par les Latins           | 330      |
| S. D Acome. Son estime pour faint A              | thanafe. |

127. Sa regle. ibid. &c. Ses premiers difciples. 128. &c. Ne faifoit point ordonner fes moines. 129. Sa difcretion. ibid. Fait fonction de lecteur. 130. Son aversion pour Origene. ibid.

| 718 TABLE                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| ibid. Sa sœur abbesse. ibid. &c. Miracles de fain                   |
| Pacôme. 131. 132. Don de prophetie. 133.134                         |
| Paissans. Sorte de moines. 27                                       |
| Palestine. Etat de la Palestine sous Valens. 261                    |
| Moines de la Palestine. 27                                          |
| Pallade évêque Arien. 361. Au concile d'Aquilée                     |
| 425. Condamné.                                                      |
| Pallade accufé d'Origenisme. 657. Ses commen                        |
| cemens & fes voïages. 65                                            |
| S. Pambo, moine                                                     |
| Panéade, statuë de J. C. brisée. 48. 4                              |
| Pansophius enfant ressuscité par saint Ambroise                     |
| 663                                                                 |
| Pape. Témoignage d'Amm. Marcellin, fur l                            |
| grandeur des papes. 152. Raillerie de Pretextat                     |
| ibid. Succession des papes, selon saint Optat                       |
| 233. &c.                                                            |
| Pare. Concile des Novatiens. 63                                     |
| Paregoire repris par faint Bafile.                                  |
| Parmenien évêque Donatiste de Carthage 232. &c                      |
| Paroisse ou paroicia.                                               |
| S. Paul de Constantinople, translation de ses re                    |
| liques.                                                             |
| Ste. Paule veuve. Sa famille. 450. &c. Son voia                     |
| ge en Palestine. 487. En Egypte. 489. Re<br>vient à Bethlehem. ibia |
| n 111                                                               |
| Paulin prêtre d'Antioche, ses deputés au conci                      |
| le d'Alexandrie. 58. Ordonné évêque par Lu                          |
| cifer. 66. Sa confession de foi à faint Atha                        |
| nase. 123. Reconnu à Rome. 328. Pourque                             |
| les Orientaux éloignés de lui. 330. Refuse l'ac                     |
| cord avec faint Melece. 364. Soutenu par le                         |
| Occidentaux 447. Vient a Rome. ibid. S.                             |
| mort.                                                               |
| Paulin disciple de faint Ephrem , perverti. 36                      |
| S. Paulin de Nole: Ses commencemens. 677.80                         |
| Ami de faint Augustin & de faint Jerome. ibid                       |
|                                                                     |

| DES MATIERES. 719                                 |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 679. Fait le pancgyrique de Theodose. ibid        |           |
| Ordonné prêtre. 681. &c. Donne ses biens aus      |           |
| pauvres. 682. Mal reçû à Rome. ibid. Sa re        |           |
| traite à Nole. 683. Loue par faint Ambroise       |           |
| ibid.                                             | •         |
| c. Pauline fille de sainte Paule.                 |           |
| aulinien frere de saint Jerome. 486. Ordonne      | 2         |
| prêtre par faint Epiphane. 64                     |           |
| syens. Julien veut les reformer. 21, 22. Abfur    | 2         |
| dité de leur theologie. 116. Leurs reproche       |           |
| contre les Chrétiens, 117. Leur liberté fou       | 10        |
| Valens. 205. fous Valentinien. 207. Intereffe     |           |
| dans leur religion. 47                            |           |
| eché originel. faint Optat. 23                    |           |
| elage de Laodicée. 122. Banni pour la foi. 21     | 2.        |
| Au concile de Constantinople.                     |           |
| emenius évêque de Satale. 245. 33                 |           |
| enitence. Regles de Laodicée. 165. Regles de fair |           |
| Bafile. 292. 293. &c. Comment pratiquée           | à         |
| Rome. 595. Evêque en étoit le ministre o          | r-        |
| dinaire. ibid. Canons penitentiaux de sais        | nt        |
| Gregoire de Nysse. 672. &                         | c.        |
| Penitens non admis aux ordres. 48                 | 34        |
| Persecutions en Orient, fous Valens,              | 5         |
| Peffinonte en Galatie, martyrs.                   | 30        |
|                                                   | 21        |
| S. Philastre de Bresse. 4                         | 25        |
| Philippe abbé de Jerusalem. 😀 📁 🙎                 | 75        |
|                                                   | 32        |
|                                                   | 06        |
| Philosophes, combien au-dessus des moines. 5      |           |
|                                                   | <b>04</b> |
| Photin, loué par Julien.                          | 12        |
| Pierre évêque d'Alexandrie. 219. se retire à F    | ·0-       |
|                                                   | 30        |
|                                                   | 70        |
| S. Pierre évêque de Sebafte au concile de C.P.    |           |
| Pitheciens, espece d'Ariens.                      | 129       |

S

| TABLE                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Pontitien ami de faint Augustin donne occ                           | a fion  |
| Pomitten ann de laint Hagarin donne                                 | 523     |
| à sa conversion. 522.  Prêtre penitentier aboli à C. P. 598. & dans | ro.     |
|                                                                     | ibid.   |
| rient.                                                              |         |
| Priere pour les morts. Saint Ambroife. 626.                         | 1 101-  |
| fiéme, septiéme, trentième , quarant                                | ieme    |
| jours.                                                              | 684     |
| Primien évêque Donatiste.                                           | 675     |
| Principia vierge.                                                   | 450     |
| Priscillianistes. 384. Leurs erreurs. 385. &c.                      | Con-    |
| damnés à Sarragace, 287, Rejettes par                               | 12100   |
| Damase & faint Ambroise. 388. &c. Sou                               | tenus   |
| par l'autorité de l'empereur.                                       | 289     |
| Priscillien heresiarque. 470. Puni de mort.                         | 472.    |
| Honoré comme martyr par les fiens.                                  | ibid.   |
| Priscus philosophe appellé par Julien.                              | 8       |
| Proba Faltonia                                                      | 689     |
| Probin conful en 365.                                               | 688     |
| Probus. Anicius Probus, noble Romain Chr                            |         |
| Produs. Anicius Piobus, nobie Romani Cin                            | .689    |
|                                                                     | 466     |
| Procés criminels défendus en carême.                                |         |
| Procope parent de Julien destiné à l'empi                           | 146     |
| revolte & fa mort.                                                  |         |
|                                                                     | . &c.   |
| Prosopon ou Hypostase personne. Mot su                              | ipect.  |
| 330, 331                                                            |         |
| S. Protais. 510. V. faint Gervais.                                  |         |
| S. Protogene pretre d'Edeite , bannt en Eg                          | zypte.  |
| 217. Evêque de Carres.                                              | 365     |
| Providence. Livres de faint Chryfostome. 56                         | r. 8cc. |
| Province ou Eparchia.                                               | 415     |
| Pfalmodie introduite par faint Bafile.                              | 309     |
| Pfatyriens , fecte d'Ariens.                                        | 629     |
| Publie veuve à Antioche, insulte Julien.                            | 83      |
| Thomas very contract of the black                                   |         |

R Ogatifles, espece de Donatistes. 674
Romanien, ami de saint Augustin. Rome.

| DES MATIERES.                                                    | 721     |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Rome. Concile fous Damase 186. Evêques                           | con-    |
| tre celui de Rimini, ibid. &c. Deux let                          |         |
| 187. Autre concile pour Damase. 355.                             |         |
| mauté de Rome. 513. Concile fous faint                           | Si-     |
| rice. 587. Evêques Luciferiens & Dona                            | i Gee   |
| à Rome 231. 232, Concile fous faint D                            |         |
| fe. 318. Communion de l'églife Romaine                           | 11118-  |
| ceffaire.                                                        |         |
|                                                                  | 330     |
| Ruffin prêtre d'Aquilée ami de faint Jerôme                      | , V1-   |
| fite les monasteres d'Egypte. 270. Den                           | icure   |
| vingt - cinq ans à Jerusalem. 274. Lou-                          | e par   |
| faint Jerome. ibid. Divisé d'avec saint                          |         |
| rôme. 657.                                                       |         |
| Ruffin prefet du pretoire. Son baptême.                          | 670     |
| Ruffine fille de sainte Paule.                                   | 451     |
| Ruffinien. Saint Damase lui écrit.                               | 65      |
| S                                                                |         |
| S. Julien. C Abas.                                               | 202     |
| S. Julien. S Abas. S. Sabas Goth martyr. 239.                    | 240.    |
| &c. fes reliques.                                                | 242     |
| Sabbatius fait schisme entre les Novatiens.                      | 630     |
| Sabin diacre de Milan apporte les lettres au                     | x O-    |
| rientaux.                                                        | 197     |
| Sabin évêque de Plaifance.                                       | 425     |
| Sacrificateur de Daphné, dont un de ses                          |         |
|                                                                  | . &cc.  |
| S. Sacrifice ne doit être celebré dans les ma                    |         |
| 165                                                              |         |
| Salufe prefet des Gaules.                                        | 71      |
| Saluste prefet d'Orient.                                         | 81      |
| Salvien évêque Priscillianiste.                                  | 385.    |
| Sang de J. C. dans le Calice.                                    | 353     |
| Sangare, concile des Novatiens.                                  | 630     |
| Sapor duc à Antioche.                                            | 363     |
| Sarragoce. Concile contre les Priscillianistes                   |         |
|                                                                  |         |
| Sajime en Cappadoce, faint Gregoire de Na<br>en est fait évêque. | 1 (6    |
| Sarala Demanius an of fair outque                                |         |
| Satale. Pemenius en est fait évêque.                             | S . SA- |
| Tom. IV. Hh                                                      | J . JA- |

| •                                                              |
|----------------------------------------------------------------|
| 722 TABLE                                                      |
| S. Satyre frere de faint Ambroife. 354. fon naud               |
| frage & fa mort. ibid. 355                                     |
| Schisme d'Antioche Melece & Paulin. 66                         |
| Schisme d'Urfin. 151. Sedition & massacre. 152.                |
| Suite du schisme. 185. 230. &c.                                |
| Sebasse de Palestine. Sepulcre de saint Jean-Bapti-            |
| fte. 48                                                        |
| Secondien évêque Arien. 361. Au concile d'Aqui-                |
| lée. 426. Condamné. 438                                        |
| Selinas évêque des Goths.                                      |
| Serapis. Son temple. 611. fon idole. ibid. fa de-<br>molition. |
| Severe aveugle, gueri à la translation de saint                |
| Gervais.                                                       |
| Side en Pamphilie. Concile contre les Messa-                   |
| liens. 606                                                     |
| Sidere évêque de Palebisque, puis de Ptolemaï-                 |
| de, transferé par faint Athanase. 193                          |
| Silvain abbé en Palestine. 275                                 |
| S. Silvestre plaide sa cause devant Constantin. 357            |
| Simenie. Comment reprimée par faint Bafile 284                 |
| S. Simplicien prêtre de Milan convertit Victorin.              |
| 18. Instruit faint Augustin. 522                               |
| S. Sirice pape. son élection approuvée par l'em-               |
| pereur. 479. sa decretale à Himerius. ibid. 480                |
| Sissinnius lecteur des Novatiens. Consulté par Ne-             |
| caire. 463 Soldats Chrétiens trompés par Julien. 26. Leur      |
| confession. 27. Comment obéissent à Julien.                    |
| C. J. J. J. C. A. I. C.                                        |
| Solon évêque de Rinocorure.                                    |
| Sophrone auteur ecclefiastique. 616                            |
| Sophronius de Pompeiopolis chef des Macedo-                    |
| niens. 77                                                      |
| Spectacles impurs défendus aux pontifes païens                 |
| par Julien. 21                                                 |
| Stagire ami de faint Chryfostome. 566                          |
| Statuët de Theodose renversées à Antioche. 546                 |
|                                                                |

| DES MATIERES. Stelechius ami de faint Chrysostome. Stilicon, Theodose lui recommande ses 684 | 723 *<br>565<br>enfans. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Superstitions mélées à la vraïe religion.                                                    | £84                     |
| Symbole du concile de Constantinople.                                                        | 413                     |
| Symmaque senateur, deputé par les païe                                                       |                         |
| relation pour l'autel de la Victoire. 47                                                     |                         |
| &c. Justifié par le pape saint Damase                                                        |                         |
| Bandana and Theodolog and Damaie                                                             | . 470.                  |
| Pardonné par Theodofe. 579. Loue l'<br>reur Theodofe. 68                                     | - 40¢                   |
|                                                                                              | r. 686                  |
| Synagogue de Callinique brûlée.                                                              | 575                     |
|                                                                                              |                         |
| T Atien & Theodule martyrs.                                                                  | 19. 30                  |
| Taurus conful condamné.                                                                      | 5. 6                    |
| Temple de Jerusalem, Julien le veut retabli                                                  |                         |
| racles.                                                                                      | r. &c.                  |
|                                                                                              | 8. &c.                  |
| Terence comte Chrétien, ami de faint Bafile                                                  |                         |
| fa generofité.                                                                               | 348                     |
| Themistius adoucit Valens.                                                                   | 213                     |
| Theottifte évêque Arien.                                                                     | 629                     |
| Theod. Syllabes marquées par l'anneau ma                                                     | gique.                  |
| Theodore defigné pour successeur de Vale                                                     | ns par                  |
| les magiciens.                                                                               | ibid.                   |
| Theodore prêtre & martyr à Antioche.                                                         | 85                      |
| Theodore evêque d'Octodure.                                                                  | 424                     |
| Theodore ami de faint Chrysostome. 560                                                       |                         |
| cours de saint Chrysostome sur sa chûte                                                      | . 564                   |
| Theodore de Mopfueste affiste au concile de                                                  | C.P.                    |
| en 394. Pa                                                                                   | g. 671                  |
| Theodofe affocié à l'empire par Gratien. 360                                                 |                         |
| tile à Theffalonique. 382. Voit en fong                                                      | - Coine                 |
| Melece. 402. Pardonne à Antioche sa se                                                       | dirion                  |
| 357. &c. Entreprend de retablir Valen                                                        | dicion.                 |
| 357. Occ. Mariene are the French                                                             | Dame                    |
| 569. Défait Maxime. 573. &c. Entre à                                                         | KORIC.                  |
| 579. fe foumet à la penitence. 594. Se                                                       | hicha.                  |
| re à la guerre par des actions de piete                                                      |                         |
| , Hh a                                                                                       | Saint                   |

ques.

Trygetius ami de faint Augustin. 525 Tyane métropole de la seconde Cappadoce. 255.

Concile de Tyane.

Tyran prêtre de Saturne. Ses fourberies.

Valence.

571

## DES MATIERES. 725

| . V                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alence. Concile de Valence en Gaule                                                    | l'an   |
| V 274.                                                                                 | 314.   |
| Valens confesseur sous Julien. 28. Fait emper                                          | eur.   |
| 127. Empêche le concile de Tarfe. 154. Co                                              | om-    |
| mence à persecuter les Catholiques. 155. I                                             | Bap-   |
| tifé par Eudoxe. 157. Va à Cefarée de Cap                                              | pa-    |
| doce. 170. A Antioche. 199. Laisse la li                                               | ber_   |
| té aux paiens. 205. sa fureur contre les                                               | m2-    |
| giciens, 206, &c. Il entre dans l'église de                                            | Cc-    |
| farée. 251. Il veut bannir faint Bafile.                                               | 153.   |
| Fait cesser la persecution des Catholiques                                             |        |
|                                                                                        | 349    |
|                                                                                        | 425    |
| Valentinien confesseur sous Julien.                                                    | 28     |
| Valentinien élû empereur. 136. Choifit fon                                             | пета   |
| pour collegue. 137. Trompé par Auxence                                                 | 141.   |
| Consent à l'élection de faint Ambroise.                                                | 311.   |
|                                                                                        | ibid.  |
| Valentinien le jeune empereur à quatre ans.<br>Laisse l'Italie à Maxime, & fuit vers T | 317.   |
| dofe. 688. Ses vertus. 623. &c. fa mort.                                               | K      |
| Ses funerailles.                                                                       | 626    |
| Valerien évêque d'Aquilée, 268. Prefide au                                             |        |
| eile.                                                                                  | 423    |
| Valides. Loi contre les mendians valides.                                              | 453    |
| Vases precieux de l'église d'Antioche.                                                 | 85     |
| Verbe divin. Son éternité prouvée au concile                                           |        |
| quilée, 428. &c. Sa divinité. 430. &c.                                                 | Son    |
| immortalité. ibid. &c. Sa bonté. 433. Pui                                              |        |
| ce. ibid. Egalité avec le Pere. 434.                                                   | &c.    |
| Verecundus ami de saint Augustin.                                                      | 525    |
| Vestales. Leur petit nombre.                                                           | 476    |
| Vestiane. Diaconesse près sainte Macrine.                                              | 369    |
| Vetranion ou Bretanion évêque des Scythes                                              | . 168  |
| Victoire. Autel de la victoire à Rome.                                                 | 473    |
| Vi ctor capitaine fous Valens.                                                         | 348    |
| Victorin reteur de Rome. sa conversion.                                                | 17     |
|                                                                                        | C 772. |

| 726 TABLE DES MATIERE                    | S.         |
|------------------------------------------|------------|
| S. Victrice confesseur, évêque de Roues  |            |
| Vierges. Leur grand nombre.              | 35         |
| Vigilance prêtre de Barcelone.           | 67         |
| Vincent évêque de Digne.                 | 31         |
| Vincent prêtre, ami de faint Jerôme.     | 48         |
| Vital disciple d'Apollinaire : évêque Ap | ollinarist |
| d'Antioche. 320. Confere avec faint      | Epipha     |
| ne. 321. Témoignage de faint Gre         | goire d    |
| Nazianze.                                | 460. 80    |
| S. Vital martyr. Ses reliques.           | 66         |
| Vitus de Carres au concile de C. P.      | 40         |
| Ulfila évêque des Goths leur donne l'a   | afage de   |
| lettres & les rend Ariens.               | 344        |
| Væux: Age pour les vœux des filles,      | cize ans   |
| Saint Bafile.                            | 297        |
| Urbanistes espece de Donatistes.         | 674        |
| Ursace & Valens condamnés à Rome.        | 180        |
|                                          | 185.35     |
| Ursulus grand tresorier condamné.        |            |
| Ufure defenduë.                          | 16         |
| z                                        | -          |
| Arnous auteur des mages.                 | 333        |
| Zenon martyr à Gaze.                     | 45.40      |
| Zenon évêque de Majume.                  |            |
| Zosime blame l'empereur Theodose.        | 65         |

Ein de la Table des Matieres.



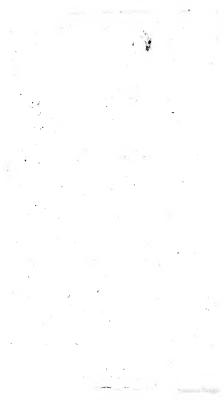





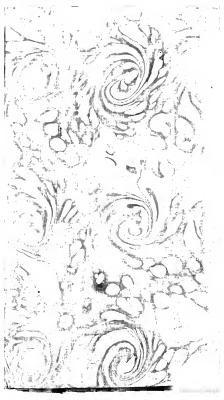

